

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



Presented by

John Bigelow

. Century Association

Presented by

to the

New York Public Library

Digitized by Google

•

\_\_\_\_

•

# MERCURE DE FRANCE,

# RÉDIGÉ

PAR MM. BENJAMIN DE CONSTANT; — DUFRESNE SAINT-LÉON, conseiller d'état honoraire; — Esménard; — JAY; — Jour's, membre de l'Académie française; — LACRETELLE atné, membre de l'Académie française; — Tissor, êtc.

TOME QUATRIEME.

# PARIS,

A L'ADMINISTRATION DU MERCURE, RUE DES POITEVINS, Nº. 14.

1817.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

SSS 427

ASTON, LEMOX AND
THUDEN HOLD ATTOMS

# MERCURE

# DE FRANCE.

# SAMEDI 4 OCTOBRE 1817.

### AVIS.

Les personnes dont l'abonnement a expiré au 30 septembre, sont invitées à le renouveler de suite, si elles veulent ne pas éprouver d'interruption dans l'envoi du journal. — L'époque de l'expiration est marquée sur l'adresse.

Les lettres et l'argent doivent être adressés, port franc, a L'ADMINISTRATION DU MERCURE DE FRANCE, rue des Poitevins, n°. 14.

Les bureaux sont ouverts tous les jours depuis neuf

heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Le Mencura de Falace paraît le Samedi de chaque actuaine. Le prix de l'abonnement est de 14 fr. pour trois mois, 27 fr. pour six mois, et 50 fr. pour l'année.

# LITTÉRATURE.

# Poésie.

# LUDMULE.

Romance imitée de l'allemand.

- « Re-tu mort au champ de l'homeon?
- « Ou bien, une autre de ton cœur Tome 4

# MERCURE DE FRANCE.

« A-t-elle surpris la constance? « Mon bien aimé, tout mon bonheur, « Quand finira ta longue absence? »

C'est ainsi que Ludmile en pleurs Exhalait ses vives douleurs.

Une colonne de poussière, Qui cache une troupe guerrière, Bientôt vient frapper ses regards; Son cœur frémit, son cœur espère.... L'armée a franchi les remparts.

Le soldat revoit sa chaumière, Son fils, son épouse, son père.

Pour prolonger ce jour charmant. L'astre des cieux plus lentement Se cache à l'horizon qu'il dore. Chaque amante a vu son amant; Seule, Ludmile pleure encore.

Pauvre Ludmile, les amours Plus ne vont embellir tes jours!

- « Contre le malheur qui m'accable,
- « J'implorai le ciel secourable;
- « Mes cris ont été superflus :
- « Mes vœux, du ciel inexorable
- w Ne seront jamais entendus.
- « Toute espérance m'est ravie :
- « Dieu terrible, prenez ma vie!»

Sa mère en vain veut la calmer :

- « Ma fille, pourquoi blasphèmer?
- « Mettons en Dieu notre espérance....
- « De ceux qui savent bien l'aimer,
- « Ce Dieu sera la récompense.
- « Ce Dieu, qui permet mon tourment,
- « N'est rien pour moi, sans mon amant. »

Bravant la céleste colère, Elle est sourde aux pleurs de sa mère... Solitaire, elle veut dormir; Mais le sommeil fuit sa paupière: Le ciel s'apprète à la punir.

Tout repose et la nuit obscure Régne seule sur la nature.

Douze fois retentit l'airain; Répété par l'écho lointain, Sourdement son bruit se prolonge, Et l'homme attend le lendemain Dans les bras d'un riant mensonge.

Ludmile, en proie à ses douleurs, Est sur un lit baigné de pleurs.

Mais quel bruit!... un coursier s'avance, Son pas trouble au loin le silence; Il s'arrête, un homme descend, Puis vers la demeure s'élance Et la porte s'ouvre à l'instant,

Tandis que d'un épais nuage, Le flambeau des nuits se dégage.

- « Lève-toi, Ludmile, on t'attend...
- « Dieu qui te voit, Dieu qui t'entend,
- « Défend que Ludmile sommeille :
- « Lève-toi, viens, suis ton amant:
- « Sa voix a frappé ton oreille.
- « C'est lui-même! O moment heureux!
- « Oui, j'en crois mon cœur et mes yeux!
- « Que de pleurs tu m'as sait répandre!
- « Combien j'ai gémi de t'attendre!
- « Pouvais-je vivre loin de toi?
- « Irvin revient-il aussi tendre?
- « Irvin m'a-t-il gardé sa foi?
- « Suis-moi, la paix t'attend, Ludmile;
- « La mort sera douce et tranquille. »

# MERCURE DE FRANCE.

Montés sur le coursier, tous deux Ils s'éloignaient silencieux ; Alors Ludmile s'inquiète : « Oh! dit-elle, objet de mes voux, « Verrons-nous bientôt ta retraite?

- « Bientôt. » Et, plus prompt que l'éclair, Le coursier galoppe et fend l'air.
- « Pourquoi cette sombre tristesse?
- « N'ai-je pas toute ta tendresse?
  - « Ne seras-tu pas mon époux?
  - « Qui pourrait troubler l'allégresse
  - « D'un jour qui dût être si doux!
  - « Suis moi, la paix t'attend, Ludmile;
- « La mort sera douce et tranquille.
- « Poarquoi de sinistres discours?....
- « Tu vas embellir tous mes jours...
- « Pour parer enfin notre tête
- « Du diadème des amours,
- « Verrons-nous bientôt ta retraite!
- « Bientôt. » Et, plus prompt que l'éclair, Le coursier galoppe et fend l'air.
- « O mon ami! mon cœur palpite;
- « L'horreur qui , malgre moi , m'agite ,
- « M'annonce de nouveaux tourmens :
- « Réponds, finiront-ils bien vite,
- « Ces lugubres pressentimens?
- « Suis-moi, la paix t'attend, Ludmile;
- « La most sera douce et tranquille.
- « Pour gage d'un bonheur certain,
- « Dans ma main, ah! place ta main!...
- « Dissipe ma terreur secrette;
- « De grace, reponds, cher Irvin:
- « Verrons-nous bientôt ta retraite?
- « Bientôt. » Et, plus prompt que l'éclair, Le coursier galoppe et fend l'air.

Sociain un vive hunière.

Montre à Ludmile un cinetière ;
Le hibon chante par trois fois ,
Deux démons sortent de la terre ,
Le coursier s'arrête à leur voix.

« Suis-moi, la paix t'attend, Ludmile; « La mort sera douce et tranquille.

Au fantôme de son amant, Succède un spectre menaçant, Et, dans un abbrie de flamme, Avec fracas l'engloutissant, L'enfer s'empage de son âme.

Contre les célestes décrets, Mortels, ne marmares jameis-

9r. H.....

# ÉNIGME

Mon frère et mai, lestaux, usue te sogames utiles;
A tes moindres désirs et soumis et dociles,
A le cour, à la ville, au milieu des comhats,
Nous recevons l'emploi d'accompagner tès pas.
Quelquefois par besoin ou bien par inconstance,
A pon sœura on te voit donner la préférence;
Peuvons-nous, franchement, èu être jaloux? Non.
Attribut du hom goût ainsi que du hoù tès,
Dans un salon brillant si le plaisir t'invite,
Près de toi nous venons nous ranger au plus vite.
Alors (sans pour cela nous croire humiliés)
Il ne faut qu'un coup-d'œil pour nous voir à tes pieds.

( Par M. R. LABITTE. )

# CHARADE.

A Paris, en tout lieu du monde, Mon entier va, suit son chemin, Et si mon premier le seconde, Il fait ses coups soir et matine

# MERCURE DE FRANCE.

C'est en vain que notre œil l'observe, Audacieux, il brave mille morts; Avec mon dermer qu'il conserve On voit où tu vas, d'où je sors.

(Par M. BLAQUIÈRE.)

# LOGOGRIPHE.

Je marche sur sept pieds, lecteur, Et pourtant souvent je chancelle; Aux passans, dans ma belle humeur, Sans raison, je cherche querelle. Si tu ne m'en laisses que trois, Chacun me savoure à la ronde; Mais c'est qu'alors vraiment tu vois. La meilleure chose du monde.

( Par M. R. LABITTE. )

Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogripho insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est mode; celui de la charade, est guimaure; et celui du logogriphe, cidre, eù l'on trouve cire.

# NOUVELLES LITTERAIRES.

Histoire de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans; tirée de ses propres déclarations, de cent quarante-quatre dépositions de témoins oculaires, et des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et de la Tour de Londres; par M. Le Brun de Charmettes (1).

# (Premier Article.)

Un poète de l'antiquité, dont quelques vers renferment toute la pensée de l'ouvrage de Montesquieu sur le génie de Rome, a dit de sa patrie:

> Merses profundo, pulchrior evenit: Luctére, multá poruet integrum Cum laude victorem, geretque Prælia oonjugibus loquenda.

La France, quoique différente en tout de l'ancienne reine du monde, pourrait sans orgueil adopter ces beaux vers pour devise. En effet, nos annales attestent, de siècle en siècle, qu'il n'est pas de malheurs au dessus de notre courage, et qu'une puissance inhérente au caractère national nous replace toujours au rang élevé qui nous appartient. Cette puissance ne vient pas chez nous des idées de suprématie et de domination inculquées aux Romains dès le ber-

<sup>(1)</sup> Quatre volumes in-8c. Prix: 25 fr., et 3o ft. par la poste. Chez Arthus Bertrand, libraire, rue Hautefeuille.

ceau; nous ne la devons pas à ces institutions fortes. à cette éducation sévère qui survécurent encore longtemps à la république, à la sagesse d'un gouvernement dont la politique fut immuable pendant plusieurs siècles, dont la constance triompha d'Annibal et de Carthage, bien plus que les Metellus et les Scipion. Ces avantages et beaucoup d'autres nous ont presque toujours manqué, mais l'ascendant que nous n'avons jamais pu perdre sur la fortune tient à des causes différentes. Sans être exclusif et féroce comme chez les Romains, sans affecter les prétentions d'une vertu sublime, sans avoir été exalté par un indomptable orgueil, notre amour de la patrie est un sentiment vrai et profond. Nous ne vantons pas la France aux dépens des autres pays, nous ne la mettons pas au-dessus d'eux; nos poètes et nos écrivains qublient beaucoup trop de la proposer des l'enfance à notre admiration; en ne nous apprend point à lire dans le récit de ses exploits et de ses merveilles, mais nous avons pour elle un. attachementet semblable à celui qu'une mère transmet à l'enfant qu'elle a porté dans son sein. Dans tous les temps les Français ont chéri la terre natale; quand les partis, les haines et la trakison l'avaient livrée presque toute entière à ses ennemis, il restait. dans les cœurs une haine invincible pour la domination étrangère. Aussi aucun de nos princes ne nous a vainement appelés à la délivrance de la patrie. A cette disposition des cœurs, s'unissent une ardeur martiale, une aptitude à la guerre, et un amour de la gloire, qui font que les Français, depuis l'invasion de César jusqu'à nos temps, ont toujours ressemblé à une armée qu'un ordre donné, au nom du salut public, peut rassembler. et mouvoir en un moment. Un dernier trait du cerac-

tère national explique pourquoi nous sommes supérieurs à l'adversité. Sans doute nous avons notre légèreté, nos découragemens; une imagination vive qui embellit presque tout, un excès de confiance, une certaine chaleur qui nous emporte sans nous donner le temps de regarder en face la grandeur des périls et des obstacles. nous livrent à des surprises et à des revers qui triomphent de tout notre courage; nous cédons devant des malhours que nous aurions bravés en riant, si nous les eussions prévus, on si des chefs habiles eussent excité notre enthousissus en nous les montrant d'avance. Mais la crainte et sur-tout l'abattement ne sauraient être l'état habituel de nouve âme. Le lendemain d'une désaite il y a une victoire possible pour nous. On peut espérer des prodiges de nos soldats revenus à leur état naturel. Ensuite, nous n'avons pes de pen-: chant à nous exagérer les malheurs que nous vemens d'éprouver; nous nous familiarisons sans peine avec oux, et loin de les aggraver par la réflexion, le tour même de notre esprit les diminue, et nous présente des sujets de consolation; et puis nous sentons dans notre pays, dans sa population, dans la facilisé que nous éprouvons à nous relever d'une chute, des resseurces que nous croyons inépuisables. Enfin, il nous reste toujours le trésor de César, l'espérance, et cette espérance active, ardente, comme la sienne, nous send capables de tout entreprendre, nous fait ergire aux destinées de la France, en nous rappelant sons cesse qu'à aucune époque il ne lui a manqué un un car ou un libérateur.

La fortune et la previdence n'abandonnent jamais un peuple qui ne s'abandonne pas lui-même. Quand il est digae-de l'indépendance, on voit toujours sortir-

de 'son sein des hommes envoyés d'en haut, avec la mission de le délivrer. Nous en sommes la preuve. En effet, nous comptons tour-à-tour Eudes, le sauveur de Paris; le grand Charlemagne, qui aurait à jamais consolidé son vaste empire, s'il eût pu léguer son gênie à l'un de ses fils; Philippe Auguste qui reconquit la Bretagne, l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Poitou et la Normandie, sur des vassaux rebelles et des ennemis acharnés; Louis son fils qui vainquit le roi Jean, en Angleterre, fut un moment souverain de ce pays, et continua d'abaisser la puissance de nos plus grands ennemis. A ce monarque succéda l'héroïque et pieux Saint-Louis. Après les batailles de Taillebourg et de Saintes, il pouvait chasser entièrement les Anglais du continent; mais une générosité, mal entendue peut-être, lui fit rendre à Henri III, à la charge de l'hommage lige; des provinces à jamais perdues pour lui. Tous ces princes ne durent pas à leurs seuls talens des succès aussi glorieux qu'utiles; ils trouvèrent parmi nous, outre des capitaines et des ministres dignes de seconder leurs desseins, une nation généreuse et dévouée au salut de la patrie.

Tout était ou semblait perdu après la perte des batailles de Crécy et de Poitiers; la France, naguère libre et indépendante, était retombée soits le joug; et, pour comble de malheur, le roi Jean, préférant une liberté honteuse à la gloire de se conserver digne du trône jusque dans les fers, avait signé l'abandon de nos plus belles provinces. Les états, convoqués par le régent, frémirent à la lecture de ce traité, et le réjetèrent avec indignation. A cette nouvelle, Edouard entre en France à la tête de cent mille hommes, soutenu par les machinations criminalles de Charles le Mauvais, roi de Navarre. La France

est ravagée en tout sens, la capitale dépeuplée par une horrible famine, tous les maux fondent sur nous; mais la providence tenait en réserve Charles V et Duguesclin, et bientôt il ne reste à Edouard III, de toutes ses conquêtes, que la ville de Calais. On connaît la foule de calamités qui nous accablèrent durant le règne trop long du malheureux Charles VI. La France, partagée entre les partis des Bourguignons et des Armagnacs, vit le sang de ses enfans couler de tous côtés, les Anglais de nouveau appelés dans son sein par des factieux. sans patrie, Henri V demander insolemment la couronne de France, accourir avec une armée, et mettre le siège devant Harsleur. Au bruit de ces événemens. la nation oublie ses dissensions; une armée, quatre fois plus nombreuse que celle de l'ennemi, se forme comme. par enchantement. Henri V, environné de toutes parts, va périr avec tous les siens. Une faute impardonnable lui donne la victoire dans les champs d'Azincourt. Plus terribles et plus cruelles que l'ennemi, les divisions intestines recommencent; le duc de Bourgogne et la reine Isabeau de Bavière font une entrée triomphale dans les rues de Paris, encore teintes du sang d'un nombre immense. de victimes; d'un autre côté, le vainqueur d'Azincourt, assiège Rouen, dont les habitans se signalent inutilement par des prodiges de zèle, de courage et de fidélité; et, malgré leur héroïque résistance, Henri V, maître de leur ville en cendres, fait frapper une monnaie avec cette inscription: Henri, roi de France. Enfin Isabeau conspirant. contre son propre fils avec le duc de Bourgogne, conclut, avec le monarque anglais, un traité qui, en privant le dauphin, Charles VII, de la couronne, transmettait ses, droits à Henri V. Dans ces affreuses circonstances, on ne pent lire, sans admiration, les exemples de courage et, d'héroisme donnés par les braves qui désendaient les

places de Mantes, Meulan, Melun, derniers remparts de la capitale, et ce noble refus fait par le prince d'Orangu de mettre le royaume en mains de l'ememi ancien et capital du royaume. Personne n'ignore que Henri V vint établir sa cour à Paris. Tous les maux, les exactions, les tributs, la misère, le ravage et la famine semblement être venus avec lui en France, et conjurer notre ruine totale.

. Il n'y avait plus de France en quelque sorte. Le monarque du premier des royaumes chrétiens, jeune, faible, sans secours, sans expérience, humilié par l'étranger, gouverné par d'insolens favoris, manquant d'autorité sur ses sujets; mais brave, généreux et capable de recevoir une noble impulsion, sinon de s'arracher de lui-même à son indolence naturelle, était exposé à s'entendre appeler le roi de Bourges, nom dérisoire que les Anglais lui avaient donné. La seule défense d'Orléans, prolongée avec un courage inour par ses intrépides habitans, conservait encore une ombre de monarchie française. Orleans pris, Charles VII était détrôné. Après un combat terrible qui semblait avoir épuisé les dernières forces d'une ville hivrée à tous les Besoins, affaiblie par des pertes sans nombre, ce prince désespérait entièrement de sa fortune, et roulait dans sa pensée des projets qui n'étalent pas tous dignes d'un roi. Au reste, quelle que fût sa résolution, c'en était fait d'Orleans, de la France et du monarque; le sort futur de l'Europe et du monde allaispeut-être changer, si le génie de la patrie n'eût envoresuscité pour nous un de ces êtres étonnans qui, par un irrésistible ascendant, s'emparent de tous les esprits, subjuguent tous les cœurs, et ne disparaissent de la scène qu'après avoir accompli l'œavre giorieuse à laquelle ils étaient appelés. Cette fois, une femme fut le ministre des conseils de la sageme divine; une femme ent la gloire d'affranchir sa putrie et de la sauver de la plus cruelle des extrémités.

On a va des femmes, chez les peuples anciens, donner des preuves de la plus rare intrépidité; mais la France est, je crois, la seule contrée où leur sexe puisse s'honorer d'avoir produit la libératrice de tout un peuple. Si Jeanne d'Arc eût rendu cet immortel service aux citoyens d'Athènes ou de Rome, les plus beaux géaies du monde auraient consacré leurs veilles à célébrer son nom, le lieu de sa naissance, sa mission divine et ses exploits surmeturels; elle nurait eu des statues et peut-être un temple comme une divinité particulière de non pays. Tous les ans, la poésie aurait sappelé ses cières à la recommissance publique dans une fête natiomie; quelque nouvel Hombre se serait emparé du court espece de sa vie héroïque, et en aurait fait sortir un coëme éminemment empreint du triple caractère de la religion, de la morale et de l'amour de la patrie. En effet, quel magnifique sujet pour un poète digne de ce nom et conveince que ses pareils sont chargés de donnée de sages leçons sux hommes, de réveiller en eux les nobles sentimens et les grandes pensées! Un empire qui, sous Charlemagne, embrassait l'Allemagne et Pleslie, réduit à une province et prosque à une ville ; la guerre et la division partout; l'emmemi établi dans le cour de l'Esst, un monarque tout-puissent et sur le point d'arracher la couronne à un roi faible et presque désarmé; la résistance hérolique d'une poignée de vaincus à de nombreuses légions; un siège, cent fois plus fortile em exploits, en périls et en désastres que le sière de Trope; des guerriers, braves comme Achille.

sans être soutenus par la présence d'une divinité, ou par une confiance aveugle dans leur destinée de gloire, unissant la férocité d'un courage indompté dans les combats, à une générosité inconnue aux héros d'Homère, à un respect et à un dévoûment chevaleresques pour la faiblesse et pour la beauté; un monarque aimable, brave et galant; une cour où les plaisirs et une certaine élégance de mœurs trouvaient encore leur place au milieu des calamités de la guerre civile et de la guerre étrangère; les Dunois, les La Hire, les La Trémouille, opposés aux Salisbury, aux Suffolck, aux Bedford; puis, pour contraster avec toutes ces figures dignes de l'épopée, une fille des champs, une vierge innocente, timide, crédule et pauvre comme ses parens, pleine d'ignorance et de simplicité, n'ayant entendu parler que de son lin, de ses suseaux ou de ses moutons, et tout-à-coup inspirée par deux passions souveraines, l'amour de Dieu et l'amour de la patrie, avertie par des êtres surnaturels qui lui disent que Dieu a pitié de la France, qu'elle doit aller au secours de son roi, et qu'elle fera lever le siège d'Orléans! Si le génie d'Homère a pu donner une physionomie particulière au courage de tous ses héros, s'il a su trouver les moyens de rendre Achille plus grand qu'eux tous, et créer un mortel au-dessus de cet Hector, qui ressemble à un dieu lui-même, quand il embrase la flotte des Grecs, avec quelle joie ce poète se serait emparé de la merveilleuse opposition que l'héroïne de Vaucouleurs forme avec tout ce qui l'environne. -Dans aucun poeme il n'y a un personnage semchlable à elle, et qui réunisse tant de choses contraires. Comme un écrivain digne de sentir et d'imiter la naïveté pleine de grâce du chantre du bon Eumée et de la jeune Nausicaa, aurait pris plaisir à nous peindre l'origine, la naissance, l'humble demeure, les premières

sonées et les innocentes occupations de l'envoyée du ciel. Herminie, fille des rois, et cachant l'auguste caractère de son rang sous les habits d'une bergère, est bien touchante; maisquel intérêt plus tendre et plus puissant se servit attaché à la fille des champs qui s'éleva d'une si modeste condition aux soins du salut d'un empire! Comme le poète, après nous avoir fait cherir Jeanne d'Arc, dans la simplicité d'une vie pastorale, deploierait tentes les richesses de son telent, toute l'énergie de son pinceau pour la représenter, quand elle devint l'oragle de Charles VII, le guide des plus illustres généraux, le chef de notre armée et l'espoir d'une nation dont les destinées futures étaient remises entre les mains d'une vierge de vingt ans! N'oublions pas encore, dans les beautés poétiques du personnage de Jeanne d'Arc, ses inspirations prophetiques qui lui dennaient quelque chose de la Cussandre antique, avec cette différence que ses peroles avaient une autorité absolue sur les ocurs, tandis que ses actions la faisaient ressembler à Penthésilée, à Camille, et à Clorinde, en la plaçant tentefeis bestoonp au-dessus de ces femmes héreiques. Jeanne deur fest supérieure par ses travant, et surtout par la grandour de ses services; mais elle eut encore sur ses rimales de gloire na avantage moral, ce fut de retenir. maque dans les fureurs de la guerre, quelque chose de la donneur et de la pitié naturelles à son sexe. Fidèle à la résolution de ne point verser le sang humain, Jeanne ne se servait de son épée qu'à la dornière extrémité; même, au milieu de la mêlée, elle se contentait de renomescrises adversaires à comps de lance, ou de les écarter avecame petite bache qu'elle portait suspendue à son côté, cimenstance qui fait autant d'homeur à son cœar qu'à ec commage inchrattleble et colme qu'elle devait a sa confinec en Dien. Rema quons encare que ce premier trait

du caractère de Jeanne lui donne une physionomie perticulière, et offrait au chantre de la Pucelle d'Orléans des ressources que le Tasse a employées avec un talent inconnu à Virgile; il n'y a pas jusqu'au cortége guerrier aux armes mystérieuses et à l'étendard de Jeanne d'Arc qui n'eussent heureusement figuré dans une épopée. Enfin, rien n'aurait manqué au poète pour féconder et varier son sujet, ni l'importance de l'événement principal, ni les caractères, ni les situations, ni les grandes agitations des empires, ni les fureurs des factions, ni les rivalités des princes, ni la lutte de deux religions qui se disputaient l'empire du monde, ni les prodiges de la nature et les menaces d'un ciel toujours armé de foudre et d'éclairs jusque dans la saison la plus étrangère aux orages, ni les calamités extrêmes, in interreur et le désespoir des peuples. Ce n'est point à nous à déprécier l'épopée que nous devons à un poète dont l'étonnante variété a fait tant de présens à la littérature française; mais nous ne pouvons nous empêcher de regretter que Voltaire n'ait pas concu, au temps de sa maturité, le plan d'un poème épique sur la délivrance de notre patrie par la Pucelle; nous aurions un chef-d'œuvre peut-être. Trop jeune, trop emporté par la fougue de l'age et par le démon de la poésie, quand il fit la Henriade. Voltaire ne sut pas se rendre maître de sa matière; il fut dominé par elle, au lieu de la traiter avec cette autorité absolue que le génie exerce sur ses compositions. L'esprit du temps était d'ailleurs peu favorable à une conception épique. Une cour qui riait de tout, rapetissait tout autour d'elle; les favoris du régent suraient accueilli, avec des moqueries, le poète qui, aggrandi dans le commerce d'Homère, aurait fait des hommes semblables à ses dieux. Avec de pareils juges on ne pouvait pas espérer les larmes que les vers du grand Corneille

arrachaient au grand Condé, Voltaire né avec une singulière vicacité, admis des sa première jeunesse dans la société des Epicuriens du Temple, et enclin de sa nature à chercher un côté plaisant aux choses sérieuses, n'avait pas alors assez de force pour se séparer, en quelque sorte, de ses contemporains, et habiter long-temps avec son génie le monde idéal, où le poète épique doit se placer pour élever jusqu'au sublime, sans nuire à la vérité de l'imitation, la peinture des événemens du monde réel. Il a cent fois retouché la Henriade; mais avec le secours de ses nouvelles réflexions et d'un talent aussi souple que brillant, il n'a jamais pu parvenir à corriger le vice radical de sa conception première. Plus avancé en âge, il aurait été plus grave, plus hardi et plus dramatique à la fois ; il nous aurait donné, peut-être, au lieu d'un dessin ferme, élégant et précis, un tableau riche de couleurs, rempli d'action et de mouvement, et sondé sur une pensée de

Entraînés par les considérations diverses qu'il nous a suggérées, jusqu'ici nous n'avons point encore parlé de M. Le Brun de Charmettes, et cependant nous avons mis plus d'une fois son ouvrage à contribution. Le premier volume contient une introduction sur l'origine, les intérêts et les querelles des Anglo-Saxons et des Francs, dest les descendans, fidèles aux inimitiés de leurs pires, se disputaient comme une proie la possession du royaume de France. L'auteur a peut-être excédé les justes proportions dans cette partie de son travail; il aurait pu gagner beaucoup en rapidité, sans rien perdre sous le rapport de l'instruction qu'il voulait donner à ses lecteurs. Par exemple, son siége d'Orléans, d'ailleurs bien racenté, occupe à lui seul plus de place que le précia de l'histoire des deux nations rivales jus-

qu'au temps de Charles VII. L'auteur abusé de la permission de citer, en insérant à tout moment des choses pen importantes, et écrites dans un langage devenu presque inintelligible pour nous. Plus sobre à cet égard; il aurait au contraire donné du prix à son ouvrage, en réservant ses citations pour les passages où les pensées gagnent de la force et de la grâce, en conservant la naï-

veté et la franchise de l'expression antique.

Il règne une critique saine et judicieuse, avec le même defaut que nous venons de signaler, dans les recherches de M. Le Brun; sur le lien natal, la famille, l'enfance et la jeunesse de notre héroine. L'auteur explique fort bien comment l'ordre d'idées et la nature de sentimens qui régament autour de Jeanne d'Arc, ent भेवे déterminer, का ब्यानेवृद्ध sorte, ses actions, et ta juéparer aux merveilles qu'elle devait opérer. Tous les habitans de Douremi, sa patrie, émient dévonés aux Armagnacs, et par conséquent au rei Charles VII; des le berceau, elle avait été élevée dans la haine de tous coux qui favorisaient l'éfranger, et contribuaient su maibeur comme a l'esclavage de la France. Ajoutez à l'exaltation de l'amour de la patrie, tous les ravissemens de tœut que peut donner la ferveur religiouse, et vous comprendres comment Jeanne d'Are se trouvait propre hieroire à sa vocation, et à mincher dans sa giorisate ensioprise comme une vierge prédestinée, que Dien conduit par la main. Le philosophe le plus incrédule ne saurait dire sans admiration, les puroles, tantôt naives et simples. tantot pleines de force et de sens, et quelquefois sublimes, qui sortirent de la bouche de Jeanne d'Arc, se premier moment de son apparation sur la soème. Il y a vraiment dans cette litle; si joine et si elitraordimiro, une authrité surdanarelle. L'auteur a les mison de traiter avocuire sorapuleuse enteritude detse partie de son

régit; le legtour est curienx des moindres détoils qui penvent lui donner les moyens de comparer l'héroine avec elle-même, depuis le commencement jusqu'a la fin de sa vie. Le volume dont nous rendens compte nous montre Jeanne d'Arc admise devant Charles VII. qu'elle subjugue par le double ascendant de la vérité et d'un enthousissme puisé dans une source secrée. Bientôt nous la voyons devant Orléans, où elle va commenger le cours des prodiges qui sont nonsacrés dans l'histoire. Nous nous arrêtons ici avec l'auteur. Le mjet qu'il a traité est abondant, niche de détails, et susceptible du plus grand intérêt. Dans un second article nous examinerana jusqu'à quel point il a rempli l'attente excitée par ses premesses et par le sujet luipême; mais quelque opinion que nous devions émettre à cet égard, nous ne sepriens refuser à l'auteur un éloge qui lui est dû. Son livre respire d'un bout à l'autre le sentiment profond de l'amour de la patrie ; il sunonce un bon citoyen et un véritable Français.

P. F. Tissor.

# L'ERMITE EN PROVINCE.

# MŒURS ÁGÉNOISES.

S'en man mons bils aven, lou temps passa, tengude. La plume com' lou her, iou pouiri ampela? Du Bartas, Nymphe gascone.

M. Lescale m'a présenté, ainsi qu'il me l'avait promis.

<sup>(</sup>Si mes enfans s'appliquaient à manier la plumocomme ils manient le fer, de quels avantages ne pourrai-je pus me prévaloir)?

au cercle des Amis du Roi de la rue Garonne. Comme j'allais la pour observer, et qu'il ne faut pas prévenir les gens que l'on veut surprendre, mon introducteur m'a fait passer pour un vieux Parisien échappé du marais, qui avait été prendre les eaux de Barèges. Cette modeste recommandation n'appelait pas sur moi l'attention des autres, et me laissait entièrement maître de la mienne. L'esprit de cette société est, en général, conciliant et modérateur. Là, se réunissent, ou chercheut à se faire agréger ceux qui', par sentiment, por ambition ou par prudence, veulent parattre dignes du titre dont s'honore cette société; ce qui n'empêche pas, avec un peu d'habitude et de pénétration, de reconnaître les préventions et les affections particulières de chacun de ses membres; de distinguer, après un quart d'heure d'examen, ces amis du Roi, qui l'aiment comme père de la patrie, comme chef d'un peuple libre et d'un gouvernement constitutionnel, comme souverain d'une nation d'autant plus fidèle qu'elle est plus éclairée sur ses droits et sur ses devoirs, qu'elle sent mieux le prix des sacrifices qu'elle fait et de ceux qu'elle exige. Il est, dis-je, facile de distinguer ces bons et francs amis du Roi. de ces ultra-royalistes, de ces iconolâtres de revauté. qui n'adorent, dans le monarque, que l'image du pouvoir absolu, de cette foule d'ingrats envers la révolution qui les a élevés, dont le zèle m'est d'autant plus suspect qu'il se montre sous les traits de l'ingratitude, et qu'ils battent impitoyablement leur nourrice; entre autres originaux dont le type est bon à conserver, j'ai remarqué un monsieur que j'appellerai Livrade (pour lui donner un autre nom que le sien): fils d'un barbier de village, et n'ayant hérité que de la trousse et du bassin de son père, il y avait à peu près l'infini à parier contre un qu'il acheverait sa vie dans l'obscurité labo-

pieuse où il était né. La révolution, dans ses rapides métamorphoses, en fit successivement un volontaire du premier bataillon de la Gironde, un garde-magasin, un commis aux vivres, un inspecteur des charrois, un commissaire du gouvernement dans la Belgique, un payeur d'armée, un millionnaire, et, finalement, un baron avec une dotation et majorat. Jusqu'ici, rien de mieux. M. Livrade avait de l'activité, de l'intelligence; en s'abandonnant au torrent, il a pris le fil de l'eau, a passé entre les écueils; et, jeté sur la côte, il s'y est. enrichi per droit d'aubaine. Maintenant M. le baron entre en sureur au seul nom de liberté, de constitution, d'idées libérales : c'est l'ancien régime dans toute sa pureté qu'il réclame à grands cris; ce sont les états de Languedoc, les parlemens, les seigneurs hauts et basinsticiers qu'il lui faut. A la bonne heure, M. Livrade. mais rendez donc l'argent et la baronie; prouvez-nous votre haine pour la révolution en renonçant aux faveurs dont elle vous a comblé; abandonnez votre brillant hôtel d'Agen, et retournez sous le chaume paternel: c'est alors qu'il vous vera permis de nous vanter les hienfaits de l'ancien régime, et de travailler au rétablissement de la dime et de la corvée en donnant à la fois l'exemple et le précepte.

Ce barbier féodal a, pour commensal et pour acolyte, un petit homme de lettres au front chauve, lequel s'est fait autrefois, à l'aide de quelques écrits irréligieux, une honteuse réputation d'athéisme, dont il s'est prévalu à temps pour obtenir une sous-direction dans la librairje. La petite fortune qu'il avait faite dans sa place, il ne tarda pas à la perdre en faisant réimprimer, à ses frais, la collection des livres condamnés au feu, que le public n'en condamna pas moins à l'ambli. La ruine de l'éditeur et un nouvel ordre de cheses opérèrent subitement sa conversion ; elle fut ontière, et la grâce parla si haut que le même homme, qui ne croyait pas en Dien la veille, publia le lendemain une dissertation apologétique sur la Saint-Barthélemy, et l'inquisition et la révocation de l'édit de Nantes. Ce morceau d'éloquence n'eut pas tout le succès que certaines circonstances samblaient lui promettre. On trouva la transition un peu trop brusque; et quelques personnes, qui se plaisent à mettre un écrivaire en opposition avec lui-même, sans tenir le moindre compte des motifs qui le font agir, et de l'inspiration qui le fait parler, s'avisèrent de crier bare contre le satyre dont la bouche soufflait le froid et le chand, et le réduisirent à procéder avec ordre. Dès-lors, il sentit la nécessité d'avoir une armée avant d'entrer en campagne, et de prêcher l'intelérance avant de penser aux dragonades: digne émule du bienheureux La. Harpe, il se borne, pour le moment, à faire amende honorable de toutes ses fredaines révolutionnaires : à protester publiquement contre le scandale qu'il a donné au monde, et à prouver, du mieux qu'il peut, par ses actions et par ses discours, que le zèle d'un nouvenu converti ne connect de hornes que la puissance et la volonté de ceux qui le mettent en œuvre.

Un caractère plus franc et plus comique est selui du vieux commandeur de Lamontjoie : la révolution n'est à ses yeux qu'une émeute d'une trentaine d'années qui n'a d'importance que celle qu'on lui donne en traitant cela sérieusement. « Qu'on n'en parle plus, dit-il; qu'une honne ordonnance remette chaque et chaque chose à sa place, et tout est fini. J'étais commandeur; je suis commandeur et je mourrai commandeur, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Ces gens-là faisaient un bruit du diable; on ne s'entendait plus; je me suis

as pillé mes meubles, qu'ou a brûlé ma maison : de quoi s'agit-il? de la rebâtir, de la remeubler, et de me demander excuse des déserdres qu'on a commis chez moi pendant mon absence; je pardonnerai ou je ne pardonnerai pas, c'est mon affaire : voilà pourtant à quoi se rédult la question que chacun embrouille à qui mieux mieux. Je n'entends parler que de charte, de chambres, de députés : folies que tout ecla! la nation est une armée, le Roi en est le chef; il n'a que trois commendemens à faire : « à vos rang! garde à vous! en arrière, marche! » Je ne connais pas d'homme qui sit, en politique, des idées plus simples que le commandement de Lamontjoie.

Il n'en est pes de même d'un M. Lavardac que j'ai eu la patience d'écouter pendant une grande heure, sans qu'il m'ait été possible de dégager une seule idée positive du galimatias double qu'il débite d'un ton d'oracle dent on commence toujours par être dupe. En toute chose, c'est toujours à Jove principio qu'il remonte, et à cette conclusion qu'il arrive : « L'unité est la source de tous les nombres; donc il n'y a de nombres que l'amité; donc il n'y a qu'une puissance humaine, comme il n'y a qu'une puissance divine; donc une nation n'est que l'assemblage fractionnaire de l'unité politique que l'on appelle souverain; donc il n'y a de vrai, d'incontestable, de nécessaire que le pouvoir absolu d'un seul, essentiellement bon, essentiellement juste et, par cela même, essentiellement intolérant. » C'est ce que j'ai trouvé de plus clair dans l'interminable discours de ce Lycophron politique qui n'est pourtant pas l'étoile la plus nébuleuse de sa Pléiade.

Si j'ai bien observé, le cercle des amis du Roi, à Agen, se compose, comme ceux de la capitale, de

quelques esprits de travers, de quelques hommes à prétentions ridicules, à préjugés gothiques; de ge na à deux visages, et d'un beaucoup plus grand nombre d'amis de l'ordre et des lois; de citoyens dévoués à leur prince et à leur patrie; d'hommes sages, éclairés, qui connaissent le prix de la liberté, de l'homneur national, et qui savent que l'un et l'autre ne peuvent désormais exister pour la France, que sous l'empire de cette charte, dont l'exécution littérale peut seule rallier tous les partis, éteindre toutes les haines, et fonder de nobles espérances.

Ces réflexions, que je faisais dans un coin du salon, où M. Lescale m'avait laissé lisant, ou feignant de lire un journal, furent interrompues par un jeune homme qui s'approcha de moi très-obligeamment, pour m'offrir une brochure sur les élections, nouvellement arrivée de Paris; je l'avais lue, il en parla de manière à me donner une haute idée de son esprit et de son jugement; je sis tomber la conversation, le plus adroitement qu'il me fut possible, sur l'objet spécial de mon voyage, et je l'amenai à me donner sur les mœurs et les habitudes des habitans de ce pays, des renseignemens dont j'ai eu le temps et l'occasion de vérisier l'exactitude.

« La position d'Agen (me dit-il), entre Bordeaux et Toulouse, y rend, en quelque sorte, commune, la vie que l'on mène dans ces deux grandes cités. Le propriétaire passe l'été et l'automne à la campagne, l'hiver et le printemps à la ville. Les habitans de toutes les classes ont des sociétés particulières où ils se réunissent; celle où nous nous trouvons en ce moment, est, sinon la plus nombreuse, du moins la plus recherchée et la plus brillante : ce ne sont point les castes, ce sont les opinions qui s'y rassemblent. Les heures de repos sont, pour la classe ouvrière, à midi et à sept heures; pour

les riches à deux heures : les commerçans, les gens à lureau dinent vers quatre heures, après la retraite de leurs employés.

« Le jeu, dans cette ville, est une véritable fureur; il y dérange beaucoup de fortunes; je pourrais en citer

des exemples récens.

« La galanterie et la dévotion sont, ici comme ailleurs, plus qu'ailleurs, peut-être, l'occupation des femmes, suivant leur âge (je ne fais pas la part aux exceptions, quelque nombreuses qu'elles soient). Nous avons une congrégation de dames, où elles improvisent et prêchent à la manière des quakers.

"A cela près, nos dames n'ont point dégénéré de la grâce, du charme et de l'esprit de leurs ancêtres maternelles, dont le bon Chapelle, dans sou Voyage, un peu trop vanté, parle avec tant de complaisance. Il n'est guère plus possible, aujourd'hui que de son temps, de les voir et de conserver sa liberté, et c'est encore la destinée des voyageurs, de laisser ici leur cœur pour gage d'un prompt retour; Agen est toujours, soit dit en assez mauvais vers:

...... cette ville fameuse, De tant de belles le séjour, Si fatale et si dangereuse Aux cours sensilles à l'amour (1).

d Dans ce moment les retraites et les missions se multiplient autour de nous; on y fait la guerre à Voltaire et à Rousseau, mais par un effet de cet esprit de contradiction, si fort quand il s'appuie sur l'esprit philosophique, il est arrivé (je tiens le fait de la bouche même de nos libraires), qu'il s'est vendu, depuis six

<sup>(1)</sup> Voyage de Chapelle et Bachaumont.

mois, un plus grand nombre d'exemplaires des œnvrès de ces deux auteurs, qu'il ne s'en était vendu en vingt années. J'ajouterai, pour vous donner un moyen de plus d'apprécier l'opinion publique, qu'il est ici peu de familles qui n'aient souscrit au Recueil des Pictoires

et Conquêtes des Français.

« Les confrairies de pénitens, rétablies à Agen, réunissent beaucoup d'artisans, les dimanches et sètes, dans les chapelles où ils chautent eux-mêmes les offices : ces confrairies sont au nombre de trois : les pénitens blancs, bleus et gris; elles ont des officiers et des dignitaires; on les voit figurer dans toutes les cérémonies religieuses qui se font publiquement; chacune d'elles a ses compositeurs de musique, ses chantres et ses décorateurs, lesquels font assaut de motets, de voix et de magnificence dans les fêtes : cette lutte est favorable aux progrès de l'art musical, auquel on attache un si grand prix dans nos contrées, et pent-être est-il vrai de dire que les plus belles voix de l'Opéra se sont formées à chanter des motets parmi les pénitens. Nos confrairies, où règne l'esprit de tolérance et de conciliation, exercent une biensaisance active et continuelle envers leurs confrères indigens; elles les soignent et veillent auprès d'eux en état de maladie; elles fournissent aux frais de leur sépulture, et les portent à leur dernier asile avec une pompe décente et sans frais, et des cérémonies paternelles pleines du plus touchant intérêt. Cette institution, qui n'a pas toujours été ailleurs sans de graves inconvéniens, doit être infiniment appréciée dans un pays où il n'y a pas d'établissement public qui se charge des enterremens, et où le pauvre serait exposé à ne recevoir qu'une sépulture sans larines et sans honneurs, si les pénitens, ses confrères, n'étaient la pour lui rendre ces derniers et pieux devoirs.

« Les opinions libérales et constitutionnelles dominent dans ce département, principalement dans les campagnes. La plupart des laboureurs, devenus propriétaires, cherchent à cultiver à la fois leur esprit et leurs champs; et je ne crains pas d'avancer qu'ils sont les plus zélés défenseurs de la liberté et de l'égalité, selon la charte.

« Nulle part la voix de l'honneur n'est mieux écoutée que dans le département de Lot-et-Garonne; nulle part on n'y manifeste plus d'estime pour les braves qui en sont les héros ou qui en ont été les martyrs, et pour les écrivains qui s'en montrent les généreux or-

ganes.

« Nulle part la loi n'est plus respectée et mieux obéie; la propriété et la sûreté mieux garanties; la cour prévôtale, depuis son installation, n'a eu, dans ce département, à punir qu'un seul acte séditieux, commis par un perruquier, sans complice, qui s'avisa d'arborer, de nuit, un chiffon tricolore sur la croix de la paroisse de son village.

"S'il nous reste quelque chose à désirer, c'est que l'influence de l'ordonnance royale du 5 septembre 1815, se fasse mieux sentir dans les actes de l'administration publique; qu'on y adoucisse la dureté de certains ressorts; que l'on coaseille à certaines gens qui doivent tre asses étonnés de se trouver en place, de ne plus chercher à s'y maintenir par les moyens qui les y ont postés.

" Pen de nos jennes Agónois se divrent à l'étude des sciences et de la littérature; le jeu, maladie endémique du pays, et la fréquentation habituelle des cafés absorbent sout leur temps; cette indifférence pour l'étude est d'autent plus inexcusable, que dans les hautes classes de la société, et même parmi le peuple, l'esprit naturel est peut-être plus commun que partout ailleurs. Point d'événement où la critique puisse mordre, qui ne soit aussitôt traduit en couplets; si quelque parti chante son triomphe, le parti vaincu ne manque jamais de parodier le chant triomphal. Cette disposition maligne brille sur-tout dans les charivaris, espèce de pot-pourri, dans lesquels on célèbre les mariages contractés par des veufs; la police, en quelques endroits, est parvenue à détruire cette coutume, dont la calomnie a souvent abusé.

« Agen possède une Société d'agriculture, sciences et arts, fondée par MM. les comtes de Lacépède, de Cessac, et par M. Paganel.»

(J'aurai occasion, dans mon discours suivant, de parler de plusieurs membres résidans de cette société, qui méritent d'occuper une place honorable parmi les hommes distingués, de toutes les classes, dont s'honore le département de Lot-et-Garonne.)

L'ERMITE DE LA GUYARE.

## POST-SCRIPTUM.

Quelque indéterminé que soit le plan de voyage que je me suis fait, je me vois néanmoins dans la nécessité de suivre une sorte d'itinéraire, et de dévien, le moins possible, de la rouse sur laquelle je me suis ouvert des communications pécuniaires. On trouve partout des auberges, mais on ne trouve pas partout des banquiers, et nous n'en sommes plus au temps de Pythagore où l'on faisait le tour du monde sans avoir un sou dans appoche. Ce vil calcul d'argent, auquel tout est soumis dans notre âge de fer, ne me permetra pas de me rendre à Cahors; mais une lettre que je reçois de cette ville remplira complétement cette lacune de mon voyage, et ne me laisse d'autre regret que de ne pouvoir en aller remercier de vive voix mon aimable et spirituel correspondant. — Je m'empresse également de publier une autre lettre dont l'auteur ne se contente pas de relever une erreur de fait où je suis tombé, mais dans laquelle il ajouté.

quelques détails historiques d'un très-haut intérêt sur la ville d'Auch où je n'ai fait que passer.

Cahors, ce so septembre 1817.

Al 'Ermite de la Guyanne à son passage à Agen.

Monsieur,

En France, il n'y a que Paris et les provinces éloignées qui soient quelque chose, parce que Paris n'a pu encore les dévorer. Telle est l'opinion de Montesquieu, de Jean-Jacques et de beaucoup d'autres philosophes; elle est empreinte dans tous vos ouvrages; elle a guidé vos pas dans le midi de la France, et dirigé vos excursions dans les Pyrénées'; elle m'enhardit à appeler vos regards sur une contrée éminemment française, riche en glorieux souvenirs, et fertile en grands hommes. J'ose donc vous inviter à passer quelques jours à Cahors, et plus spécialement à suivre les bords du Lot depuis Aiguillon jusque dans nos murs. Vous ferez le voyage à cheval, vous serez seul et vons jouirez mieux de la route. Il est des plaisirs qui perdent de leur prix s'ils sont partagés. Si j'étais votre compagnon de voyage, je vous montrerais, à Prepssac, le berceau du maréchal duc d'Istrie (général Bessières). Tout Français, digne de ce nom, doit une larme à ce guerrier qui commanda, comme Turenne, la meilleure cavalerie de l'Europe, qui vecut et mourut comme lai. Plus loin, s'offrirait à vos regards une petite ville nommée Luzech où quelques antiquaires ont place les ruines d'Uxellodunum, dernier boulevard des Gaules contre l'ambition de César. De là, le souvenir se repose sur le délicieux ermitage où Le Franc de Pompignan tâchait d'oublier Voltaire, et vengeait de son mieux les manes de Rousseau. Dans ce même château de Cay, un philosophe pratique, dont je tairai le nom, borne ses occupations et ses plaisirs à perfectionner l'agriculture, et à s'essayer quelquefois avec succès dans la science de Vaucanson.

Sur la rive opposée, et non loin du castel d'où les marquis de Cessac venaient, la jambe nue, rendre aux

evêques de Cahors, à leur entrée dans cette ville, le même service que rendit Aman à Mardochée, babita dans sa terre de la Grezète, l'un de nos modernes Cincinatus, le lieutenant-général Ambert, ami de Moreau, et digne de commander aux braves qui, sur le bord de la Loire, ont donné au monde l'exemple de la plus héroique résignation.

Plus loin et au-dessous du vieux château des évêquescomtes de Cahors, a reçu le jour, au village de Merniez, le premier ministre et l'ami de Murat, M. le comte de Mosbourg qui, dépouillé de ses dignités, a conservé en France et dans les Etats prussiens ses titres et ses dotations de la munificence, j'oserai dire de la

justice de Sa Majesté et du roi de Prusse.

Arrivé dans la capitale du département du Lot, vous verrez, non une ville riche et commerçante, mais une cité laborieuse où la misère ne se montre jamais dans sa nudité, où l'on est heureux, parce qu'on y sait borner ses désirs, où l'on ne brille point par un vernis de politesse, parce qu'on s'y distingue par une bonté franche et une sincère cordialité; où l'on est vrai, parce que le pauvre lui-même peut se régaler d'un svin généreux à trois sous la pinte; où l'on aime la diberté, parce qu'on y méprise la richesse et que le pays est trèsmontagneux; où, par la même raison, l'enfance est plus longue; où il y a moins de génie à quinze ans, et plus d'hommes à trente.

Vous ne verrez point de belles places, de belles rues, de vostes édifices, mais un houlevard agréable, des environs pittoresques, les ruines d'amphitheâtre, d'aqueducs et de temples romains, les remparts qui defendaient la cité du côté du nord, une cathédrale gothique, dont les deux coupoles font l'admiration des étrangers; vous verrez ses trois pents: celui sartout, à la porte duquel fut attaché le premier pétard dont on ait fait usage au siège d'une place, fixera vos regerds. Il rappelle de si grands souvenirs! C'est sur ce pout que la petite armée d'Henri IV traversa le Lot pour entrer dans la ville basse, où de nouveaux périls attendaient ce héros; et dans celle des Boncheries, où il lutta trois jours contre les efforts désespérés d'une garnison altérée de sang calviniste. La maison où le bon roi vint descendre

a son entrée dans Cahors subsiste encore; on y voit la chambre où il fut recu, le fauteuil vermoulu sur lequel il reposa. On serait tenté de croire que la faux du temps respecte tous les objets qui peuvent rappeler ce bon prince, et ajouter au culte qui lui est dû. Elle moins respecté ce monument commence, l'on ne sait trop dans quel objet, et dont il ne reste qu'ane grosse tour, dite du pape Jean. C'est en effet ce Jacques d'Euze, né à Cahors, d'un cordonner que fut pape sous le nom de Jean XXII, vers le milieu du treizième siècle. C'est lui qui, dans le conclave on l'on délibérait sur le choix du pape, s'écria, en ceignant lii-même la tiare, Ego sum papa, et ne démentit point son caractère, lorsqu'il excommunia l'empereur, lorsqu'il vit tomber à ses genoux le duc de Bavière, et rendit le pouvoir des papes formidable à toute la chrétienté.

Il naquit aussi dans nos murs, ce dernier martyr de Toulouse, qui vii, en 1793, son frère aine, lieutenant-général, tomber, à Perpignan, sous la hache révolutionnaire; qui, lni-mème, partagea au 18 fructidor, la glorieuse prescription des Barthelemy, des Barbé-Marbois, des Mathieu - Dumas, et qui, le 17 août 1815, dans un poste où le Roi l'avait placé, expira sous le fer de cannihales.

Bon hermite, détournez vos regards, reportez-les sur le collége royal où fut élevé le cygne de Cambrai; sur cette fontaine, dont les eaux font tourner un moulin, adossé au rocher, et qui mèle ses flots à ceux du Lot: c'est là qu'il révait aux amours d'Eucharis, et qu'il parait la vertu de tous les charmes de sa jeune imagination; sur cette açadémie où Cujas, au commencement du seizième siècle, donna ses premières leçons de droit; où l'ami de Françoia I<sup>et</sup>, Clément Marot, ouvrait la carrière à nos plus grands poètes. Notre patrie revendique Fénélon et Marot non-seulement commesses élèves, mais encore comme ses enfans.

Parlerais-je du général Dellard, digne enfant de nos contrées? Oui, sans doute; ce brave, couvert d'honorables cicatrices, se fait gloire d'être le fils d'une pauvre marchande; et n'ayant pu l'élever jusqu'à lui, il se fait honneur de montrer partout cette heurense.

mère dans le costume simple de nos artisans qu'elle a voulu conserver.

Notre département compte beaucoup d'autres officiers-généraux dont j'épargnerai la modestie; mais nos contrées ont vu des triomphes aussi honorables que ceux des armes. Ceux qui ont fait connaître à notre département la culture du tabac, amélioré celle de la vigne, et propagé le goût et l'étude des sciences, les noms des Rosier, des Izarn, des Agar, des Bouissés, des Plessis, etc., etc., brillent avec avantage à côté de ceux des Galdemard, des Dellard et des Dufour.

Je ne parle point de nos dames; je veux vous laisser

le plaisir de les apprécier vous-même.

Venez donc au milieu de nous; il y a sans doute un peu d'orgueil dans ma prière; mais c'est peu de vous admirer; l'on vous aime, et l'ou donnerait tout au monde pour vous retenir quelques jours.

Je vous prie d'agréer l'hommage de mon respect, B...., de Cahors.

Paris, 21 septembre 1817.

#### AIMABLE ERMITE,

Nous lisons vos excursions dans le midi de la France, avec tant de plaisir, que vous nous pardonnerez de relever une erreur qui vous est échappée sur le lieu de la naissance de l'illustre Arnaud, cardinal d'Ossat

(Mercure du 20 septembre, pag. 556).

Il naquit en 1537, à La Roque-Magnoac, entre Castelnau-de-Magnoac (Hautes-Pyrénées), et Masseube (Gers). Il était fils d'un forgeron. Sa mère était née à Cassagnebère sous Aurignac, aujourd'hui district de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), et alors du diocèse de Comminges. Ce sera le mot Aurignac, écrit en abrégé, qui aura induit en erreur Moréri et ses copistes; il n'y a point de village de Cassagnebère, ni de Cassanhabère auprès d'Auch, ainsi qu'aurait pu vous l'apprendre l'estimable abbé Alexandre, frère de votre aubergiste, qui, malgré son énorme corpulence

a toujours vaincu à la course les Basques les plus agiles. Ce qui pouvait, à Auch, vous rappeler la mémoire du cardinal d'Ossat, c'est qu'il avait été quelque temps régent dans les classes du collège d'Auch, ce que Moréri ne dit pas.

La fondation de ce collége, qui a joui long-temps d'une juste célébrité, offre une particularité remar-

quable.

Le cardinal de Clermont-Lodève, doyen du sacré collège, et archevêque d'Auch, ayant légué aux paures de cette ville la moitié de ce qui se trouverait lui être dû de son bénéfice, au moment de son décès, cette moitié monta à la somme de 500 mille livres, en février 1540. Le successeur de ce cardinal, qui fut le célèbre cardinal de Tournon, allié des Polignac, décida que l'ignorance étant une pauvreté de l'âme beaucoup plus déplorable que celle du corps, on devait, dans l'emploi du legs de son prédécesseur, préférer l'instruction de la jeunesse aux alimens des pauvres, et, en conséquence, il obtint de François Ier, le 11 mars 1545, des lettres patentes pour l'établissement du collége, dont deux illustres cardinaux sont ainsi les fondateurs, et qui eut pour regens d'Ossat, Nostradamus, Macrobe, Turnèbe, Muret, Régis et Montgaillard. Les jésuites furent mis en possession de ce collége (en 1590), pendant que le marquis de Biron qui fut maréchal de France, et Hemri de Savoie, sans être prêtres ni l'un ni l'autre, se disputaient les revenus de ce riche archevêche, s'autorisant tous deux des ordres de Henri IV.

Ceux qui aiment les vieilles cérémonies auraient appris avec plaisir que lorsque l'archevêque d'Auch prenait possession, le baron de Montant était obligé de l'attendre à la porte de la ville, en casaque blanche, ans manteau, tête nue et une jambe également nue, de prendre les rènes de la mule du prélat, et de le dinger jusqu'à la porte de l'église, de l'aider à descendre et de le reconduire jusqu'à son trône, enfin de le servir pendant son dîner. Pour prix de cet acte de vasselage, le baron devenait propriétaire de la mule et de toute la vaisselle d'or et d'argent qui avait servi au repas.

On raconte qu'en 1600, un bourgeois de Nevers, intendant de la maison de Nemours, ayant été nommé

archevêque d'Auch, le baron de Montant, prenant pour prétexte le froid excessif, couvrit sa jambe, le 8 novembre, d'un bas de toile très-fine et couleur de chair, ne croyant pas devoir être très-exact à l'egard d'un vilain. L'archevêque s'en aperçut, et pardonna au vassal qui ne dédaigna point d'enlever la vaisselle d'or et d'argent comme si elle eût appartenu à un prince.

En 1547, le cardinal de Tournon dont nous venons de parler, et dont la modestie égalait le savoir, n'avait que de la vaisselle de verre d'un travail très-délicat. Le baron de Montant ne se fit aucun scrupule de briser, à coups de bâton, et sous les yeux du prélat, des évêques suffragans et de toute la noblesse de la province, tout le service du cardinal auquel il ne ménagea point les reproches les plus injurieux. Cet outrage priva, pour toujours, la ville d'Auch de la présence de cet illustre archevêque.

Il n'est pas hors de propos de rappeler à notre mémoire que la belle Marguerite de Valois, reine de Navarre, sœur de François ler, auteur de l'Heptaméron, était, en sa qualité de comtesse d'Armagnac, chanoinesse honoraire de la cathédrale d'Auch, et qu'elle se faisait payer régulièrement son droit de présence; lorsqu'elle assistait aux offices celébrés par le chapitre.

Agréez, monsieur, l'assurance de mon bien ancien, attachement et de ma considération distinguée.

Le général A. J., baron de L. P.

# VARIÉTÉS.

Affaire de Rhodez, et remarques sur quelques-unes de nos lois d'exception.

Lorsque dans l'un des numéros de ce journal nous faisions l'analyse d'un ouvrage important, sur le jury, et que nous comparions l'effet de ce jugement des

pairs à un drame, nous ne croyions pas en avoir de sitô. la représentation. Depuis un mois la ville de Rhodes donne ce spectacle à la France, et peut-être à l'Europe. Rien de ce qui se passe parmi nous n'est indifférent à nos veisins; après avoir été pour eux un asses long sujet d'alarme, nous le serons long-temps de curiosité. D'ailleurs, il s'agissait d'éprouver une institution que les hommes éclairés regardent comme la plus forte garantie de l'ordre social et de la sûreté personnelle, et, sous les rapports de cet intérêt qui excite vivement l'attention publique, jamais composition dramatique n'en présenta de plus puissant ni de mieux soutenu que le forfait de Rhodez. Il n'y avait rien ici d'imaginaire On a povoir l'événement et entendre les acteurs. Il n'est point de lecteur un peu instruit qui n'ait assisté, par la pensée, aux assises de l'Aveyron. On a vu paître, de ces débats. des incidens dignes de la scène, et se montrer des personnages qui ne dépareraient pas les romans les mieux intrigués. Ce spectacle, trop réel pour la ville de Rhodez, et qui n'est pour nous qu'une hideuse fantssmagorie, n'est pas pret à finir. Le dénouement se complique; il est probable qu'il sera double, d'après les nouveaux incidens amenés par le personnage mystérieux. de madame Manson; mais la catastrophe a été assen développée par une première décision, pour qu'on puisse apprécier désormais cette procédure par jurés, tant critiquée par des hommes timorés et prévenus. Si elle a reussi contre des scélérats consommés, et malgré des obstacles de tous genres, dont l'esprit de localité et de parti a dû l'entourer, elle triomphera partout comme la plus sûre, la plus noble manière de poursuivre les délits, et de veiller à la défense des acousés; on a entendu à ce sujet des prodiges d'éloquence qui auraient brillé à côté de ceux qu'on voit si fréquem/ ment au barreau de la capitale. Et, chose plus étonnante ! ces éclairs, au milieu de tant de nuages, ont été sans esset sur le public de Rhodes; il savait trop bien à quoi s'en tenir sur l'horrible événement, sur les auteurs, et sur les motifs qui les ont fait agir.

Concentré dans le sein d'un tribunal ordinaire, et rendu secrètement par des hommes réputés inflexibles, ce jugement aussit souffert des interprétations; que

n'interprête-t-on pas dans les circonstances présentes? Prononcé par ces autres tribunaux, non moins terribles, qui comptent la célérité et l'effroi au nombre de leurs attributs, il aurait pu laisser quelques regrets. Mais quelle trace d'un pareil sentiment pourrait-il rester dans l'âme de ceux qui ont entendu ce jugement ou qui y ont coopéré? Quel est l'honnête homme en France qui ne se croirait pas honoré d'avoir figuré dans cette mémorable assemblée de jurés?

Cependant il nous vient un scrupule; nous ne pouvons le taire et nous nous permettrons encore quelques observations sur le jury. Ce sujet en vaut bien un autre. Que n'a-t-on pas dit sur le mode transitoire des élections, des électeurs et des élus? Il s'agit ici de ce mode constant de prononcer sur l'houneur ou sur la vie des hommes, lorsque leur malheur ou l'esprit de parti les

placent au rang des accusés.

La loi ne prescrit qu'une seule question à faire aux jurés ; il en a été présenté cinquante-une à ceux de Rhodez. Serait-il permis d'étendre ou de resserrer le cercle des questions selon les circonstances? D'après le texte de la loi que nous avons été curieux de vérisser, cette unique question qu'on pose doit renfermer toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation. Le tribunal aurait-il pris sur lui de les diviser pour les mieux faire ressortir? Il faudrait le louer pour cette précaution; elle aurait attiré et formé cette masse de lumières qui a éclairé la décision; mais il faudrait savoir si cette dérogation au texte de la loi n'est qu'une heureuse faute, si elle est un droit ou une faculté. Elle aurait eu un bon motif dans cette occasion; elle pourrait dans une autre avoir un but opposé. Il ne doit y avoir rien d'arbitraire sur un sujet aussi important. Etrangers à cette matière, nous renvoyons nos lecteurs, pour les lumières qui y sont répandnes, à l'ouvrage que nous avons cité (1). Il est de M. Ricard d'Allauch, ancien magistrat; on ne perdra rien pour les aller chercher; on trouvera, à l'occasion du jury, des vérités piquantes sur notre situation politique, et sur celle de

<sup>(1)</sup> De l'Institution du Jury en France et en Angleterre. Chez Patris, imprimeur, rue de la Colombe, a Paris.

nos voisins d'outremer. M. Ricard parle de jury comme un vieux général parlerait de tactique. Lorsqu'on entend ces leçons de l'expérience, on serait tenté de croire qu'il n'appartient qu'à ceux qui ont travaillé sur le terrain, de nous tracer un plan satisfaisant de nos lois pratiques. On raconte qu'un habile professeur, le père Pesenas, je crois, qui venait de faire un cours de pilotage, voulut justifier sa théorie par la démonstration. Il se porta sur un vaisseau avec ses élèves. Après leur avoir savamment expliqué la manœuvre, les agrès, et toutes les proportions géométriques qui entraient dans sa construction, il voulut le faire sortir du port, et ne put le faire mouvoir.

Il est probable que pendant la session législative qui va s'ouvrir, on examinera la belle institution du jury sous toutes ses faces, et qu'après l'avoir restaurée, on lui rendra le rang constitutionnel qu'elle a sur les cours

prévotales qu'on lui a données pour auxiliaires.

Cet examen doit se porter aussi sur nos autres lois de circonstances, qu'on nomme si improprement lois d'exception. Il semble que ces mots de lois et d'exception ne devraient pas se rencontrer ensemble. En efset, comment admettre des lois contre les lois? L'expression ne présente pas d'autres sens; mais si leur définition laisse quelque chose à désirer pour les termes, les comparaisons ne nous manqueraient pas pour peindre leur but et leur esset. On pourrait assimiler ces lois à ces lisières qu'on donne à l'enfance pour assurer sa marche; mais nous sommes plus qu'adultes, nous sommes devenus des hommes affermis par le malheur. Ne serait-il pas à désirer qu'on regardat si nous pouvons marcher sans entraves? il peut être commode à nos conducteurs de nous tenir en laisse; nous convenons que cette précaution doit empêcher quelques écarts ; mais qu'attendre aussi d'une attitude contrainte, appelés comme nous le sommes à développer tous nos efforts pour les plus grands sacrifices? La Charte nous a promis toutes les liberés qui penvent se concilier avec les lois; il ne s'agirait alors que de faire des lois pour assurer ces libertés.

La loi sur la sûreté individuelle a exposé quelques hommes soupçonnés, à gémir sous les verroux, loin de leur domicile et de leur famille. On n'entend pas dire que les ministres aient abusé de ce terrible pouvoir ; mais ils auraient pu le faire, et se tromper. Qui plus que les dispensateurs du pouvoir est exposé à payer ce tribut à la faible humanité? Qui peut se flatter, après ce choc de passions, d'intérêts et d'opinions, qui dure depuis trente ans, de ne s'être pas fait quelques ennemis? et quel temps plus favorable aux irascibles souvenirs, qu'un déplacement d'intérêts auciens et un gouvernement nouveau?

E.

# POLITIQUE.

#### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Du 24 septembre au 2 octobre.

RÉCOLTES. FINANCES. — Tandis que la Suède perd l'espérance d'une bonne moisson; que le commerce des Indes qui enrichit les nations de l'Europe, appauvrit le Danemarck; que la Bavière, menacée d'une prochaine disette, prend, contre l'exportation de ses grains, des mesures qui pourraient bien retomber sur l'importation, l'Angleterre, un moment étonnée de ce passage subit du tumulte au repos, commence à reprendre ses esprits, à relever son commerce, et se montre à toutes ces consedérations armées contre elle, forte de son crédit progressif et de son industrie perfectionnée. Ses ouvriers ne peuvent suffire aux demandes; ses étoffes de coton s'expédient jusque dans les pays où croît le coton. La hausse du prix des grains, dans ses marchés, n'est quane preuve de l'activité de son commerce. Il a fallu nourrir le Portugal; elle saura bien retrouver l'équivalent de ses secours.

Malheureusement ses consuls en Sicile s'aperçoivent que son commerce no se soutient plus dans cette île, et ils attribuent cette décadence à la restau-

ration des lois du pays.

Plus malheureusement encore l'industrie des fraudeurs s'accroît en proportion de l'industrie des travailleurs. On a saisi, à Londres, chez un étranger, quatre cents pièces de dentelles de France et de Bruxelles, évaluées à plus de 800 liv. sterl. Un Anglais a été condamné à 12 liv. sterl. d'amende pour avoir eu chez lui des soiries françaises. Il n'est bruit à la douane que d'une société de contrebandiers établie dans les environs de Liverpool. On conçoit si le gouvernement doit être ombrageux sur ce point. Aux soins qu'il se donne pour empêcher la contrebande chez lui, qui soupçonnerait les marchands anglais de la porter chez les autres?

- La Suisse emprunte à l'Allemagne ses plus utiles institutions. Une école se forme à Unterseen, pour la culture des montagnes, et l'économie des forèts: il ne faut pas taire le nom du fondateur, c'est M. Kasthofer de Berne.
- L'Espagne se débat contre tous les priviléges des provinces et des villes, et des corporations, et des individus, et contre tous les préjugés, et contre tous les intérêts aveugles. Mais a-t-elle toujours dans cette lutte la véritable force, qui est la justice? Supprimer de choquantes exceptions, assujétir à un impôt commun les membres d'une même patrie, rien de mieux. Mais reduire la dette publique, décréditer les actions, c'est un moyen de liquidation facile à la vérité, mais aussi raineux que facile. La junte de liquidation le propose. Pourra-t-il être agréable à la loyauté du roi.

—On a découvert, dit-on, à Gand, un nouveau procédé, au moven duquel le lin acquiert toute la blancheur et la souplesse dont il est susceptible, sans l'emploi des matières corrosives qui nuisent singulièrement à la durée des toîles. Si cette découverte est sure, il n'y a pas de confédération qui puisse lui être comparée.

—En France, l'article 5 de la loi du 27 mars, sur les douanes, reçoit son exécution. Cet article soumet à un jury spécial, dans chaque lieu d'exportation, les certificats d'origine qui accompagnent les sucres raffinés. Le sous-secrétaire-d'État au département de l'intérieur que déjà nommé les membres des divers jurys.

— De violens orages ont éclaté à Colmar. L'extrême sécheresse qui désolait la campagne de Nimes a cessé.

AMÉLIORATIONS POLITIQUES. — La constitution du Wurtemberg paraît en détail; la loi constitutionnelle du Holstein ne tardera pas à paraître. Mais la commission chargée de constituer la Prusse a suspendu ses travaux.

— L'un des premiers objets de la diète germanique, dans sa session prochaine, sera l'organisation militaire de la confédération. Elle déterminera la force permanente des troupes qui doivent former les garnisons des forteresses fédérales de Mayence et de Luxembourg.

— Les inspecteurs aux revues et les commissaires des guerres, dont le nombre s'élevait en France à six cent quatre-vingt-trois, sont remplacés par trente-cinq intendans militaires, cent quatre-vingts sous-intendans distribués en trois classes, et trente-cinq adjoints. Les élèves ne recevront pas de traitement. Pour être admis en cette qualité, il faudra justifier d'un revenu de deux mille francs, avoir fait un cours de droit, et connaître

une langue étrangère.

COLONIES. — Incertitudes, confusion déplorable. L'incendie éteint sur un point, se rallume sur l'autre. La mort de Moralès et la défection de Ryan semblaient avoir pacifié le Mexique, et voilà que dans le Nord-Ouest un prélat tire l'épée. Au Brésil, Martinez avait payé de la vie sa folle entreprise, et les papiers américains parlaient de la révolte de Paraïba; heureusement on a démenti ces bruits. Mais il ne manque pas d'autres sujets de comparaison. Les dépèches officielles qui vont jusqu'au 3 juillet, représentent les insurgés des Carraques, comme entièrement dispersés; et les papiers de Kingston, qui vont jusqu'au 2 août, veulent que Morillo ait subi coup sur coup deux défaites. La Russie et l'Autriche défendent sévèrement toute exportation d'armes et de munitions pour l'Amérique, et un vaisseau de cing cents tonneaux va sortir de la Tamise, chargé de recrues pour le service des indépendans; et un corsaire de Buenos-Ayres ose envoyer à la consignation d'un négociant d'Irlande, un navire espagnol qu'il a

pris; et des compagnies de spéculateurs écossais formént une entreprise de pirateries, dont l'île d'Amélia sora le

dépôt.

— On écrit de Cadix, en date du 2 septembre : « Nous n'avons aucune nouvelle du Pérou, ni d'aucune autre partie de l'Amérique méridionale; ce qui fait espérer qu'il n'y en a point de favorables à communiquer, ou que les corsaires ont intercepté les dépèches, » Toujours les corsaires! ils courent les mers de l'Inde; le pavillon britannique même ne traverse pas impunément l'Atlantique. Ils bloquent étroitement Porto-Ricco; plus de trente d'entre eux sont partis pour inquiéter les mers d'Europe. Voila les temps de la flibuste revenus.

— Cependant il se forme en Angleterre des régimens pour tous les partis. En ouvrant son sein aux recruteurs insurgés, la tolérante Angleterre ne le ferme pas aux recruteurs espagnols. Paisible spectatrice de tous ces débats, dont elle sait bien qui doit recueillir le fruit,

elle ne préfère, elle n'exclut personne.

— Mais qui donc peut transporter ainsi l'Europe dans le Nouveau-Monde? Anglais, Français, Allemands, tous à l'envi courent acheter du gouvernement des États-Unis les savanes que ce gouvernement achète des sauvages. Est-ce que l'Europe manque de friches?

ou son ciel n'a t-il plus d'attraits pour nous?

Il n'y a pourtant pas d'effet sans cause. S'il est vrai, comme l'atteste, dans son voyage dans l'intérieur de l'Amérique, un savant anglais, sir John Bradburg, que le gouvernement des États-Unis, sans prestiges ni sacrifices, sans le savoir, et presque sans le vouloir, soutire à l'Europe ses forces; quelque vice est caché dans mos institutions ou dans nos habitudes. Nos grands politiques ne connaissent de remède au mal que les prohibitions. Fermez vos portes, crient-ils; tenez votre population sous les verroux. Il me semble qu'on dirait à plus juste titre: ouvrez vos portes, mais faites que les habitans se plaisent dans leur séjour; et ne craignez point qu'ils s'échappent.

Les gouvernemens d'Europe déplorent tous cette manie d'émigration; ils y voient une perte d'impôts, ils y voient peut-être aussi un mal bien autrement suneste. Insensiblement ce mot de patrie perd de sa

valeur. La patrie fut dans les premiers temps une véritable, une auguste puissance; elle devint une illusion magique; craignons le moment où elle ne sera plus qu'une faible abstraction.

RELATIONS POLITIQUES. — La diète suisse a refusé de contribuer aux pensions des anciens employés de l'évèché de Bâle; elle prétend que la décision de la dièté germanique est contraire à l'acte du congrès de Vienne.

Le roi d'Espagne accède à cet acte, et fait aussi partie de la confédération européenne. Il a sanctionné la reversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla.

en faveur de l'infant D. Charles-Louis.

Les conférences, pour la conclusion d'un traité de commerce entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, sont suspendues, jusqu'à ce que les plénipotentiaires américains aient recu les instructions nécessaires.

Procès Marquans. - Pierre Hamel, condamné à mort par la cour d'assises de Caen pour avoir tué le séducteur de sa fille, s'est pourvu en grâce. On avait dit sans raison qu'un mariage secret unissait les deux amans.

Le séducteur était l'époux d'une autre.

· -A peine le tribunal de Trévoux a-t-il fait justice d'un faux empereur, qu'un faux dauphin est traduit devant la cour de Rouen. Ce prince est, dit-on, fils d'un sabotier, et sabotier lui-même. Son vrai nom est Mathurin Bruneau.

- Le procès de Bastide et Jausion continue à exercer la curiosité. On recueille des traits négligés d'abord; on rappelle de vieilles accusations étouffées. Madame Manson est plus que jamais éniguratique. Elle a des panégyristes qui vantent sa candeur; elle a des censeurs qui se moquent de son afféterie. Personnage tragique et sonique tour à tour, tautôt elle semble combattue entre deux puissances dont l'une arrache la vérité du fond de sa poitrine, et l'autre repousse la vérité prête à sortir. Tantôt coquette ridicule, elle cherche, dans sa toilette aresquine, des prestiges qui ne séduisent personne, et ne veut paraître devant le geolier qu'en cosume de prison. Il semblait que son arrestation dut exciter en elle de ces mouvemens convulsifs, qui émèrent et fatiguèrent tent de fois les spectateurs. Au contraire, elle se réjouit d'être arrêtée. Que ne l'a-t on fait trois mois plus tôt,

dit-elle? D'un autre côté, Bastide se récrie avec force aur l'unanimité du jury; Jausion et lui promettent cinquante mille francs à celui des accuses qui nommera tous les auteurs du meurtre. Les conjectures s'emparent de la carrière qui leur est ouverte. Les uns veulent qu'un des jurés soit complice. Les autres nomment un trèsproche parent de madame Manson. O secrets de la nuit et de la mort! qui vous révélera?

, . . , . . . Sit fas , numine vestro

Pandere res alta terra et caligine mersas!

-La cour d'assises de Paris s'occupe du procès de l'Epingle noire: Les accusés sont au nombre de onze, en y comprenant un contumax, Contremoulin, Landremont, Moutard, les deux frères Duclos, Fonteneau-.Dufresne, Bonnet, Beaumier, Crouzet, Brice. Il s'agit d'un complot formé contre la dynastie régnante. On rattache à ce complot l'affaire de Vincennes; le serment des initiés était ainsi conqu : Je jure, par l'honneur, de consacrer ma fortune et ma vie pour délivrer mon pays du joug qui l'opprime; je jure d'employer tous mes essorts, and de propager les principes qui m'animent; je jure de ne rien dévoiler de ce que je viens d'entendre, quelle que soit la position où je me troave placé; si j'ai la lâcheté de trahir mon serment, je voue ma tête à la mort. — On a trouvé la copie de cette formale chez Duçlos jeune qui la tient, dit-il, d'un fugitif nommé Brice. On n'en a trouvé que les initiales chez Crouzet, qui a donné des dix-neuf premières lettres une explication fort ingénieuse : « Jean-Jacques Pascal , las de contre-temps, méconau, fugitifet malheureux, vivra persécuté, dénoncé, mais non point découragé: Justus, quietus, lartus. »

C'est à Monnier que l'autorité deit la connaissance du complet; aussi Monnier a-t-il paru comme témoin. Son premier soin a été de réclamer contre une assertion des journalistes qui attribuaient, à ses révélations, l'arrestation de cinquante personnes. Ainsi l'homme, qui est retranché de la société, garde encore le désir de l'estime publique. Un autre témoin, c'eat le sieur Grimaldi, agent de police. Crouset a conté, au sujet de ce témoin, une anecdote assez piquante. J'ignorais.

dit-il, jusqu'à l'existence de cet homme, lorsqu'an jour, pendant que le commissaire de la préfecture procédait à mon interrogatoire, on vint lui apporter, du bureau voisin, une lettre dont la suscription était telle: lettre de Grimaldi; le commissaire lut à, pour de, comme si j'avais écrit moi-même à Grimaldi. Je niai; il insista. Pour me convaincre, il mit entre mes mains la lettre; c'était une délation absurde où de grossière mensonges étaient mêlés à quelques vérités. On demande au même accusé l'explication de cette note, écrite de sa main : Brevets délivrés par les scernip pour la sûreté des sujets fidèles, et voici ce qu'il raconte: après la dissolution de la chambre dont je faisais partie, je rencontrai un de mes collègues qui s'était montré le défenseur de Bonaparte. « Qu'allons - nous faire, lui dis-je? — Songez à vous, me dit-il. Moi, voici mon paratonnerre, et il me montra un brevet des princes qui lui servait de garantie. — Je vous savais prudent, lui dis-je alors, mais non point à ce degré-là. »

M. l'avocat-général a séparé, dans son plaidoyer, les accusés en deux classes. Les seuls qui, d'après lui, méritent de l'indulgence, sont Contremoulin, Landre-

mont, Dufresne et Moutard.

NOUVELLES DIVERSES.—Le pape a ratifié le décret qui canonise D. François Possadas, de l'ordre des Frères-Prêcheurs, et Théophile de Corte, de l'ordre des Frères-Mineurs. Ainsi, l'église romaine compte deux saints de plus.

S.A. le duc Louis de Wurtemberg, oncle du roi de

Wurtemberg, est mort à soixante-un ans.

— Le duc de San-Carlos, ambassadeur d'Espagne en Angleterre, est attendu à Londres. On assure que le prince régent retarde son départ de la capitale pour le recevoir.

- La princesse d'Anhalt, épouse de l'archiduc Palatin, est morte des suites d'un accouchement laborieux.

— Les environs de Vienne sont infestés de brigands; une partie des équipages de l'archiduc Rodolphe a été pillée à neuf heures du soir.

— Un jeune homme, qui se promenait aux galeries de bois, au Palais-Royal, a été frappé de mort subite.

- Lundi, jour de Saint-Michel, les habitans de Lom

dres ont dù s'assembler pour la réélection du lord-maire. Il parait que les choix tomberont sur le maire actuel (M. Wood), apparemment, dit malignement le Courtier, pour le mettre à même d'exécuter ses promesses sur la nouvelle organisation de la police.

BÉNABEN.

Erratum. Dans la liste des candidats, qui devaient être soumis au dernier ballotage, nous avions omis le nom de M. Lafayette. C'était une erreur involontaire, que nous nous empressons de réparer.

## ANNONCES ET NOTICES.

De l'Influence de l'Etude sur le bonheur, dans toutes les situations de la vie. Discours en vers, qui a obtenu l'accessit du prix de poésie, décerné par l'Académie française, dans sa séance du 25 août 1817; par M. Charles Loyson, maître de conférences à l'Ecole normale. Broch. in-8°. Prix: 1 fr., et 1 fr. 25 cent. par la poste. Chez Guillaume et comp., lib., rue Hautefeuille, n. 14; Et chez P. Mongie aîné, boulevard Poissonnière, n. 18.

Moyens de remédier aux maux de la France, et de la rendre florissante par l'agriculture; par M. J. Ch. Brosson, propriétaire-cultivateur. Prix: 75 cent. Chez Brunot-Labbe, lib., quai des Augustins, n. 33;

Et chez P. Mongie aîné, boulevard Poissonnière, n. 18.

M. Brosson appuye son opinion sur de sages principes, de bons raisonnemens et une logique très-claire: sa brochure sera lue avec intérêt, elle a pour but de rendre la France heureuse, célèbre et puissante; elle est certainement écrite par un homme qui aime sincérement son pays.

Epûre à un électeur; par M. de \*\*\*. Prix : 75 cent, Chez Renard, libraire, rue Caumartin, n. (2;

Et chez P. Mongie ainé, boulevard Poissonnière, n. 18.

Donner d'excellens conseils en jolis vers, faciles et légers. c'est mériter et s'assurer des succès.

Cause Célèbre. — Procès des prévenus de l'assassinat de M. Fualdès, ex-magistrat à Rhodes. In-8°.: il en paraît jusqu'à présent onze cahiers. Prix de chaque cahier: 40 cent. pour Paris, et 50 cent. par la poste. Chez Pillet, imprimeur-libraire, éditeur de la collection des Mœurs françaises, rue Christine, n. 5;

Et chez P. Mongie aîné, boulevard Poissonnière, n. 18.

L'horreur qu'a inspirée un des plus épouvantables crimes que l'on ait commès depuissong-temps; les témoignages équivoques et mystérieux de madame Manson, le grand nombre de personnes compromises dans cette malheureuse affaire; tout se réunit pour rendre fort curieuse et fort intéressante la collection des cahiers que nous annonçons.

Oraison funèbre de Louis XVI; par Alexandre Soumet. Prix : 1 fr.

Chez P. Mongie aîné, boulevard Poissonnière, n. 18.

Le Confiseur moderne, ou l'Art du Confiseur et du Distillateur, contenant toutes les opérations du confiseur et du distillateur, les procédés généraux de quelques arts qui s'y rapportent, particulièrement ceux du parfumeur et du limonadier, etc., etc., etc.; par J. J. Machet, confiseur et distillateur. Troisième édition, un vol. in-8°. Prix: 6 fr., et 7 fr. 50 cent. par la poste. Chez Maradan, libraire, rue Guénégaud, n. 9;

Et chez P. Mongie aîné, boulevard Poissonnière, n. 18.

#### TABLE.

| Poésie. — Ludmile , romanoe imitée de l'allomand ; par<br>M. St. H                                                                               | Pag. 4    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                  | reg.      |
| Nouvelles littéraires. — Histoire de Jeanne d'Arc<br>(analyse); par M. P. F. Tissot.<br>L'Ermite en Province. — Monus agénoises; par<br>M. Jouy. |           |
|                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                  | 2 i<br>36 |
|                                                                                                                                                  |           |
| Politique Revue des Nouvelles de la Semaine; par                                                                                                 |           |
| M. Bénaben.                                                                                                                                      | 40        |
| otices et Annonces.                                                                                                                              | 47        |

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# MERCURE DE FRANCE.

SAMEDI 11 OCTOBRE 1817.

# LITTÉRATURE.

## POÉSIE.

#### ÉLÉGIE

BUR LA MORT D'UNE JEUNE FILLE.

Elle n'est plus! le ciet nous l'a ravie!
Nous la pleurons; mais, regrets superflus!
Du long sommeil elle s'est endormie:
Elle n'est plus!

Vous ris et jeux, cortége plein de charmes, O vous naguère autour d'elle assidus, A nos sanglots venez joindre vos larmes : Elle n'est plus !

Comme s'élève une jeune pensée; Naissaient au jour ses attraits ingénus : Comme un sourire elle s'est éclipsée : Elle n'est plus!

Nous la cherchons des que la fratche aurore Vient aunoncer le retour de Phéhus; Le soir, la nuit, nous la cherchons emcore : Elle n'est plus!

TOME 4

Quatre printemps composaient tout son âge. Évélina, cher espoir des vertus, De l'innocence était la douce image : Elle n'est plus!

Ces tristes pleurs, qu'ici tout renouvelle, Sont les premiers pour elle répandus; Ces pleurs, helas! seront ignorés d'elle: Elle n'est plus!

Son âme au sein de la gloire céleste, Goûte à long traits le bonheur des élus. D'Evélina le seul tombeau nous reste : Elle n'est plus!

Couvrons de fleurs son urne solitaire; Prenons du deuil les sombres attributs; Et que ces mots soient gravés sur la pierre : « Elle n'est plus! »

M. ALBERT-MONTÉMONT.

#### **VERS**

## A MADAME \*\*\*\*\*

Toi qui reçus un cœur, présent des immortels;
Qui joins, à ton insu, par un rare avantage,
Les attraits au savoir, et la grâce au langage;
Toi, dont la modestie obtiendrait des autels;
Reçois, ô D....... dans ce jour d'allégresse,
Le sincère tribut de ma vive tendresse.
Que ne puis-je, en ces vers, inspiré des neuf sœurs,
Célébrer dignement tes talens enchanteurs!
Quand tu peins, sur ta lyre, une amoureuse flamme,
Par tes accords mélodieux,
Tu sais ravir mes sens et parler à mon âme,

Tu te rends l'égale des dieux. Quand ta bouche éloquente, en heureux mots fertile. Exprime un trait piquant; ton aimable raison Unit à son éclat un sel toujours facile, Et un rougis d'abord de ta docte leçon. A tes charmans écrits le dieu du goût préside. Moderne Sévigné, sois à jamais mon guide! Tu puises tes pensers à la source du beau; Le œur est ton oracle, et le vrai ton flambleau.

Par M. CHARTIER DE CHENEVIÈRES.

### ÉNIGME.

Je suis pour la plupart des gens
Le thermomètre de l'estime,
Sur-tout aux yeux des ignorans.
J'éclipse l'esprit, les talens
Et la vertu la plus sublime;
Avec moi quand je suis brillant
Et fait de certaine manière,
Tu peux ètre sot, impudent,
Et parler sur toute matière,
On t'approuvera hautement,
Et quand tu ne ferais que braire,
On trouverait cela charmant;
Sans mon éclat tout va différemment,
Tu pourrais égaler Homère,
Qu'on te traiterait de pédant;
Tu te verras l'objet d'un mépris insultant,
Et tu seras forcé de fuir ou de te taire.
(Par M. I. J. Roques, de Montauban, aveugle de naissance.)

#### CHARADE.

Tout être abhorre mon premier , Tous voudraient être mon dernier , Mais la plupart sont mon entier.

(Par le même.)

#### LOGOGRIPHE.

J'ai pour me soutenir douze énormes colonnes Où l'on voit affichés les destins des couronnes.

Sur huit pieds m'offrant aux regards. J'annonce la paix ou la guerre, Le trépas des grands de la terre, Les découvertes des beaux-arts. Dans mon corps démembré cherche un être mystique, Qui, paresseux par goût, et dévot par métier, Passait la nuit à boire et le jour à prier; Ce que pour Don Quichotte était sa rosse étique; La volaille du savetier ; Trois notes de notre musique; Ce qu'à grands coups de plume un lourd savant produit : Cet ornement après lequel soupire Un petit tonsuré dans son petit réduit; Ce que jamais le sage ne désire, Et ce que l'avare ensouit; Ce que doit être l'homme au midi de son âge; Ce qui dans une ville offre en tous lieux aocès; Un mot en amour plein d'attraits;
Et chez le Normand hors d'usage;
Ce que cherchait avec grand soin Boileau;
Un colosse imposant qui domine la plaine;
Ce monstre à la faux inhumaine Qui nous guette des le herceau; L'insecte que dans son fromage Aime à savourer un gourmand; Le synonyme d'un moment, Ou ce qu'un procureur fait payer à la page; Ce qui d'un pédant et d'un sot Distingue l'homme du grand monde, Sur quoi mainte querelle, et maint combat se fonde ; Un plat indispensable aux repas comme il faut. Pour mieux te mettre au fait, je ne dis plus qu'un met : Souvent plein de l'annui que maint auteur inspire, Je porte dans mon sein la vertu du pavot; Es-tu las de veiller? je t'engage à me lire.

Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est souliers; celui de la charade, est filou; et celui du logogriphe, ivrogne, où l'on trouve vin.

## NOUVELLES LITTERAIRES.

De la Juridiction du gouvernement sur l'Éducation.

L'éducation peut être considérée sons deux points de vue. On peut la regarder en premier lieu comme un moyen de transmettre, à la génération naissante, les connaissances de tout genre acquises par les générations antérieures. Sous ce rapport, elle est de la compétence du gouvernement. La conservation et l'accroissement de toute connaissance est un bien positif. Le gouvernement doit nous en garantir la jouissance.

Mais en peut voir aussi dans l'éducation le moyen de s'emperer de l'opinion des hommes pour les façonner à l'adoption d'une certaine quantité d'idées, soit religieuses, soit morales, soit philosophiques, soit politiques. C'est sur-tout comme menant à ce but, que les écrivains de tous les siècles lui prodiguent leurs éloges.

Nous pourrions d'abord, sans révoquer en doute les faits qui servent de base à cette théorie, nier que ces faits fussent applicables à nos sociétés actuelles. L'empire de l'éducation, dans la toute puissance qu'on lui attribue, et en admettant cette toute-puissance comme démontrée chez les anciens, serait encore parmi nous plutôt une réminiscence qu'un fait existant. L'on méconnaît les temps, les nations et les époques; et l'on applique aux modernes ce qui n'était pratiquable qu'à une ère différente de l'esprit humain.

Parmi des peuples qui, comme le dit Condorcet (1); n'avaient aucune notion de la liberté personnelle, et où les hommes n'étaient que des machines dont la loi réglait les ressorts et dirigeait les mouvemens, l'action de l'autorité pouvait influer plus efficacement sur l'éducation, parce que cette action uniforme et constante n'était combattue par rien. Mais aujourd'hui la société entière se souleverait contre la pression de l'autorité; et l'indépendance individuelle que les hommes ont reconquise, réagirait avec force sur l'éducation des enfans. La seconde éducation, celle du monde et des circonstances, déferait bien vite l'ouvrage de la première (2).

De plus, il serait possible que nous prissions pour des faits historiques les romans de quelques philosophes imbus des mêmes préjugés que ceux qui, de nos jours, ont adopté leurs principes: et alors ce système, au lieu d'avoir été, du moins autrefois, une vérité pratique, ne serait qu'une erreur perpétuée d'âge en âge.

Où voyons-nous en effet cette puissance merveilleuse de l'éducation? Est-ce à Athènes? Mais l'éducation publique, consacrée par l'autorité, y était renfermée dans les écoles subalternes qui se bornaient à la simple instruction. Il y avait d'ailleurs liberté complète d'enseignement. Est-ce à Lacédémone? L'esprit uniforme et monacal des Spartiates tenait à un ensemble d'institutions dont l'éducation ne faisait qu'une partie, et cet ensemble, je le pense, ne serait ni facile, ni désirable à renouveler parmi nous. Est-ce en Crète? Mais les Crétois étaient le peuple le plus féroce, le plus inquiet, le plus corrompu de la Grèce. On sépare les institu-

<sup>(1)</sup> Mem, sur l'Instruct. publique.

<sup>(2)</sup> Helvétius, de l'Homme.

tions de leurs effets, et on les admire d'après ce qu'elles étaient destinées à produire, sans prendre en considération ce qu'elles ont produit en réalité.

On nous cite les Perses et les Egyptiens. Mais nous les connaissons très-imparfaitement. Les écrivains grecs ont chóisi la Perse et l'Egypte pour donner une libre carrière à leurs spéculations, comme Tacite avait. dans le même but, choisi la Germanie. Ils ont mis en action chez des peuples lointains, ce qu'ils auraient désiré voir établi dans leur patrie. Leurs mémoires sur les institutions égyptiennes et persannes sont quelquefois démontrés faux par la seule impossibilité manifeste des faits qu'ils contiennent, et presque toujours rendus très-douteux par des contradictions inconciliables. Ce que nous savons d'une manière certaine, c'est que les Perses et les Egyptiens étaient gouvernés despotiquement, et que la lâcheté, la corruption, l'avilissement, suites éternelles du despotisme, étaient le partage de ces nations misérables. Nos philosophes en conviennent dans les pages mêmes où ils nous les proposent pour exemples, relativement à l'éducation. Bizarre faiblesse de l'esprit humain qui, n'apercevant les objets qu'en détail, se laisse tellement dominer par une idée favorite, que les effets les plus décisifs ne l'éclairent pas sur l'impuissance des causes dont il lui convient de proclamer le pouvoir. Les preuves historiques ressemblent, pour la plupart, à celle que M. de Montesquieu allègue en faveur de la gymnastique. L'exercice de la lutte, dit-il, fit gagner aux Thébains la bataille de Leuctres. Mais sur qui gagnèrent-ils cette bataille? Sur les Lacédémoniens qui s'exerçaient à la gymnastique depuis quatre cents ans.

Le système qui met l'éducation sous la main du

gouvernement, repose sur deux ou trois pétitions de

principes.

L'on suppose d'abord que le gouvernement sera tel qu'on le désire. L'on voit toujours en lui un allié, sans réfléchir que souvent il peut devenir un ennemi. L'on ne sent pas que les sacrifices que l'on impose aux individus, peuvent ne pas tourner au profit de l'institution que l'on croit parfaite, mais au profit d'une institution

quelconque.

Cette considération est d'un poids égal pour les partisans de toutes les opinions. Vous regardez, comme le bien suprême, le gouvernement absolu, l'ordre qu'il maintient, la paix que, selon vous, il procure. Mais si l'autorité s'arroge le droit de s'emparer de l'éducation, elle ne se l'arrogera pas seulement dans le calme du despotisme, mais au milieu de la violence et des fureurs des factions. Alors le résultat sera tout différent de ce que vous espérez. L'éducation, soumise à l'autorité, n'inspirera plus aux générations naissantes ces habitudes paisibles, ces principes d'obéissance, ce respect pour la religion, cette soumission aux puissances visibles et invisibles que vous considérez comme la base du bonheur et du repos social. Les factions feront servir l'éducation, devenue leur instrument, à répandre dans l'âme de la jeunesse des opinions exagérées, des maximes farouches, le mépris des idées religieuses qui leur pataltront des doctrines ennemies, l'amour du sang, la haine de la pitié; n'est-ce pas ce qu'aurait fait le gouvernement révolutionnaire s'il avait duté plus longtemps? et le gouvernement révolutionnaire était pourtant un gouvernement.

Ce raisonnement n'aura pas moins de force si nous l'adressons à des amis d'une liberté sege et modérée. Vous voulez, leur dirons-nous, que, dans un gouver-

nementlibre, l'autorité domine l'éducation pour former les citoyens, dès l'age le plus tendre, à la connaissance et au maintien de leurs droits, pour leur apprendre à braver le despotisme, à résister au pouvoir injuste, à désendre l'innocence contre l'oppression. Mais le despetisme emploiers l'éducation à courber sous le jong ses esclaves dociles, à briser dans les oœurs tout sentiment noble et courageux, à bouleverser toute notion de justice, à jeter de l'obscurité sur les vérités les plus évidentes, à repousser dans les ténèbres, ou à flétrir, par le ridicule, tout ce qui a rapport aux droits les plus sacrés, les plus inviolables de l'espèce humaine, N'est-ce pas ce que seraient aujourd'hui, s'ils étaient revêtus de quelque pouvoir, ces ennemis ardens de toute lumière, ces détructeurs de toute philosophie; ces calomniateurs de toute idée noble, qui, trouvant la carrière du crime délà parcourue, s'en dédommagent au moins amplement dans celle de la bassesse?

On croirait que le directoire avait été destiné à nous donner de mémorables leçons sur tous les objets de cette nature. Nous l'avens vu, pendant quatre ans, voulant diriger l'éducation, tourmentant les instituteurs, les réprimandant, les déplaçant, les avilissant aux yeux de leurs élèves, les soumettant à l'inquisition de ses agens les plus subalternes et des hommes les moins éclairés, entravant l'instruction particulière, et troublant l'instruction publique par une action perpétuelle et puérile. Le directoire n'était-il pas un gouvernement? Je voudrais connaître la garantie mystérieuse que l'on a reçue, que jamais l'avenir ne ressemblera au passé.

Dans toutes ces hypothèses, ce que l'on désire que le gouvernement fasse en bien, le gouvernement peut le faire en mal. Ainsi, les espérances peuvent ètre décues, et l'autorité que l'on étend à l'infini, d'après des suppositions gratuites, peut marcher en sens inverse du but pour lequel on l'a créée.

L'éducation qui vient du gouvernement, doit se borner à l'instruction seule. L'autorité peut multiplier les canaux, les moyens de l'instruction, mais elle ne doit pas la diriger. Qu'elle assure aux citoyens des moyens égaux de s'instruire; qu'elle procure aux professions diverses l'enseignement des connaissances positives qui en facilitent l'exercice; qu'elle fraye aux individus une route libre pour arriver à toutes les vérités de fait constatées (1), et pour parvenir au point d'où leur intelligence peut s'élancer spontanément à des découvertes nouvelles; qu'elle rassemble, pour l'usage de tous les esprits investigateurs, les monumens de toutes les opinions, les inventions de tous les siècles, les découvertes de toutes les méthodes; qu'elle organise enfin l'instruction de manière à ce que chacun puisse y consacrer le temps qui convient à son intérêt ou à son désir, et se persectionner dans le métier, l'art ou la science auxquels ses goûts ou sa destinée l'appellent; qu'elle ne nomme point les instituteurs, qu'elle ne leur accorde qu'un traitement qui, leur assurant le nécessaire, leur rende pourtant désirable l'affluence des élèves; qu'elle pourvoie à leurs besoins, lorsque l'âge ou les infirmités auront mis un terme à leur carrière active; qu'elle ne puisse point les destituer sans des causes graves et sans le concours d'hommes indépendans d'elle (2). Car les

<sup>(1)</sup> On peut enseigner les faits sur parole, mais jamais les raisonnemens.

<sup>(2)</sup> Pour les détails de l'organisation de l'instruction publique qui ne sont pas du ressort de cet ouvrage, je renvoie le lecteur aux Mémoires de Condorcet, où toutes les questions qui se rapportent à cette matière sont examinées

instituteurs, soumis au gouvernement, seront à la fois négligens et serviles. Leur servilité leur fera pardonner leur négligence; soumis à l'opinion seule, ils seraient à la fois actifs et indépendans (1).

En dirigeant l'éducation, le gouvernement s'arroge le droit et s'impose la tâche de maintenir un corps de doctrine. Ce mot seul indique les moyens dont il est obligé de se servir. En admettant qu'il choisisse d'abord les plus doux, il est certain du moins qu'il ne permettra d'enseigner dans ses écoles que les opinions qu'il préfère (2). Il y aura donc rivalité entre l'éducation publique et l'éducation particulière. L'éducation publique sera salariée: il y aura donc des opinions investies d'un privilége; mais si ce privilége ne suffit pas pour faire dominer les opinions favorisées, croyez-vous que l'autorité, jalouse de sa nature, ne recoure pas à d'autres moyens? Ne voyez-vous pas, pour dernier résultat, la persécution, plus ou moins déguisée, mais compagne constante de toute action superflue de l'autorité?

Les gouvernemens qui paraissent ne gêner en rien l'éducation particulière, favorisent néanmoius toujours les établissemens qu'ils ont fondés, en exigeant de tous les candidats aux places relatives à l'éducation publique, une sorte d'apprentissage dans ces établissemens. Ainsi, le talent qui a suivi la route indépendante, et qui, par un travail solitaire, a réuni peut-être autant de connaissances, et probablement plus d'originalité qu'il ne l'aurait fait dans la routine des classes, trouve sa carrière naturelle, celle eù il

<sup>(1)</sup> Smith, Richesse des Nations.

<sup>(2)</sup> Condorcet, premier Mémoire, pag. 55.

peut se communiquer et se reproduire, sermée tout-à-

coup devant lui (1).

Ce n'est pas que, toutes choses égales, je ne préfère l'éducation publique à l'éducation privée. La première fait faire, à la génération qui s'élève, un noviciat de la vie humaine plus utile que toutes les leçons de puré théorie qui ne suppléent jamais qu'imparfaitément à la réalité et à l'expérience. L'éducation publique est salutaire surtout dans les pays libres. Les hommes, rassemblés à quelque âge que ce soit, et surtout dans la jeunesse, contractent, par un effet naturel de leurs relations réciproques, un sentiment de justice et des habitudes d'égalité qui les préparent à devenir des citoyens courageux et des ennemis de l'arbitraire. On a vu, sous le despotisme même, des écoles dépendantes de l'autorité, reproduire, en dépit d'elle, des germes de liberté qu'elle s'efforçait en vain d'étouffer.

Mais je pense que cet avantage pent être obtenu sans contrainte. Ce qui est bon n'a jamais besoin de priviléges, et les priviléges dénaturent toujours ce qui est bon. Il importe d'ailleurs que si le système d'éducation que le gouvernement favorise est ou paraît être vicieux à quelques individus, ils puissent recourir à l'éducation particulière, ou à des instituts sans rapports avec le gouvernement. La société doit respecter les droits individuels, et, dans ces droits sont

<sup>(1)</sup> Tent ce qui oblige ou engage un certain nombre d'étudians à rester à un collége ou à une université, indépendamment du mérite ou de la réputation des maîtres, comme, d'une part, la nécessité de prendre certains degrés qui ne peuvent être conférés qu'en certains lieux, et, de l'autre, les hourses et assistances accordées à l'indigence studieuse, ent l'effet de ralentir le zèle et de rendre moins nécessaires les connaissances des maîtres ainsi privilégiés sous une forme quelconque. Smith. V. I.

emppris les droits des pères sur leurs enfans (1). Si son action les blesse, une résistance s'élevera qui rendra l'autorité tyrannique, et qui corrompra les individus en les obligeant à l'éluder. On objectera peut-être à ce respect que nous exigeons du gouvernement pour les droits des pères, que les classes inférieures du peuple, réduites, par leur misère, à tirer parti de leurs enfans dès que ceux-ci sont capables de les seconder dans leurs travaux, ne les feront point instruire dans les connaissances les plus nécessaires, l'instruction fût-elle même gratuite, si le gouvernement n'est autorisé à les y contraindre. Mais cette objection repose sur l'hypothèse d'une telle misère dans le peuple, qu'avec cette misère rien ne peut exister de han. Ce qu'il saut, c'est que cette misère n'existe pas. Dès que le peuple jouira de l'aisance qui lui est due, loin de retenir ses ensans dans l'ignorance, il s'empressera de leur donner de l'instruction. Il y mettra de la vanité, il en sentira l'intérêt. Le penchant le plus naturel aux pères, est d'élever leurs enfans au-dessus de leur état; c'est ce que nous voyons en Angleterre, et ce que nous avons vu en France pendant la révolution. Durant cette époque, bien qu'elle fût agitée, et que le peuple eût beaucoup à souffrir de son gonvernement, cependant, par cela seul qu'il acquit plus d'aisance, l'instruction fit des progrès étonnans dans cette classe; partout l'instruction du peuple est en proportion de son sisance.

Nous avons dit au commencement de ce chapitre, que les Athéniens n'avaient soumis à l'inspection des magistrats que les écoles subsiternes. Celles de philosophie restèrent toujours dans l'indépendance la plus absolue, et ce peuple éclairé nous a transmis à ce su-

<sup>(2)</sup> Condorect, premier Mémoire, pag. 44.

jet un mémorable exemple. Le démagogue Sophocle ayant proposé de subordonner à l'autorité l'enseignement des philosophes, tous ces hommes qui, malgré leurs erreurs nombreuses, doivent à jamais servir de modèles, et comme amour de la vérité et comme respect pour la tolérance, se démirent de leurs fonctions. Le peuple réuni les déclara solennellement affranchis de toute inspection du magistrat, et condamna leur absurde adversaire à une amende de cinq talens (r).

Mais, dira-t-on, s'il s'élevait un établissement d'éducation, reposant sur des principes contraires à la morale, vous disputeriez au gouvernement le droit de réprimer cet abus. Non sans doute, pas plus que celui de sévir contre tout écrit et toute action qui troubleraient l'ordre public. Mais la direction est autre chose que la répression, et c'est la direction que j'interdis à l'autorité. D'ailleurs on oublie que pour qu'un établissement d'éducation se forme et subsiste, il faut des élèves; que pour qu'il y ait des élèves, il faut que leurs parens les y placent, et qu'en mettant à part, ce qui néanmoins n'est nullement raisonnable, la moralite des parens, il ne sera jamais de leur intérêt de laisser égarer le jugement et pervertir le cœur de ceux avec lesquels ils out, pour toute la durée de leur vie, les relations les plus importantes et les plus intimes. La pratique de l'injustice et de la perversité peut être utile, momentanément, et dans une circonstance particulière, mais le théorie ne peut jamais avoir aucun avantage. La théorie ne sera jamais professée que par des fous, que repousserait incontinent l'opinion générale, sans même que le gouvernement s'en mèlât. Il n'aurait jamais besoin de supprimer les établissemens d'éducation, où l'on donnerait des leçons de vice et de crime, parce qu'il n'y

<sup>(1)</sup> Diogène Laërce, Vie de Théophraste.

aurait jamais d'établissemens semblables, et que, s'il y en avait, ils ne seraient guère dangereux, car les instituteurs resteraient tout seuls. Mais au défaut d'objections plausibles, on s'appuie de suppositions absurdes; et ce calcul n'est pas sans adresse; s'il y a du danger à laisser les suppositions sans réponse, il paraît y avoir, en quelque sorte, de la niaiserie à les réfuter.

J'espère beaucoup plus pour le perfectionnement de l'espèce humaine, des établissemens particuliers d'éducation, que de l'instruction publique la mieux organisée par l'autorité.

Oni peut limiter le développement de la passion des lumières, dans un pays de liberté? Vous supposez aux gouvernemens l'amour des lumières. Sans examiner ici jusqu'à quel point cette tendance est leur intérêt, nous vous demanderons seulement pourquoi vous ne supposez pas le même amour dans les individus de la classe cultivée, dans les esprits éclairés, dans les âmes généreuses. Partout où l'autorité ne pèse pas sur les hommes, partout où elle ne corrompt pas la richesse, en conspirant avec elle contre la justice, les lettres, l'étude, les sciences, l'agrandissement et l'exercice des facultés intellectuelles sont les jouissances favorites des classes opulentes de la société. Voyez en Angleterre comme elles agissent, se coalisent, s'empressent de toutes parts. Contemplez ces musées, ces bibliothèques, ces associations indépendantes, ces savans voués uniquement à la recherche de la vérité, ces voyageurs bravant tous les dangers pour faire avancer d'un pas les connaissances humaines.

En éducation, comme en tout, que le gouvernement veille et qu'il préserve : mais qu'il reste neutre; qu'il écarte les obstacles, qu'il aplanisse les chemins : l'on peut s'en remettre aux individus pour y marcher avec succès.

B. DE CONSTANT.

Esquisse d'un système de délibération dans les ussemblées politiques où concourraient ensemble les discours écrits et les discours improvisés, les discussions solemelles devant le public et les discussions privées des sections de l'assemblée.

Le sujet que je vais traiter est d'une grande importance et pour ceux qui sont appelés à concourir aux lois de leur pays, et pour tous ceux qui n'ont qu'à jouir des honnes lois.

Les grandes assemblées délibérantes ne sont pas d'aujourd'hui; et cependant je ne sache aucun livre où l'on ait cherché, comme une partie de la législation même, l'ast de les faire opérer.

Il y aurait à faire ici un livre, en embrassant tout leaujet. Je me borne à jeter quelques vues sur quelques points d'une vaste matière, dans l'espérance qu'elles pourront provoquer la discussion d'un esprit plus capable d'en saisie et d'en développer à la fois toute la théorie et toute l'application.

Nous sommes encore si légers, si frivoles, si dédaigacux sur tout ce qui nous intéresse le plus, que bien des lesteurs trouveront ce morceau bien sec, bien long, bien ennuyeux, tandis que son principal défaut sera de ne pas tout embrasser, de ne pas tout approfondir.

Je me porte par la pensée dans une de nos assemblées législatives : j'écoute, j'observe, je me rends compte du spectacle où j'assiste.

Et: d'abord je me demande à quoi se réduisent toutes' les opérations de ce grand corps.

Une loi proposée doit être ou adoptée, ou rejetée ou modifiée.

Sil s'agit d'un acte du gouvernement, il est question de l'approuver ou de le consurer.

Un grand fonctionnaire peut aussi être recherché dans sa conduite, pour être soumis à une répression quelconque, s'il est jugé coupable ou répréhensible.

Enfin il peut n'être question que d'une mesure à prendre, relativement à une chose à faire. — C'est ce qu'on appelle une motion d'ordre.

Ici sont ou peuvent se rénnir la science et l'ignorance; les vérités et les préjugés; les bonnes ou les
mauvaises passions; des partis fondés, inévitables et
utiles dans leur choc; c'est-à-dire, des masses d'hommes
qui suivent dans la chose publique, des systèmes opposés; des factions fortes ou faibles, déclarées ou cachées, c'est-à-dire, des associations, qui prétendent
soumettre la chose publique à un intérêt, un plan,
me combinaison, qui leur est propre.

lci, chacune de ces parties intégrantes du tout, a son droit, dont elle ne peut être dépouillée, sans la violation de la liberté, de l'égalisé entre les membres; bases de la souveraineté, de la force légale du corps entier.

lci, tout se fait par un instrument unique, celui que 'homme sait le moins bien employer; par la parole, autrement par la communication et la confrontation des sentimens et des pensées.

loi, il faut que tout soit libre et réglé; animé et calme; abondant et resserré; il faut arriver au meilleur résultat possible par tout ce qui ne paraissait propre qu'à enfanter le trouble et l'égarement.

Voilà le problème à résoudre.

Je n'ai pas, dans mon système, à donner une préférence ou une exclusion à l'éloquence écrite, ni à l'éloquence improvisée; cer mon système a besoin de l'un et de l'autre, et ne tend qu'à les faire concourir.

Je n'ai pas à organiser le silence dans la grande masse de l'assemblée et la parole dans quelques orateurs, qui sé portent ou sont admis comme tels : ce 'serait renonveler dans un seul corps ce ridicule et stupide partage de cette constitution, dite de l'an 8, qui avait établi deux corps plaidant devant un troisième, où chaque membre ne pouvait apporter sa pensée isolée que dans un scrutin. Je veux au contraire, en mettant à profit un mécanisme créé pour l'état de choses actuel, donner à chaque pensée individuelle toute l'action, toute l'influence qu'elle peut recevoir; je veux que des discussions partielles préparent la discussion générale; qu'elles deviennent comme les foyers où s'allumera cette vive et vaste lumière, qui ira inonder un grand corps de ses rayons divers et nuancés de toutes les couleurs.

Je songe sur-tout à perfectionner, les unes par les autres, les études théoriques et les connaissances pratiques. Il y a dans cette union une telle convenance, une telle utilité, une telle nécessité même, que bientôt on la voudra ailleurs que dens les corps politiques; qu'on vondra que toutes les recherches de l'amélioration sociale soient méditées à l'avance dans de grands corps scientifiques et littéraires, appropriés au régime représentatif, qui ne peut rien souffrir de ce qui resterait au-dessous de lui, ou sans service pour lui; qu'en ramènera ces corps , malgré leur incurie sur la nouvelle gloire qui les attend, à cesser d'être fatiles et serviles; qu'on leur fera une seconde fois l'honneur de les arrecher à leur vieille nisisenie, pour les donner à la patrie, à leur siècle, à tous ces jeunes talens, qui leur demandent une belle et vaste carrière, pour ouvrir : un troisième siècle de génie.

Ce fut la haute pensée de l'assemblée constituante; nous allons avoir des chambres des communes dignes de la reprendre; et je me plais à l'espérer, un ministère, digne du fondateur de la charte, qui voudra aussi donner ce noble complément à la charte. Ce qui mûrit en silence n'éclôt qué plus vite et mieux. Il est des pensées, vastes et grandes, qui effarouchent la paresse de l'esprit, mais dans lesquelles l'ascendant des choses nous porte, comme malgré nous.

En admettant d'avance la recréation d'un véritable institut, dont la partie centrale serait une académie tout à la fois des sciences morales et politiques et des lettres, les corps politiques, tout en puisant une heureuse instruction dans les grands ouvrages sur toutes les matières par les académies et sous les académies, n'auront pas moins besoin d'entendre ceux de leurs membres, qui, savans dans les principes d'un objet, et habiles dans les mesures de son application, doivent être les premiers guides d'une résolution à prendre. J'ai voula leur réserver leur grande part dans la délibération

et tous les moyens de remplir une tâche plus difficile.

On ne manquera jamais de ces moindres esprits, qui savent montrer, en tout, un inconvenient; ce sont ceax qui savent apprécier l'inconvenient; qui savent artout d'un défaut tirer un perfectionnement, qui sont les plus précieux. Dans le temps où nous sommes, qui est nécessairement un temps de régénération, la signese n'est pas à réprouver les nouveautés; mais à les suspendre pour en écarter le fanatisme et l'engouement; pour en vérifier les principes, en peser les résults, pour en assurer tous les biens, en prévenir tous les maux.

Je veux aussi, de ces solennelles discussions, faire me grande étole de science sociale, d'éloquence et de

goût. - Eh quoi ! venez-vous tout sacrifier à la littérature, c'est avec de la raison et du bon esprit qu'on gouverne les hommes et qu'on mene les affaires publiques. - Je remercie mes critiques d'entrer si bien dans ma pensée. Plus que personne je veux l'empire de la raison et du bon esprit; je veux que tout commence et furisse par la raison et le bon sens; je ne fais la guerre à rien davantage qu'à la science orgueilleuse et aux vaniteuses prétentions. Et c'est pour cela que je mets tant de prix à développer, dans l'administration publique, la science sociale, l'éloquence et le goût; car tout cela n'est que le bon sens et la morale perfectionnés.

Partant de ces vues à réunir et à concilier, voyons comment je puis les faire entrer dans le but à accomplir.

Ici j'observe d'abord qu'une même chose se varie par le degré de son importance. On rapporte l'importance d'une chose à une triple mesure, qui absorbe, en les réduisant, tous les rapports, sous lesquels elle peut être considérée : la chose est grande, moyenne ou petite.

Il est sensible que la petite chose ne doit pas plus être traitée comme la grande, que la grande, comme la petite; et que la moyenne doit participer de ce qui apppartient à chacune des extrêmes. Cela est du simple bon sens.

Ceci posé, je n'ai plus qu'a bien concevoir le plan de la discussion d'un grand objet. Qui a fait le plus, a déja fait le moins. Je n'aurai plus qu'à réduire le même plan, pour le mettre en proportion des moindres et des petits objets.

Tout objet, soumis à la délibération d'un corps, est destiné à être ou admis tel qu'il est présenté, ou rejeté tel qu'il est présenté.

Il peut aussi être remplacé par un autre projet, tendant à la même fin.

Il peut enfin être seulement modifié, plus ou moins, dans ses diverses parties.

: Il y a donc à discuter sous chacun de ces quatre

aspects.

Il se peut aussi qu'on ne veuille le prendre en considération que sous l'aspect le plus simple, savoir l'admission ou le rejet; et il est évident que c'est par la qu'il faut commencer, lorsqu'il s'agira de voter, mais non pas, lorsqu'il ne s'agit encore que d'examiner; car, moi, votant, lorsque j'admets une proposition, je ne rejette pas des modifications qui l'amélioreraient. Je puis la rejeter, uniquement à cause de son système, et en voulant la fin où elle tend par une autre combinaison qui me paraîtrait préférable.

Donc quoiqu'une assemblée ait d'abord à résoudre, si elle adoptéra ou réprouvera la proposition, il est d'abord de son droit, de son intérêt, de son vœu d'embrasser dans sa vue tout ce qui est autour de la proposition, non moins que la proposition en elle seule.

Alors tout le mécanisme de la discussion, dans toute son étendue, se réduit à parler — pour — contre — sur. Je demande grâce pour l'inélégance de ces mots; je les emploie comme courts et précis. Pour, adoption. Contre, rejet. Sur, amendemens ou proposition différente.

Il doit se rencontrer très-souvent que le même opinant, qui adhère à la chose proposée, y veuille cependant un ou plusieurs amendemens; qu'il les développe, en exposant son vœu, en faveur de la proposition principale; ainsi il parle à la fois pour et sur. Le sur n'appartient donc exclusivement qu'à ceux qui veulent émettre un plan de leur invention et qu'ils entreprennent de faire prévaloir. L'expérience a prouvé que ce second élément de la discussion n'y entre pas fréquem-

ment. Mais il est toujours possible; il est précieux en lui-même; il doit donc être admis et favorisé.

De ceci il résulte que l'assemblée délibérante a trois

opérations distinctes à faire.

La première, de décider si elle adopte ou rejette purement ou simplement le projet originaire, qui lui est présenté; ou si elle veut donner la préférence à l'un des projets différens, mis en avant devant elle.

Il y a ici complication dans les objets; et il faudra

voter sur chacun d'eux, séparément.

Mais il est sensible que les objets, quant à leur examen, se réunissent par des oppositions relatives, et qu'ils doivent être embrassés sous une seule et même contemplation.

La seconde opération, si, ou la proposition principale, ou une proposition subsidiaire ont été admises, sera de prononcer sur les divers amendemens, qui auront été débattus. C'est encore le même objet, mais qui n'est plus à considérer que sous l'aspect des accessoires dont il est susceptible.

La troisième opération a été préparée par les deux autres, et n'a plus besoin d'un débat qui lui soit propre; c'est le vote sur la loi, modifiée ou dégagée des amendemens.

Tout se réduit donc à deux discussions, dont le système et la marche ne doivent pas être pareils; l'une sur l'adoption ou le rejet; l'autre, sur l'adoption ou le rejet des amendemens.

Je prie qu'on se souvienne que nous avons trois modes de discussions à employer : des discours dans l'assemblée entière et en présence du public. — Des examens privés dans l'assemblée divisée en bureaux. — Des résumés et conclusions par une commission ou

un comité, composé d'un ou deux membres de chaque bureau.

Il me semble, que pour le but à atteindre, je n'ai pas à donner une préférence exclusive à l'un de ces modes de discussion, mais plutôt à les faire concouris tous les trois.

LACRETELLE ainé.

(La suite à un prochain numéro).

## VARIÉTÉS.

### HISTOIRE D'UN POETE.

CHAPITRE VI.

## AMOURS POETIQUES.

Qui n'a révé le bonheur champêtre? qui, rassasiéde la ville et du bruit, ne s'est dit quelquefois en passent près d'une jolie, chaumière : là je vivrais heureux!
Ce doux abri, ce toit rustique, château en Espagnede tous les riches mécontens, je le trouvai dans le hameau de Charmoise. Je n'étais pas riche; aussi, loin
de passer outre avec un soupir, j'eus le courage de
m'y fixer. Un bon fermier, nommé Guillaume, voulut
bien me prendre en pension chez lui. Je m'établis dans
un vieux colombier à l'une des extrémités de sa ferme.
C'était une tour assez élevée, dernier vestige de quelque fief détruit. Elle était eouverte en tuiles, at porteit encore sur le faite un pigeon de fer, où les oiseaux.

de haut vol venaient se percher. Dans l'intérieur, il ne restait aucune trace de sa destination première, et, avec peu de dépenses, j'en sis, pour un poète sugitif, une habitation sort logeable. Je m'y trouvais bien; je travsillais sur une petite table en sace de ma senêtre; et quand je levais les yeux, la beauté du paysage charmait et prolongeait mes distractions!

Il est doux de revenir sur les jours paisibles de sa vie : c'est la partie de l'histoire où le conteur s'amuse lui-même de son récit. La promenade, la lecture, ou la rêverie dans les bois voisins de ma demeure, occupaient tout le temps que je ne donnais pas à la composition. J'avais alors deux ouvrages sur le chantier, un pocme et un roman. Je consacrais au pocme les momens de verve, et j'enrichissais le roman d'une foule de traits et de pensées qui n'avaient pu trouver de place dans le poëme. Je ne parle pas des poésies fugitives : quel poète est assez abandonné des muses et de la mélancolie pour ne pas tronver des stances et des idylles à l'ombre des bois et sur le bord des ruisseaux? Ainsi, les lettres et la vie champêtre m'isolaient en quelque sorte des maux de mon pays. Les fictions du poème, l'intérêt du roman détournaient ma pensée des horreurs de l'histoire.

La famille du fermier Guillaume était l'asile des bonnes mœurs et de la paix domestique. Le père et la mère, deux fils, trois filles, le berger et moi, nous étions, deux fois le jour, réunis à la même table. A ces repas, le plaisir d'être ensemble, la franche cordialité faisaient tous les frais de l'entretien. Les promesses de la moisson, l'accroissement du troupeau, les projets d'emplattes à la foire prochaine intéressaient plus que les

événemens politiques. Sous ce rapport, j'étais digne de mes hôtes : je ne recevais point de journaux, et je relisais mes Géorgiques.

Aujourd'hui qu'une vie solitaire auriste mes vieux jours, souvent quand vient le soir, je me transporte en esprit au souper de la ferme. Assis au coin de l'âtre, à la lueur brillante du fagot qui pétille, je vois successivement chacun revenir du travail, le maître le dernier. Quand tous sont rassemblés, Guillaume se place; c'est l'invitation d'usage, et son exemple est suivi. Chacun se sert à son rang et en silence; une sorte de solennité règne au commencement du repas champêtre; mais bientôt Guillaume a bu le premier coup; le vin circule, la gaîté se communique, et les cœurs s'épanchent en liberté.

Le souper sini, la famille se réunissait toute entière sous la baute cheminee; là, je lisais quelquesois un chapitre de mon roman. Cette lecture, en amusant mes hôtes, profitait à l'auteur: les physionomies naïves de l'auditoire m'indiquaient, avec certitude, les passages où l'intérêt commençait à languir, et ces conseils muets de la nature n'étaient point perdus pour mes corrections.

Un nouvel attrait vint bientôt embellir, à mes yeux, le séjour de Charmoise. Il y avait, à deux milles environ du hameau, une jolie maison de campagne inhabitée, dont le parc, planté à l'anglaise, offrait une promenade très-agréable. Ce lieu se nommait Saint-Clair. Je fus, sans peine, l'ami du jardinier qui servait de concierge, et j'allais quelquefois chercher des aventures pour les héros de mon roman, dans les allées sinueuses et sous les frais ombrages de ce jardin.

Un jour que, plein de mon sujet, je marchais à grands pas dans une allée couverte, parlant tout seul, et gesticulant au besoin, une femme, vetue de noir et d'une beauté remarquable, parut tout-à-coup devant moi. A cette apparition, dont le prodige venait de ma réverie, je sus comme un homme qu'on éveille en sursaut. Honteux d'être surpris, je fis un salut assez gauche, et m'enfonçai à la hâte dans le plus épais du bois. Dès ce moment, adieu la composition! Les personnages du roman disparurent; je ne vis plus que la dame inconnue. Sa taille svelte, ses beaux yeux noirs, ses traits délicats et la douce mélancolie répandue sur toute sa personne, devinrent pour moi le sujet d'une profonde méditation. Avant de regagner Charmoise. mon premier soin fut de chercher Antoine, c'est le nom du jardinier. Je l'aperçus devant la grille du parc, prodiguant les salutations à une personne en voiture. qui, du train dont elle s'éloignait, perdit sans doute une bonne partie de ses politesses. - Est-ce-là votre maîtresse, Antoine, lui demandai-je? - Pas encore, Monsieur. mais, selon toute apparence, elle le deviendra bientôt.-Et comment pensez-vous cela? - Oh! monsieur, c'est facile à deviner : quand on n'a pas envie d'acheter ou de louer une maison, s'informe-t-on des gages du jardinier? prend-on des renseignemens sur le voisinage? une jeune dame, sur-tout, s'avise-t-elle de demander si la cave est bonne? J'admirai la pénétration d'Autoine; et portant le même jugement que lui sur cette visite, je revine tout pensif à mon colombier.

La folie des poètes est de penser que le charme de leurs vers doit toucher le cœur des belles. De l'admiration à l'amour, la pente leur paraît irrésistible; et, dans le rêve de la vanité poétique, ils comparent les

égies, les madrigaux, les stances à ces philtres puissans que les enchanteurs du temps des Amadis savaient si bien composer. En trahissant ainsi le secret du corps. je ne prétends pas faire exception; peut-être m'accusera-t-ou, au contraire, de généraliser adroitement les faiblesses de l'amour propre, afin de rendre indulgent pour les miennes. Quoi qu'il en soit, depuis la rencontre de l'allée couverte, Saint-Clair devint le but de mes promenades. Là, je révais à la belle inconnue; ma verve et mon cœur s'échauffaient à la fois : ivre d'amour et de poésie, je soupirais et composais des vers. Bientôt l'écorce blanche et satinée des bouleaux fut couverte de mes œuvres. Un crayon suffisait à ces confidences poétiques. La trace était légère (l'amour est si durable); mais que peut-on graver sur un arbre? Un chiffre, une date, un serment; le distique est déjà bien long, et les romances entières sur les écorces des bêtres ne se trouvent encore que dans les pastorales. Au reste, je livre mon secret aux poètes amoureux, qui se plaisent à laisser dans les bois des monumens de leur double folie : le temps, l'espace et le pouvoir d'effacer un jour, voilà ce qu'on gagne à crayonner les vers au lieu de les graver.

Si j'écrivais un roman, j'expliquerais par la jeunesse et la sympathie, la passion subite qu'une simple rencontre avait fait naître en moi; mais à quoi bon chercher des vraisemblances? Je suis historien : j'use du privilège.

Tous les jours, après diner, je me rendais à Saint-Clair. J'aimais à parcourir les allées silencieuses du parc; je trouvais un plaisir mélancolique à m'arrêter dans les moindres bosquets. Hélas! me disais-je, demain, peut-être, il ne me sera plus permis de m'asseoir ici; demain, peut-être, celle que j'aime viendra s'y reposer, et le pauvre Samuël ne sera pour rien dans ses réveries! Un soupir accompagnait ces mots, et quelquesois le nom de Samuël se trouvait crayonné sur le banc de pierre que je quittais.

Un soir que, selon ma coutume, je frappais à la fenêtre d'Antoine, pour le prier de m'ouvrir le jardin, il me fit entrer chez lui. — « J'avais deviné juste, me « dit-il, Saint-Clair est vendu, et ma nouvelle mai- « tresse est arrivée d'hier, à la nuit; elle se nomme « madame Valbel: c'est la veuve d'un officier mort à « la guerre Pauvre dame, perdre son mari si jeune! « Je l'ai toujours dit: il périt trop de volontaires dans « ces maudites batailles! A propos, maintenant que la « maison est habitée, vous sentez hien qu'il faut de- « mander la permission à madame, si vous voulez vous « promener dans le parc. » — Sans doute, lui répondis-je; et sans m'expliquer davantage à ce sujet, je sortis de chez Antoine.

En revenant à Charmoise, une foule de pensées contraires agitaient mes esprits : d'un côté madame Valbel étnit veuve, et cette circonstance me causait une joie secrète; mais de l'autre, son deuil annonçait une perte récente, et sans doute elle cherchait à Saint-Clair une retraite ignorée, pour y nourrir sa douleur. Comment trouver accès auprès d'elle? Sous quel motif me présenter? Mon imagination s'épuisait en vains efforts. L'instant d'après, oubliant cet obstacle, je me disais: la solitude ouvre l'âme aux sentimens tendres, et le bois de Saint-Clair est plein de mes élégies. Le poète alors encourageait l'amant, je souriais au souvenir de

mes rimes, et sentais un rayon d'espoir se glisser dans mon cœur

Depuis l'arrivée de madame de Valbel, je n'osais plus retourner à Saint-Clair, je me contentais d'errer autour du parc, ou bien j'allais entretenir ma tristesse amoureuse sur le sommet d'une colline qui dominait la contrée. C'était pour moi les roches de Meillerie; mai dans ces temps malheureux, j'eusse envain cherché près de la quelque bon curé, pour me prêter un télescope.

Quand on choisit les arbres pour confidens, la discrétion n'est pas la vertu qu'on leur demande. Les bouleaux révélèrent à madame Valbel qu'un poète avait visité son domaine. Elle interrogea le jardinier. Antoine, habile à tirer des conséquences, devina que j'étais l'auteur, par la raison que personne, excepté moi, depuis près d'une année, n'avait visité le jardin anglais. Il nomma le coupable, assurant sa maîtresse que depuis qu'elle avait pris possession, il ne permettait plus la promenade à qui que ce fût. Madame Valbel lui dit qu'il avait tort; qu'elle serait sachée de priver un voisin de campagne du plaisir de se promener dans son parc. Une fois instruit des intentions de sa maitresse, le bonhomme Antoine, qui s'était bien trouvé de mes promenades à Saint-Clair, et connaissait depuis long-temps le fermier Guillaume, ne manqua pas de me conter ces détails, la première fois qu'il vint à Charmoise.

Sans les témoins et la prudence, je crois que je l'aurais embrassé pour sa bonne nouvelle. Le jour même, à tout péril, je sortis l'habit noir; Françoise, l'ainée des filles de Guillaume, repassa mes manchettes, sur mes instructions; et le lendemain, de bon matin, je me rendis à Saint-Clair.

L'introduction ne m'embarrassait plus: je demande madame Valbel; on me conduit près de cette dame: je me présente avec modestie, et malgré mon trouble, je parvins à débiter assez passablement une courte harangue, dans laquelle je la remerciais, pour mon compte, de la permission qu'elle accordait à ses voisins. Cette première visite ne fut pas longue; je me montrais discret, et madame Valbel parut m'en savoir gré.

Cette dame, il faut que j'en fasse le portrait, pouvait avoir de vingt-huit à trente ans. Ses traits étaient réguliers sans être froids; son teint, d'une blancheur parfaite, manquait un peu de couleur, mais son souvire, dont elle n'était pas prodigue, donnait à cette pâleur intéressante un charme indéfinissable. Il y a quelque chose de si ravissant dans le sourire de la melancolie! C'est un rayon de lumière dans l'ombre, une nuance entre la douleur et le déseapoir, qui montre la consolation possible, et reconcilie avec la providence. Quant à l'esprit, madame Valbel en avait un fort rare : celui de le cacher avec soin. Sa conversation simple et naturelle attachait sans éblouir; et si quelque trait brillant lui échappait, vous eussiez dit qu'elle en était fâchée.

Telle était la femme qui régnait sur mon cœur. Je devins ingénieux à multiplier les visites : tantôt j'allais m'informer de sa santé, tantôt je lui portais un livre de la bibliothèque de mon oncle. Elle était honne musicienne : je composais des paroles sur les airs qu'elle aimait, et j'avais le bonheur de l'entendre chanter mes romances. Enfin, je crus m'apercevoir que ma société ne déplaisait pas. Cependant je différais de jour en jour l'aven d'une passion, qui semblait, en prenant de nouvelles forces, accroître en même temps ma timidité. Madame Valbel imposait à l'ancien amant de Victoire: mon amour se réfugiait dans mes vers, et je ne les montrais pas tous. En attendant, je passais auprès de cette aimable dame des heures délicieuses. Elle aimait les lettres, j'aimais la musique; je la consultais sur mes ouvrages et je l'écoutais au piano. Un voyage qu'elle fit à Paris vint interrompre de si doux momens: elle y resta quinze jours, qui me parurent un siècle. De là, le quatrième livre de mes élégies, intitulé: l'Absence.

Tandis que j'entretenais les échos d'alentour du récit de mes peines, Antoine vint à Charmoise apporter un hillet à mon adresse. J'étais absent; qu'on juge, à mon retour de ma surprise et de ma joie! Une lettre de madame Valbel! Ah! m'écriai-je, en brisant le cachet, cet écrit contient le destin de ma vie! C'était nue invitation à d'uer. La lettre était bien tournée, concise et sans le moindre post-scriptum. J'espérais mieux, mais un diner tête à tête valait son prix, et c'était la première fois que je recevais une pareille favenr. Je baisai les caractères chéris; et me berçant des plus douces illusions, je comptai les heures jusqu'au lendemain.

Le jour fixé, je vole à Saint-Clair, léger comme l'espérance. J'entre dans le salon..... Mon ami, je te présente M. d'Harcourt, dit madame Valbel à un fort bel homme qui, pour me recevoir, se leva du sopha sur lequel il était assis. A ces mots, à cette vue, je demeurai muet, et mes yeux peignirent si bien l'éton-aement que la fausse veuve ne put s'empêcher de sou-

rire. « — Pardon, reprit-elle, M. d'Harcourt, si jé « ne vous ai pas confié d'avance l'heureux événement « qui me ramène le plus cher des époux : j'ai voulé « vous ménager le plaisir de la surprise. Vous voyez « M. Solange de la Gironde que la haine des mon- « tagnards avait forcé de quitter la France, et qu'and « jourd'hui le supplice de ses persécuteurs rend à sa « femme et à son pays. »

S'il est heureux, pour les poètes et les romanciers; d'être témoins de scènes touchantes, ce principe, on en conviendra, souffrait, à mon égard, une cruefte exception, et le bonheur de ces tendres époux n'était point un tableau fait pour échausser ma verve. Le dîner me parut long. Madame Solange, pour me saire honz neur sans doute, voulut chanter à son mari les romances que j'avais composées pour elle. Je la priai de ménager ma modestie, et me retirai de très-bonne heure. J'avoue que, le matin, quand je pris mon vol de Chamoise r je ne comptais pas rentrer si vite au colombier.

Je dois cette justice à madame Solange, qu'il n'entrait aucune intention maligne dans sa conduite à momégard. C'était une femme de la meilleure foi du monde; qui aimait les vers, trouvait un plaisir très-innocent à figurer dans des stances, et n'en chérissait pas momès son mari. Peut-être aussi ne voyait-elle dans un poète qu'un amant pour rire, et dans les brûlantes inspirations de sa muse que des jeux d'esprit. Pour moi, qui sentais encore au fond du cœur qu'elle n'était pas seulement l'Iris de mes chansons, après une visite de politesse, je fis, en soupirant, mes adieux à Saint-Clair. Je quittai même et la ferme de Guillaume et le hameau

de Charmoise. Allons, Samuël, me dis-je; puisque les: Girondins ne sont plus persécutés, retourne à Paris : ou aura sans doute oublié ton habit noir.

A. DUFRESNE.

## PENSÉES MORALES ET LITTÉRAIRES.

Les religions anciennes n'étaient que des spectacles institués en l'honneur des divinités; elles n'impossient aucua devoir, ne demandaient que des respects exténeurs; elles ne servaient à la morale qu'en ce qu'elles recevaient les sermens des hommes.

Aussi nullement jalouses de régner exclusivement sur les esprits, elles vivaient entre elles dans toute la paix de l'inditérence:

Il ne pouvait en être de même d'une religion qui détache l'homme de la terre, pour le placer entre les espérances et les menaces d'une autre vie.

Voici un mot vraiment évangélique de l'évêque de senès (Beauvais): aux grands, la préférence des égards; aux pauvres, la préférence des sentimens.

Il est, dans les vertus modestes, un charme secret, que n'ont pas les vertus fortes et sières, qui nous humilient trop.

Dans le pauvre, une humeur gaie est une grâce et une force.

Dens le riche, une humeur gaie est souvent un signe d'insensibilité et de grossiéreté.

L'un domine son malheur; l'autre se complait trop dans ses avantages.

Beaucoup d'orgueil et de morgue dans les grands : annonce des hommes qui tiennent à distance les vraies grandeurs, n'osant se mesurer avec elles.

L'estime et l'admiration ont aussi leur douleur. Je ne sache pas qu'on ait encore aussi bien exprimé cette affection, qui nous attache personnellement à ces hommes d'un mérite éminent, lors même qu'ils ont vécu étrangers à nous.

Ce mot heureux est de Guibert, dans son éloge de

Thomas.

Provoquer la contradiction sur ses idées, est d'un esprit ferme et solide, qui aime la vérité avant tout; la provoquer sur ses intérêts, est d'une âme noble, qui ne veut rien contre la justice.

La médiocrité d'âme et d'esprit n'est point si dénate de choses qui la marquent, qu'elle ne puisse avoir des vices odieux et des vertus communes.

Il faut mettre des bornes à tout, même au mépris des sots et à la haine des méchans. Geux-ci ont leur part dans la tolérance sociale.

La générosité est, de sa nature, un peu excessive; si elle se permet du faste, elle ira jusqu'à la magnificence; si elle est dans une circonstance à beaucoup donner, elle se retranchera tout; elle pourra même passer de la somptuosité à l'extrême simplicité, selon que le voudra son continuel besoin de tout faire avec grandeur.

Le talent cultivé a une logique secrète, qui le guide, comme à son insu.

Sénèque, qui offre d'ailleurs de si belles pensées et de si belles expressions, s'épuise souvent à retourner une idée sons une multitude de formes; et il ne parvient souvent qu'à la gâter.

Fléchier s'occupe encore à jouer de ses antithèses,

lorsque déjà sa pensée est complette.

L'an et l'autre dégradent le philosophe et l'orateur

par ces affectations du bel esprit.

Massillon se fait pardonner ses paraphrases de sa première pensée, en leur donnant la teinte d'un long épanchement.

Un bon écrivain conserve toujours la physionomie de son propre talent, dans les choses où il emprunte la manière d'un autre écrivain.

Voyez le discours du parsis, dans Rousseau, fait d'après la remontrance d'une juive, dans Montesquieu.

Par la magie de la poésie de style, ce que les sens ont de plus vif dans leurs impressions, sert à peindre des objets tout spirituels; exemple : les Champs-Elisées, dans Fénéloni

Les expressions énergiques et pittoresques pointent dans le sujet jusqu'au vif, pour en faire sortir la chalear interne.

Il y a une raison cachée dans les fougues de l'imagination, quand elles sont avoures par le goût.

Il est bon souveut d'imiter ce peintre, qui, ne pouvant faire une déesse, se rabaissa à une bergère, et dut un chef-d'œuvre à son dépit meme.

Trep d'art dans la conduite repanse l'estime, et provoque à la déliance.

Quelle vie n'a ses fautes? Quel mérite, ses taches? Demander la perfection, pour être content, se est ire-Bonesh à l'âtre, proposer de les constants de la constant de la co

### MERCURE DE FRANCE.

84

Il n'y a qu'un sot ou un fat, qui puisse se déclarer au-dessus de l'indulgence.

L'histoire des talens, comme celle des gouvernemens, parle beaucoup plus du bruit que du bien qu'ils ont fait.

Pourquoi toujours un éloge pour chaque renommée? Ce mot tient de l'adulation, et fait une servitude; il diminue la vraie gloire; il embarrasse la candeur; il attente à la vérité. Lorsque mon héros n'a mérité que le blâme, je ne lui dois que le blâme; cela est du goût comme de la vertu.

Un plan dramatique, dans un sujet philosophique, s'ils sont bien appropriés l'un à l'autre, aide à borner l'ouvrage, comme à l'animer.

Quand les ouvrages ne dépassent le sujet qu'en l'enrichissant d'accessoires heureux, ils valent bien ceux qui ne sont courts qu'à force de vues omises ou de vues tronquées.

En toutes choses, on a le droit d'avoir ses opinions; mais en beaucoup de choses, c'est suivant son devoir, et non pas son opinion, qu'il faut se conduire.

Les crimes politique se relèvent de leur bassesse, par l'emploi de quelques qualités fortes.

LACRETEIAE sind.

# ANNALES DRAMATIQUES.

On se plaint de la décadence de notre littératuse dramatique; ce n'est pas sans raison, mass il n'est pas

en pouvoir des hommes de lettres d'en détruire la eause. On a vu des chambellans chargés de tracer à des auteurs du premier mérite, la poétique qu'ils devaient suivre; ils se sont bien gardés de l'observer, et ils ont dû se réduire au silence, puisque le vice puissant pouvait échapper au ridicule, et qu'il n'était plus permis à un personnage tragique de parler en faveur de l'humanité, ni contre le despotisme; dès ce moment le théâtre devait tomber dans une déplorable médiocrité. Si Louis XIV n'eût pas été plus grand que ses courtisans; s'il eût abandonné Molière à la haine des faux dévôts; s'il n'eût pas protégé le Tartuffe, Molière lui-

même eût cessé d'écrire.

Le mode d'organisation des théâtres ne laisse pas d'avoir aussi beaucoup d'influence sur la composition des ouvrages dramatiques. Nous devons peut-être aux talens de Le Kain, de mademoiselle Gaussin, d'avoir fourni d'heureuses inspirations à Voltaire. — M. Ducis avait présagé depuis long-temps la supériorité que Talma est parvenu à acquérir; serait-il surprenant que la consiance du poète, dans le talent de l'acteur, eut contribué à la conception de quelques-uns de ces rôles empreints de terreur, qui sont venus augmenter et varier les richesses de notre théâtre. Puisque les travaux des comédiens concourent puissamment aux progrès de l'art dramatique, pourquoi ne pas les obliger à seconder les gens de lettres de tous leurs efforts? Les réglemens sur les théâtres sont vicieux en plusieurs points, surtout dans ce qui a rapport à l'admission et à l'avancement des jeunes acteurs qui se distinguent dans leur emploi. Ce sont des choses qui ont été dites mille fois; mais il ne faut pas se lasser de les redire jusqu'à la réforme de cet abus. Pourquoi n'aurait-on pas des chess d'emploi honoraires, lorsque les nouveaux-venus auraient plus de talent que les doyens? Les droits pécuniaires, acquis par de longs services, de-meureraient intacts, mais les jeunes concurrens partageraient les rôles s'ils en étaient dignes, et joueraient même plus souvent si le public paraissait s'y plaire; car, après tout, il a le droit de l'exiger. Il n'en faudrait pas davantage pour décider la vocation de tel homme qui dédaigne aujourd'hui d'entrer dans la carrière, parce qu'il ne veut pas languir à la suite de deux ou trois sujets d'un tempérament robuste et d'un médiocre talent. En plaçant ainsi le mérite sur la même ligne que l'ancienneté, le sort du théâtre ne dépendrait plus d'une attaque de goutte de l'Amoureux, ni d'une chute de l'Ingénue; les auteurs verraient jouer, avant leur vieillesse, les ouvrages qu'ils ont composés dans

leurs jeunes années.

Les vices d'administration de plusieurs principaux théltres les ont réduits pendant plusieurs mois à de dures extrémités. Hs redoublent d'efforts maintenant. pour réparer leurs pertes. L'Opéra est le seul qui n'ait rien à regretter : l'ernand Cortez a constamment rempli la salle et la caisse. Il s'en faut bien que la reprise d'Ossian ou les Bardes soit aussi lucrative. Des la seconde représentation, il n'y avait que peu de monde. La pompe du spectacle avait produit dans la nouveauté de cet ouvrage une sorte d'illusion qui a disparu depais, et l'on ne voit plus dans cette pièce que la plus glaciale des tragédies lyriques. La musique elle-meme 'est d'un caractère vague et indéterminé. On l'écoute sans eprouver, le plus souvent, la moindre sensation. Les chœurs sont presque toujours en scène et rarement en situation. Il faut en excepter le premier qui est d'un bel effet. La partie déclamée porte aussi l'empreinte d'un talent supérieur; mais à juger l'ensemble, on regrette qu'un artiste du mérite de M. Le Sueur se soit. égaré dans la route inconnue qu'il a voulu se frayer.

Mademoiselle Grassari a obtenu le plus brillant succès la seconde fois qu'elle a paru dans la Vestale. Cette jeune personne, extrèmement jolie, promet à la scène lyrique un talent de premier ordre, comme aetrice et comme cantatrice; il est impossible de jouer le rôle de Julia, le plus difficile de l'emploi, avec plus de décence, de grâce et de sensibilité. Lays et Derivis ont puissamment contribué au grand effet qu'a produit cette cent soixante-seizième représentation d'un ouvrage qui n'à pas été suspendu depuis dix ans qu'il est au théâtre.

Peut on s'occuper de musique sans parler de madame Catalani! je n'ose dire du théâtre Italien, puisqu'il n'existe plus. Sa résurrection sera, dit-on, prochaine. Le premier paquebot va nous amener de Londres un ténor, nommé Tramezzani et deux prime donns. En vérité, l'administration s'est fait une idée exagérée de l'inconstance des Parisiens. On aurait peine à compter les chanteurs de tout sexe et de tout emploi qu'elle a fait défiler sous leurs yeux. Dans le nombre, il en est quelques-uns que les dilettanti ont vu s'éloigner avec regret, sans parler de ceux qui faisaient partie de l'ancienne troupe. Cette variété de personnages a été compensée par l'uniformité du répertoire; mais, patience, M. Tramezzani et ses deux compagnes ne connaissent peut-être pas la musique d'el signor Puccita.

Depuis sa rentrée au théâtre Français, mademoiselle Mars a constamment attire la foule à ses représentations. Elle a reparu brillante de grâces et de talent. Comment se fait-il que, négligeant l'intérêt de son art et de sa réputation, mademoiselle Mars diversifie aussi peu ses rôles. Il y a une foule d'ouvrages que les amateurs reverraient avec empressement, et que la comédie

française semble avoir oubliés.

Feydeau commence à regagner les faveurs de ses anciens habitués. Le retour de Martin n'a pas peu contribué à les rappeler. Les sociétaires sauront maintenant à quoi s'en tenir sur la valeur des pièces de circonstances. qu'ils avaient pris à tâche de reproduire continuellement. Pour l'ordinaire, ces ouvrages, composés à la hâte et sur un fonds usé, n'ont d'autre mérite que celui de l'intention, et ne peuvent survivre à l'événe-

ment qui les a fait naître.

Parmi les nouveautés, il n'en est qu'une dont le succes soitéclatant; c'est le mélodrame des Machabées, qui se jone à l'Ambigu-Comique. Nulle part, on n'a encore vu mourir autant de personnages; c'est comme une épidémie; aussi toutes les loges sont-clles louées huit jours à l'avance. Ce chef-d'œuvre du genre est de MM. Léopold et Cuvellier. Les arts ont pourtantici des éloges à prétendre. Les décorations sont magnifiques, et font véritablement honneur au talent du peintre. La musique a été arrangée par M. Amédée. C'est un choix de morceaux des meilleurs maîtres, habilement combinés avec les situations de la pièce, et les ressources que présente l'orchestre.

L'Anneau de la reine Berthe, ou les Femmes infidèles.

par M. Montperlier, n'a réussi que faiblement à la Porte Saint-Martin.

Au Vaudeville, la suite du comte Ory a également éprouvé un échec. L'auteur, M. Ledoux, avait été plus heureux pour son coup d'essai, et il n'est pas douteux qu'en faisant choix d'un sujet plus convenable, il ne

prenne bientôt une revanche complette.

- MM. G. Duval et Rochefort ont travesti pour les Variétés, le célèbre roman de Werther. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être extravagant pour mourir d'un excès de tendresse; à leurs yeux, la parodie d'une extravagance n'est qu'une parade; c'est ainsi qu'ils ont jugé la pièce.

## POLITIQUE.

### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Du 2 au 9 octobre.

RÉCOLTES. FINANCES. - Changemens funestes. Sommes-nous donc condamnés à payer un moment d'espérance par de longues douleurs? Le midi de la France offre, sur quelques points, l'image du deuil. Cahors a perdu ses ornemens et ses trésors. Des ravins où furent des coteaux chargés de vignobles, des mares . bù furent de riantes prairies, vignobles, prairies, champs cultives, l'ouragan du 22 a tout détruit. Lodève, presque submergée par les débordemens des deux rivières qui la baignent, ne conserve ses atchiers que par un miracle. La Suisse, la Suède, l'Amérique septentrionale ne sont pas plus heureuses. Des torrens ont dévasté le canton de Turgovie; une gelée extraordinaire à fait périr tous les légumes dans le nord de la Suède. On n'entend parler, dans l'Amérique septentrionale, que de fleuves débordés, de trombes et de foudres. - Hors Dublin, le typhus envahit toute l'Irlande;

la fièvre jaune règne a Charlestown, à Savannach; la peste désole Alger, et l'ou tremble que les pirates ne

l'apportent dans les mers du Nord.

À ces images, à ces augures sinistres, epposons les progrès de l'industrie; car c'est à l'industrie de réparer les torts de la nature. L'Amérique s'enrichit d'un nouvel instrument qui creuse, en un jour, un arpent de terre. L'Angleterre fait l'essai d'une mécanique bien autrement puissante. C'est le mouvement de deux parallèles transformé en mouvement rotatoire. Un habile chimiste de Paris a obteau de l'eau-de-vie par la fermentation des pommes de terre: nous jouirions déjà de son procédé si, par une sage précaution, le ministre de l'intérieur n'avait suspendu cette distillation jusqu'à ce que la baisse des grains soit généralement assurée.

Mettrai-je au rang des conquètes de l'industrie la formation de la société patriotique de la Belgique pour la prospérité des manufactures indigènés? Oui, si la concurrence n'était pas l'aliment principal de l'industrie. Je n'attaque point ce projet dans ses motifs; je discute ses effets. Puisque l'engagement des associés n'a pour garantie que leur honneur et leur patriotisme, pourquoi cet appareil de comités locaux et provinciaux subordonnés à un comité central? J'ai grand'peur que la liberté des associés, on la stabilité de l'association ne courent quelque risque parmi toutes ces formes administratives.si voisines des formes impératives. Tout réglement excite à le violer.

-Vienne et Londres améliorent leurs finances par le même procédé; c'est l'achat des obligations publiques. Un édit de l'empereur régularise le paiement des billets qui n'ont point de terme pour le remboursement du capital, ou dont les termes sont indéfinis. Comme ces sortes d'obligations ont lieu pour les emprunts ouverts dans les pays étrangers par l'entremise des maisons de banque, l'édit de l'empereur est un bienfait pour le

commerce.

En France, une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, établit de sages rapports entre la qualité des grains et le prix du pain. Les grains de l'année dernière, altérés par un excès d'humidité, ne pessiont guère, après leur dessèchement, que soixante-

dix kilogrammes par hectolitre, au lieu que les grams de cette année en pèsent quatre-vingt. Ainsi, quoique dans certains départemens, l'hectolitre ne se soit vendu que 10 fr. en sus du prix de l'année dernière, il n'en avait pas moins une valeur supérieure, puisque, sous un même volume, il renfermait plus de substance; il s'ensuit que le boulanger qui aurait acheté, cette année, pour 25 fr. une quantité de grain, égale à celle qu'il avait achetée l'an dernier pour 35 fr., frauderait le consommateur, si la diminution du prix du pain a'était que proportionnelle à la diminution du prix du grain.

AMÉLIORATIONS POLITIQUES. — Tendance universelle des nations vers une sage liberté. C'est surtout dans le Nord qu'elle se fait sentir. La Bavière, après un mûr examen, conserve les codes français, C'est faire justice de ces superstitions politiques, pires que les superstitions religieuses, qui rejettent le bien, parce qu'il vient d'une source qu'on n'aime pas. Le roi de Wurtemberg organise un tribunal suprême, qui sera divisé en sénat criminel, sénat civil, et sénat des causes

matrimoniales.

— Le bruit se renouvelle que l'assemblée des États ne sera point divisée en deux chambres. Sur quoi j'observe qu'il y a quelque différence pour la gloire et pour le profit entre les concessions faites à l'opinion, et les concessions faites au préjugé. En Prusse, tout semblait pacifié depuis les troubles de Breslau. Mais les amis de l'ordre craignent que la rixe qui vient d'avoir lieu entre les bourgeois et les soldats de la garde, sur les propos offensans tenus contre la landwher, ne rallume un feu mal éteint. On attend avec impatience le prince d'Hardemberg pour la grande conférence ministérielle qui se prépare.

— Au moins la discorde ne passe point des dootrines politiques aux doctrines religieuses. Ce serait alors qu'il faudrait désespérer de tout. Mais la fête séculaire de la réformation verra probablement se rapprocher et se réunir toutes les communions protestantes. Il n'y a que Genève qui semble persister dans l'intolérance. Elle ne se souvient pas de l'anathème! væ soli! La Société biblique de Saint-Pétersbourg s'est assemblée récemment

an palais de la Tauride. Là, toutes ces sectes rivales, toutes ces nations inconnues les unes aux autres; Grecs, Arméniens Moldaves, Livoniens, Estoniens, Allemands, Français, ont élevé ensemble vers l'Etre infiniment bon, leurs mains et leurs voix. L'archevèque du rit romain siégeait à côté des archevèques grecs. Heureuse réunion de tous les rameaux du vieil arbre!

- Nous avons de ja eu occasion de parler des succès de M. Garai en Espagne, et de la gloire qu'il s'est

acquise.

Ce n'est pas que le système qu'il exécute soit de lui. Mais il a vu qu'il y avait possibilité de l'exécuter en Espagne, et cette découverte vaut bien un système. L'exemple de ce ministre est un encouragement pour les autres. Déjà le ministre de la marine a porté la réforme dans les arsenaux et dans les chantiers. Ce n'est pas le nécessaire qu'il retranche, c'est un luxe auquel on sacrifie trop souvent le nécessaire. D'absurdes réglemens interdisaient aux particuliers la confection des armemens et la fourniture des objets nécessaires à la marine. Il a sagement levé cet obstacle : encore une victoire sur les priviléges exclusifs!

On assure que le parlement britannique ne tardera pas à être dissous, et sur ce fondement, les brigues com-

mencent.

COLONIES. — Le projet de Mac-Grégor serait d'envahir les Florides qui paraissent destinées à devenir la paisible conquête des États-Unis. Mais tant qu'il n'aura pas Saint-Augustin, le projet sera loin du succès Et pour avoir Saint-Augustin, il faudrait trois mille hommes et de l'artillerie. Cependant, sa troupe qu'on disait réduite à vingt hommes, grossit tous les jours.

Bolivar est maître de la Guiane aux forteresses près. S'il s'en empare, que serviront à Morillo ces victoires tant disputées, puisque son rival pourra communiquer

avec l'armée de Paez?

Les insurgés ont dans Morillo un ennemi terrible. Il est vrai qu'il lui rendent fureur pour fureur, et massacre pour massacre. L'île de Marguerite était leur resuge et leur boulevard, et le siège de leur gouvernement. Morillo avait reçu l'ordre de ne rien épargner pour s'en rendre maître; aussi n'épargne-t-il rien. Mais, d'après

les versions mêmes qui lui sont le plus favorables, il n'em est pas maître encore. Les habitans abandonnés par le gouvernement et les troupes, se retranchent dans leurs montagnes. Une proclamation foudroyante, où Morillo déclare qu'il ne restera des traîtres, ni leurs condres, ni leur nom, n'a d'autre effet que d'irriter l'audace de l'ennemi, par la nécessité de vaincre. Si les insurgés sont battus sur terre, ils sont plus heureux sur l'Orénoque. Six de leurs flécheras en ont dispersé ou coulé à fond, quinze des Espagnols. L'amiral Bryon a pris quatre gros vaisseaux, à bord desquels étaient l'état-major et le trésor, et un évêque. L'armée de Lima se replie, on entre en pour parlers. Belgrano fait des recrues dans le Tucuman. Mina s'est retrouvé; sa position dans le Mexique est, dit-on, imposante. Le roi noir est le meilleur allié des insurgés, et ses ports sont leur plus sar asile.

RELATIONS POLITIQUES. — L'Espagne lève une armée dans l'Estramadure. On dit que l'armée d'Andalousie destinée originairement contre l'Amérique, agira de concert avec la première, ou que ces deux armées n'en formeront qu'une; c'est le général O'Donnel qui commande. Son quartier-général est à Zafra. Quel est le but de l'expédition? Prétendrait-on punir les Portugais de l'occupation de Montevideo? Ils se sont fait, par cette occupation, plus de mal à eux-memes qu'aux

Espagnols.

D'après une convention entre les Américains et les Anglais, les forces respectives des deux nations, sur les lacs, ont éprouvé une réduction considérable. Voilà un indice de paix. Et cependant, je ne sais quelle secrète défiance ou quel pressentiment de guerre perce dans ces réflexions du Courrier: « Les États-Unis, dit-il, augmentent leurs forces navales, sans doute pour être plus à même de s'opposer à la Grande-Bretagne, si quelque circonstance imprévue amenait une mésintelligence entre les deux États. La tranquillité, en apparence, la plus profonde peut être troublée en un instant. » De son côté, le journal de Philadelphie s'exprime ainsi: « Peut-être n'est-il pas hors de propos de donner quelque attention aux mouvemens de notre marine; il est possible qu'il y ait quelque chose qui couve. » Cot

accord de langage, dans les deux journaux, n'est pas Pindice d'un accord politique dans les deux gouvernemens.

- Il paraît certain que l'Espagne adhère enfin à la

prohibition de la traite des nègres.

- Les nigociations pour les concordats sont trèsactives entre le Saint-Siège et les puissances d'Allemagne; mais le gouvernement de Sicile se montre fort sevère sur l'abus des bulles et bress Il rejette toute bulle qui ne serait pas munie de l'Exequatur. Ce gouvernement veut être le maître chez lui.

— Pendant qu'un intérêt, peut-être chimirique, trouble les relations amicales des cours de Madrid et de Rio-Janeiro, cette dernière cour rentre en grâce auprès de la Russie.

— On ne sait point de quelle nature sont les communications que l'ambassadeur russe a reçu ordre de

faire à la Porte.

— On craint aussi une rupture entre le Danemarck et les Etats-Unis. La cause de cette rupture est une cruelle injustice du gouverneur de Sainte-Croix. Des matelots américains et danois s'étaient pris de paroles; les coups suivirent; un matelot américain, vainqueur d'abord, fut ensuite battu. Son capitaine demanda satisfaction, mais le gouverneur connaissait l'adage: Les battus payent l'amende. Il la fit rudement payer au pauvre matelot. La querelle s'envenime au lieu de s'apaiser. De plus nombreux champions la videront peut-être.

L'Voici qui nous intéresse davantage. Un bruit se répand que les souverains alliés doivent se réunir, l'an prochain, à Manheim, afin de prendre une résolution définitive sur l'armée d'occupation en France; mais ce

n'est qu'un bruit.

PROCES MARQUANS.—Le tribunal criminel de Lissonne a condamné quelques conspirateurs, et en a acquitté quelques autres. Jusqu'à présent les détails n'ont point transpiré.

Les prévénus de conspiration dans l'affaire de l'Epingle noire sont tous acquittés et mis en liberté.

—La cour royale a confirmé, quant au fonds, le jugement du tribunal correctionnel, relatif à MM. Comte et Dunoyer. Mais leur amende est réduite à mille francs, la durée de leur détention à trois mois, et l'interdiction des droits civils prononcée contre eux, est levée, Ils en

appelleut.

On a condamné à un an d'emprisonnement une fille séduite, qui avait battu son amant et la garde, et le commissaire aussi, je crois. L'héroine de l'aventure

est une couturière, et le héros, un sellier.

— La caisse du régiment du train d'artillerie de la garde royale fut volce avec effraction dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier. La caisse renfermait trente-deux mille francs. Les coupables étaient au nombre de trois. L'un d'eux, las d'une existence déshonorée, s'est brûlé la cervelle. On a trouvé, sur sa table, une lettre qui exprimait ses remords, et contenait sa part du vol. Les deux autres ont été condamnés aux travaux forcés, l'un à perpétuité, l'autre pour quinze ans.

— Je ne sais si les Américains veulent faire leur cour au soi-disant roi d'Haïti; mais un négociant a été condamné à trois ans de prison, pour s'être livré à la traite. Encore même la peine aurait-elle été plus forte, sans des

circonstances atténuantes.

— Un Anglais est créancier d'un autre Anglais, en vertu d'engagemens conclus dans leur patrie. L'un et l'autre sont maintenant en France. On demande si le débiteur est justiciable de nos tribunaux. Je ne le pense point. C'est sous l'empire des lois anglaises que l'engagement a été contracté. Ou nos tribunaux décideraient la chose d'après ces lois, ce qui les obligerait à changer de jurisprudence suivant le pays des hommes qu'ils auraient à juger, ou ils les jugeraient d'après nos lois; ce qui serait un abus d'autorité. Ceci s'applique au jugement du tribunal de Boulogne réformé par la cour de Douai.

NOUVELLES DIVERSES. — Election du lord maire. Intrigues, harangues, huées et applaudissemens selom l'usage. Il paraît que la victoire restera au parti ministériel.

— Le duc de Wellington a du passer, le 2 de ce mois, la revue de la cavalerie anglaise aux environs de Saiss-Omer. La revue de tout le contingent russe aura lieu le 10; et celle du reste de l'armée anglaise du 12 au 13, dans la plaine de Denain. Le serpent de cent pieds de long, qui inseste les sôtes de l'Amérique, a été pris par dix-sept hommes.

— On assure que le général Canuel n'a plus le commandement de Lyon, et qu'il est nommé inspecteurgénéral d'infanterie.

- Madame Krudner a perdu ses prosélytes avec ses biens. Elle vit selitaire dans un village du canton de

Bade.

- Une femme, âgée de cent cinq ans, vient de mou-

rir, à Northampton, de la petite vérole.

—Le comte de Lezai-Marnésia, préfet de la Somme, a posé, le 23 septembre, la première pierre du barrage éclusé de Saint-Valery. C'est le point de l'embouchure de la Somme par où les navires passent de l'Océan dans ce fleuve, ou de ce fleuve dans l'Océan. Le projet de ce canal fut conçujen 1770: par sa jonction avec le canal de Picardie, et sa communication avec l'Escaut, il offre au commerce des facilités singulières.

La police a découvert à Amiens une honnéte maison où l'on trouvait de l'argent comptant à cinq pour cent.... par semaine. Pour échapper plus surement aux recherches, les prêteurs s'étaient fait inscrire sur la liste des indigens, et recevaient des secours en conséquence. Tout était profit dans cette spéculation,

hors l'issue.

Bruxelles a perdu son manneken-pis, son plus vieux bourgeois, et la désolation est dans le pays, Ce manneken-pis fut autrefois un bloe informe. Un statuaire officieux lui avait donné des traits humains. Des souverains l'avaient décoré de leurs ordres; un peuple entier lui rendait ses hommages; et maintenant, à sort! cette tête adorée se transforme péut-être an d'ignobles vases:

Fiunt urceoli, pelves, sartago, patella.

— Dans une commune du département de Seineet-Oise, des ouvriers qui réparaient un rez-de-chaussée, ont trouvé sous le parquet un squelette que les gens de l'art ont jugé être celui d'une femme de vingt ans, enterrée là depuis soixante ans. Que de crimes ignorés! On en serait effrayé, si l'on ne songeait qu'il est aussi des vertus ignorées. La fonte de la statue équestre d'Henri IV a parfaitement réussi. Le déterrage aura lieu dans un mois au plus tard. On assure que S. M. veut placer elle-meme la

première pierre du piédestal.

— On a d convert un nouveau métal dans les mines de la Styrie. Il a la blancheur du sel, et résiste à une chaleur de cent cinquante degrés. On lui a donné le nom de junonium. Puisse-t-il, pour l'honneur de son inventeur, n'avoir pas le sort du corsicorum!

Bénaben.

Histoire complette du Procès relatif à l'assassinat de M. Fualdès, avec des notes historiques sur les principaux personnages qui ont figuré dans cette cause célèbre, ornée de portraits. Un vol. in-8°. Prix: 4 fr. Chez Eymery, lib., rue Mazarine, n. 30; et chez Delaunay, au Palais-Royal.

Tout ce qu'on a dit et publié sur cette malheureuse affaire de Rhodès a été accueilli avec une avide curiosité. L'ouvrage que nous annorons n'offre pas tous ces détails merveilleux qui ne sont propres qu'à égarer l'opinion, mais il présente. dans un ordre méthodique et progressif, les faits de l'accusation et la marche des débats. Les notes historiques, placées en tête, jettent du jour sur les causes de l'assassinat. et démontrent que les coupables n'étaient pas exempts d'habitudes criminelles. Le peu qui reste de la première edition atteste le succès et le métite de or recueil.

#### TABLE.

| Poésie Elégie sur la mort d'une jeune fille; par          |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| M. Albert-Montémont.                                      | Pag. 49     |
| Fers & madame ******.                                     | <b>'5</b> o |
| Nouvelles littéraires De la Juridiction du gouverne-      |             |
| ment sur l'Education; par M. B. de Constant.              | 55          |
| Esquisse d'un système de délibération dans les assem-     |             |
| blées politiques ; etc. ; par M. Lacretelle ainé.         | · 64        |
| Variétés Histoire d'un Poète; par M. A. Dufresne          | 71          |
| Pensées morales et littéraires ; par M. Lacretelle jainé. | 80          |
| Annales dramatiques.                                      | 84          |
| Politique Rerue des Nouvelles de la Semaine; par          | •           |
| M. Bénaben.                                               | 98          |

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# MERCURE

## DE FRANCE.

Samedi 18 Octobre 1817.

## LITTÉRATIIRE.

## POÉSIE.

UN MONOLOGUE DE JEANNE D'ARC,

DANS LA TRAGÉDIE DE SCHILLER.

(Le moment est celui où l'héroine quitte, pour la pramière fois, son village et va se rendre au camp de Charles VII.)

### JEANNE D'ARC.

Adieu, mon beau pays, doute paix des campagnes; Vellons, sentiers décerts, mes forêts, mes montagnes; Adieu: pour les combats je vous fuirai dentain.
Prospérez, jounes fleurs qui croissies sous ma main; Vous ne me verrez plus, sous l'aulue des prairies.
Assise, et m'enivrant de longues réveries.
Echo, dont la veix pture embellissait mes chants, Je n'irai plus troubler la nuit calme des champs.
Vous pleurerez long-temps votre bargère absents, Hameaux, où j'ai caché ma jeunesse mancente:
Je la fuis à janasis ces chaumes protecteurs!
Recherchez d'autres soins, suivez d'autres pasteurs, O mes agneaux plaintifs, errans sur la bruyère;

TOME 4

### MERCURE DE FRANCE.

Dieu, des sanglans combats va m'ouvrir la carrière; Un bellique ax troupeau m'entraîne daus ses rangs!

84

Non, ce n'est point l'orgueil aux songes délirans, Ce n'est point le désir de la terrestre gloire Qui m'appelle aux vieux murs défendus par la Loire; C'est la voix, qui jadis à Moïse exalté, Sur les sommets d'Horeb promit la liberté; Le dieu qui da David armant la main timide, Fit tomber sous ses coups le géant homicide; Purgea les champs d'Hébron des soldats étrangers; Car mon dieu fut toujours favorable aux bergers.

Il m'a dit: Prends ce glaive et pars; va sur la terre, Promener de mon nom la terreur salutaire.
Du casque des combats couvre ce front serein.
Que ton cœur virginal palpite sous l'airain;
Nul mortel, de ce cœur, n'obtiendra la conquête,
Le bandeau de l'hymen n'ornera point ta tète;
Sur tes chastes genoux, jamais d'enfans chéris
Ne rendront un sourire à ton joyeux souris;
Mais, seule de ton sexe, objet d'un pur hommage,
La palme des héros deviendra ton partage.
Quand la patrie en deuil voit son heure approcher,
Contre ses oppresseurs c'est toi qui dois marcher.
Du courage français s'éteint la noble flamme;
C'est toi qui daus les rangs portera l'oriflamme;
Devant la vierge armée Albion doit pâlir.

Crois aux prodiges saints que tu vas accomplir:
Comme au temps des moissons, sous l'ardente faucille,
Se courbe des épis l'innombrable famille,
Tu verras, sans retour, à tes pieds prosternés.
Ces conquérans d'un jour de leur gloire étonnés.
De l'insulaire altier le succès m'importune:
Ta main renversera le char de sa fortune,
Ta main des lys brisés relevera l'orgueil,
Et des héros français fermera le cercueil;
Ta main soutiendra seule un roi qui s'abandonne,
Et dans Reims délivré lui rendra sa couronne.

Dans la nuit prophétique ainsi Dieu m'a parlé:

Paccomplirai cet ordre à ma foi révélé. O guerriers! pretez-moi-ce casque, cette épée; La volonté de Dieu ne sera point trompée. Vous me verrez, pareille aux fougueux aquilons, Renverser l'épaisseur des nombreux bataillons, N'entends-je pas des cris? le signal des alarmes? Nos coursiers ont fremi; le clairon sonne : aux armes!

M. DE LATOUCHE.

Vers à mettre au bas du portrait de seu M. Dupont de Nemours, conseiller d'Esat, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres de l'Institut royal de France, de l'ordre de Wasa; ex-constituant, etc. mort à Wilmington, Etats-Unis d'Amérique, dans le mois d'août 1817, à l'âge de soixante-dix-huit ans.

M. Dupont de Nemoure avait pris pour devise : Aimer et connaître.

Aimer, fut pour son cœur une félicité, Savoir, de son esprit les vœux infatigables. Il brava des méchans les fureurs implacables, Et désendit les mœurs, les lois, la siberté.

M. MICHEL BERR.

## 

A l'exemple de la Pudeur, Sous un voile épais je me cache. Ce mystère plait au locteur Qui de me décéler s'est imposé la tache. J'étais en crédit autrefois : Non moins puissante que Bellone, Aux peuples j'ai donné des rois; Mais je ne fus jamais digne d'une couronne.

(Par Mile. Emilie C., de Douai.)

7,

ota a

### CHARADE.

Dans les bois, sur les flots, s'élève mon premier; L'hymen de nes deux mers enrichit mon dernier, La main d'Eglé friande occupe mon entiers (Par M. le vicomte de Sr. J...., d'Avranches.)

STATEMENTS.

### LOGOGRIPHE.

Lectour, our trois pieds scalement,
Je t'offre un bruyant instrument,
Un mal qu'on endure avec peine;
Un écueil qu'on fuit prudemment;
Sur deux pieds, ce métal, dont chacun sarement
Voudrait avoir sa poche pleine.

(Par M. A. DE CHAMPGOUR. )

Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est habit; celui de la charade, est malheureur; et celui du legogriphe. Moniteur. eù l'on trouve moine, monture, oie, ut, ré, mi, tome, mitre, or, mir, rue, oui, nime, mont, mort, mite, minute, ton, rien, rôt.

# NOUVELLES LITTERAIRES.

Notice biographique sur Morelos, généralissime des insurgés du Mexique. Traduite du journal l'Aurora de Philadelphie.

Les Américains de la Nouvelle-Espagne mécontens du régime colonial, espéraient que les révolutions de la mère patrie ameneraient le redressement de leurs griefs. Divers gouvernemens s'étant succédés, sans qu'ils vissent réaliser leurs espérances, le mécontentement s'accrut.

D. Miguel Hedalgo, curé du village de Dolores, avec trois amis et quarante hommes armés, leva l'étendard de l'indépendance. Leur projet n'était pas encore de se sérarer de la mère patrie, ils voulaient seulement que des vice-rois, dont l'autorité était sans bornes, fussent remplacés par un congrès; que la Nouvelle-Espagne fût représentée aux cortès à raison de sa population, et qu'on ouvrit les ports à toutes les nations alliées ou neutres.

Hedalgo sortit de Dolores le 16 septembre 1810. Quelques mois après, la guerre éclata dans cette belle contrée, qui ne déclara son indépendance qu'après avoir sollicité, sans succès, la réforme des abus contre lesquels elle réclamait: Don Joseph-Marie Morelos, ci-devant curé du village indien de Xerecuaro, dans l'évêche de Michancan (royaume de la Nouvelle-Espagne), avait été élevé au collége séminaire de Valla-

dolid, ville capitale de la province du même nom. On ignore quelle était sa famille et le lieu de sa naissance. mais on le croit métis, et on sait qu'il n'avait pas de fortune. Occupé des soins de sa paroisse, qu'il administrait avec beaucoup de zèle, il était inconnu quand l'insurrection de la Nouvelle-Espagne éclata en 1810. Morelos embrassa le parti de l'insurrection avec ardeur, et se joignit aux chess, qu'il accompagna jusqu'aux environs de Mexico. Il les quitta avant leur retraite, et partit avec une poignée d'hommes pour armer la partie du sud de la province de Mexico; il réussit tellement dans cette entreprise, qu'il fallut envoyer une division de cinq cents hommes d'infanterie, quelque cavalerie et deux pièces de canon pour arrêter ses progrès. Cependant il échappa à leurs poursuites, et un mois après (décembre 1810), il surprit ses ennemis, les attaqua pendant la nuit, les défit complétement, s'empara de leur artillerie et de leurs caissons. Il est à remarquer que se sont les premieres bouches à feu qu'il ait eues à sa disposition.

Depuis cette action il parvint à soulever et à maintenir paisiblement sous son commandement, pendant sept mois, toute l'étendue de la province de Mexico, entre la vallée de Jenochitilan et le port d'Acapulco, qu'il faisait bloquer par quelques-unes de ses troupes. Le reste était occupé à combattre les petites divisions que le vice-roi envoyait de temps en temps pour l'observer, pendant que le gros de l'armée royale s'occupait à battre et disperser les grands rassemblemens des insurgés dans le nord. Dans toutes ces petites affaires, Morelos obtint constamment des succès, et il fournissait ses troupes des armes qu'il enlevait aux ennemis.

Cependant, le gouvernement de la capitale alarmé des progrès de Morelos, envoya contre lui une divi-

sion de quinze cents hommes et quelques pièces d'artillerie, sous les ordres du colonel Fuentes. Morelos était
alors devant la ville de Chilapa. Il se retira à Tixta.
(six lieues), dissimula ses forces, et fit croire au chef
ennemi qu'il était dans la plus grande détresse. Fuentes
tomba dans le piège; il l'attaqua avec la certitude de la
victoire, mais le général insurgé déployant ses bataillons, devint lui-même l'assaillant. Ce fut le 19 août.
1811 qu'il mit l'armée royale en déronte. Plus de mille
fusils, toute l'artillerie, les bagages tombèrent en son,
pouvoir. Fuentes s'enfuit presque seul jusqu'à la ville,
de Puebla. Morelos s'empara ensuite de Chilapa, et
étendit son influence révolutionnaire jusqu'aux provinces de Puebla et de Vaxaca.

La discipline militaire avait été jusqu'alors presque inconnue dans les rassemblemens des insurgés, qui ne méritaient pas même le nom d'armées. Des divisions de quinze mille hommes, dont huit cents ou mille armés de fasils; deux ou trois mille de cavalerie, qui agissaient en masse et sans ordre; le reste était armé de piques et de frondes. L'artillerie consistait en vingt ou vingt-cinq canons fondus à la hâte par des fondeurs de cloches. Ces divisions avaient toujours été battues par deux ou trois mille hommes de troupes royales.

Morelos éclairé par l'expérience des mauvais succès des autres chefs, sentit qu'il valait mieux réduire le nombre des troupes et les soumettre à la discipline. Apres s'être procuré, par sa dernière action, la tranquillité nécessaire pour accomplir ce projet, il organisa un état-major, et nomma, pour en être le chef, le général Matamoros (ci-devant curé dans l'évêché de Michacan), qui s'était distingué, sous ses ordres, par son esprit militaire et par son activité. Ils établirent une école d'officiers, et formèrent un corps d'instruction

pour les soldats, d'après les ordbanauces françaises a dont ils s'étaient procuré quelques exemplaires traduits en espagnol, à Mexico.

Les insurgés n'avaient jusqu'alors établi anom goinvernement. Pour suivis de tous les côtés par les trempes du vice roi, ils faisaient une guerre de partitans sous des chefs indépendans les uns des autres, et qui premaient le titre de généraux de la patrie. Vers la même époque, il s'établit à Zitaquare (quarante lieues nordouest de Mexico), un gouvernement provissire avec le titre de junte suprême nationale. Le vice-roi comprit qu'il ne fallait pas laisser prendre aux insurgés l'avantage d'une sutquité centrale, semblable, dans son origine et dans ses formes, à celle qui avait été créée en Espagne en pareille circonstance. Il dirigea donc sea éfferts contre la ville de Zitaquare, laquelle fut attaquée à différentes repuises, quoique sans succès, dans le courant de 1811.

Morelos, vonkent opéret une diversion, se préparais à menacer la capitale elle-même, et il y marchait, loraqu'il apprit que Zitsquaro (1) avait été enlevé par la division du général Calleja, forte de cinqualle bommes, et que la junte s'était retirée à Saltepiquo, ville imprenable par sa position. Cependant, il continue sa route, attuque et défit quelques troupes qui s'opposèment à son pussage; et, un mois de janvier 1812, il établit son quartier-général à Quantla (village indien à treme lieues sud-est de Mexico). Les forces se composaient de deux mille cinq cents bommes d'infanterie, mille de cavalerie, oinq à six mille lanciere et frondeurs à pied, et vingt-oinq pièces de canon. Le vice-roi, craignant l'approche d'un général qui avait été victorieux dans

<sup>(1)</sup> Cotto nille fut demplie par ordre de Calleia, et tous ses habitans condamnés à perdre leurs propriétés.

quarante-six combats, où il avait commandé en chef. et qui venait d'être revêtu, par le gouvernement provisoire, du titre de commandant-général des côtes du Sud, envoya le général Calleja avec six mille hommes, dont les deux tiers avaient fait les campagnes des deux années précédeutes. Il arriva devant Quantla le 18 février 1812, et, le 19, il attaqua Morelos; mais il fut vivement repoussé : il perdit, dans cette action, trois colonels, quinze officiers et six cents hommes. Il se borna dès lors à observer les insurgés, attendant, pour les attaquer, qu'il ent reçu un genfort de deux mille hommes. reste de trois mille qui étaient arrivés récemment d'Espagne, et qui venaient d'ètre repoussés par une autre division de Morelos à Yzacar. Le vice-roi ordonna au général Lano qui les commandait, de quitter le blocus de oe village pour aller joindre le général Calleja qui jugesit la prise de Quantla l'objet, le plus important. « Il faut l'ensevelir (écrivait-il à un de ses amis), avec ses défenseurs; au fond de l'abime, quelles que soient les fatigues et les peines que nous ayons à souffrir. Yous ne pouvez pas vous faire une idée de l'opiniatreté fanaone de ces gens-la. L'abbé Morelos, avec un air d'inspiré, dicte des ordres qui sont exécutés comme des commandemens du ciel. Les fatigues, les dangers, le mort, rien ne pent ébranler leur courage. Ils dansent autour des bombes; et quand ils les voient s'éloyer. ils songent: les cloches comme dans les grandes fêtes. n

Le général Lamo arriva devant Quantla le premier mars; et toute l'armée, forte alors de sept mille hommes, l'assiégea plus étroitement. Les fièvres intermittentes, si communes dans cette ville, partirent au commencement du mois d'avril à la suite des pluies; ce qu'il y ent de plus malheureux, la disette de vivres changea cette maladie en fièvre jaune, bientôt elle devintiépidémique, et il mourait vingt-cinq à trente personnes par

jour. Les provisions de bouche étaient devenues si rares que les soldats mangeaient leurs chevaux ; cependant, Morelos s'obstinait à rester dans Quantla; il espérait que la division d'Yzacar viendrait à son secours, et lui apporterait des vivres; d'ailleurs, il comptait que l'armée de Calleja, atteinte de la contagion, serait forcée de lever le siège. Le général Tapia (un autre ci-devant curé), qui commandait la division d'Yzacar, attaqua inutilement, à différentes reprises, l'arrière-garde des assiégeans. Le 27 avril, il fut nonseulement repoussé, mais défait par ceux-ci. Enfin, Morelos, désespérant de recevoir aucun secours et manquant de tout, se décida à abandonner la défense de Quantla. Le 2 mai, il sortit; à deux heures du matin avec toute son armée, et la plupart des habitans, laissant son artillerie hors deux ou trois pièces. Ayant fait une fausse attaque sur un point de la ligne ennemie; il réussit à la couper sur un autre, et marcha vers le Sud. Il ne perdit dans cette affaire que huit cents hommes, dont la plupart étaient des paysans qui ne pouvaient suivre la marche des soldats.

Ainsi finit ce siége de Quantla si fameux dans la guerre du Mexique. Il avait duré soixante-seize jeurs, et coûté au gouvernement de Mexico dix millions de francs. Les royalistes y perdirent trois mille hommes, morts dans les combats ou par l'épidémie qui s'étendit sur tout le royaume. Plus de trente mille habitans en furent les victimes dans les seules villes de Mexico et de Puebla.

Après avoir effectué sa retraite, Morelos emporta d'assaut la ville de Chilopa, dont les habitans s'étaient révoltés contre lui pendant le siège de Quantla, et avaient admis dans leurs murs une division royaliste. Il fit fusiller le dixième de ceux qui furent pris les ermes à la main, et qu'il avait épargnés trois fois. Il s'empara de la petite ville d'Acapulco, fit assiéger plus étroitement la forteresse du même port, ensuite il prit la ville de Techancan, et envoya une division pour intercepter la route de la Vera-Cruz à Mexico, et attaquer la ville d'Orizaba. Les généraux Sanchez et Montezuma (ci-devant curé), qui la commandaient, se rendirent maîtres de cette ville le 25 novembre 1812. Le même jour, Morelos lui-même prit d'assaut la ville d'Oaxaca où il usa de représailles sur deux généraux et un colonel espagnol qui avaient fait pendre deux colonels envoyés en parlementaires pour sommer la ville. Quelque temps après, il s'empara, par capitulation, de la sorteresse d'Acapulco, dont les désenseurs furent traités avec beaucoup de considération. Vers cette époque, un congrès des représentans des provinces s'étant formé à Chilpanzingo, nomma Morelos généralissime des provinces de Mexico, Valladolid, Puebla et Vera-Cruz, dont il occupait la partie méridionale et celle d'Oaxaca qu'il posséduit toute entière.

Le vice-roi fit ressembler quatre divisions, fortes de cinq à six mille hommes chacune, dont trois furent cantonnées à Puebla, Encruaba et Valladolid, et menaçaient ainsi Morelos sur tous les points de son territoire; la quatrième, placée entre Mexico et Toluca, sous les ordres du géneral Lano, protégeait la capitale, et pouvait appuyer les autres divisions en cas de besoin.

Morelos, de son côté, avait trop d'espace à désendre pour le nombre de ses troupes qui ne s'élevait qu'a dix mille hommes armés de fusils, et dix à douze mille de cavalérie on lanciers à pied ou frondeurs. Son armée était divisée en détachemens de deux ceats à mille combattates, et il gardait avec lui une colonne de six mille hommes. Les premiers harcelaient l'ennami de tous côtés, et interceptaient ses communications; la seponde, sous ses ordres, faisait des marches extrêmement rapides, attaquant les convois, et tenant en échec les divisions qui le menaçaient. Il continua ce système de désense pendant toute l'année 1813, et il agissait avec tant d'adresse et d'activité qu'on ignora presque toujours le lieu où il se trouvait. Dans une de ces excursions, son second général, Matamoros, fit prisonnier tout un bataillon qui venait d'arriver d'Espagne,

Enfin, Morelos ayant dirigé une fausse attaque sur la grande route d'Acapulco à Mexico, fit une contre-marche et se présenta devant Valladolid, à quarante lieues de distance, le 23 décembre 1813. Il attaqua, le 25; mais ayant été repoussé, il se retisa à six lieues pour prendre position. Le vice-roi connut le projet de Morelos par une lettre interceptée, et il écrivit au géméral Lano de voler au secours de Valladolid. Celui-ci y arriva dans le moment même où cette ville était attaquée par les insurgés. Morelos fut repoussé,

Lano réunit ses troupes à celles de la garnison, et suivit Morelos. Il l'atteignit sur le territoire de la Turnacan le 7 janvier 1814. Avant le jour, la division insurgée du général Correa (ci-devant ouré), attaqua, par méprise ou par trabison: (on ignose laquelle des deux), celle du général Matamores. Le genéral espagnol profita de cet accident, chargea, avec toute son armée, celle de Morelos, et le défit entièrement. Morelos perdit dans cette action plus des deux tiers de sa division, dant sept cent cinquante prisonniers qui furent fusillés et mitraillés trois heures après l'action et sur le champ de bataille; le général Matamoros éptouva le même sort à Valladolid.

· Alors toutes les autres divisions royalistes anancèrent aimultanément. Les villes d'Oaxaca, Techançan et Acapulco surent prises, Morelos lui-même était poursuixi par Lano; mais il parvint à prendre de très-sortes positions dans la partie mentagneuse de las Cordilleras, et, quoique cerné de tous les côtés, il sauva le congrès de Chilpexingo, et l'escorta jusqu'à la province de Valladolid où il s'établit d'abord à Apateingan et ensuite à Ario.

Depuis le mois de mars 1814, on ne connaît rien de ses opérations; on sait seulement que vers le commencement de 1815, il commandait dans la ville de Caporo où il repoussa différentes artaques des généraux Lano et Harride, et que, dans la dermière (avril 1815), il les défit complettement.

Morelos a été député de la province de Mactèrey (nouveau royaume de Léon), su congrès qui déclara l'indépendance et qui forma la constitution de la Nouvelle-Espagne. Il a été aussi dernièrement un des trois membres du pouvoir exécutif.

Il fut fait prisonnier par le colonel Cascha, le 5 novembre 1815, a Atensugo, ville située entre Aca-pules et Mexico. Il a, dit-ou, été fusillé.

Si cet événement était arrivé il y a trois ans, il aurait eu une grande influence sur les affaires; car ce fut Morelos qui, par son énergie, éleva le caractène de l'insurrection, et fit sentir aux insurgés la nécessité d'un gouvernement et d'une exacte discipline. Alors son nom seul valuit une armée; étent le seul chef qui n'avait jamais été battu. On prétend qu'il doit une grande partie de sa gloire militaire à son chef d'étatmajor Matamores. On a observé que depuis que ce-bu-ci etit été pris et fusillé, Morelos semblait avoir perdu quelque chose de son génie et de son activité. Quoi qu'il en soit, oe n'est que depuis sa mort que le Mexique a été pacifié.

#### L'ERMITE EN PROVINCE.

## L'ERMITAGE ET LA PIERRE DE MONCRABEAU.

: Hodièque manent vestigia.
(Les traces en restent encoré.)

M. Lescale m'avait laissé au cercle des Amis du Roi où l'on a vu que j'ai mis à profit ma conversation avec un jeune homme dont le goût et l'instruction m'ont paru réfuter le reproche d'ignorance qu'il sait à la jeunesse de cette ville. Mon introducteur viat me reprendre, et nous allames diner ensemble chez M. A.... M...., un des premiers négocians d'Agen, auquel j'étais recommandé.

Le diner fat long comme dans toutes les villes de province. Le fameux procès de l'Aveyron, dont la France entière est occupée, avait été mis sur le tapis, et nous aurait infailliblement conduits jusqu'au dessert. si le maître de la maison, d'un regard significatif, n'eût prévenu les interlocuteurs de l'inconvenance d'un pareil entretien en présence d'un parent de l'infortuné Fualdès qui se touvait au nombre, des convives. On se rejeta sur les élections, sur cette fureur de migration qui dépeuple la vieille Europe; sur l'incendie révolutionnaire qui s'étend sur l'Amérique; sujeta un peu sévères par eux-mêmes, que M. Lescale eut le talent d'égayer par des observations tout à la fois piquantes et philosophiques. Contre l'ordre naturel des propos de table, qui deviennent ordinairement plus frivoles quand arrivent les vins d'entremets, la conversation prit un caractère plus sérieux vers la fin du repas. Il fut question d'agriculture, d'industrie, de commerce, et chacun parlant à son tour, et de ce qu'il savait (ce qui n'est pas très-commun en France), on dit d'assez bonnes choses que j'ai le mérite d'avoir bien écoutées. Un monsieur que j'entendis nommer Lacoste, et qui jouit de tout le bonheur auquel puisse prétendre dans ce monde un être raisonnable; c'est-àdire d'un joli domaine qu'il cultive, d'une nombreuse famille dont il est chéri, et de cette indépendance de caractère et de position qui assaisonne tous les autres biens de la vie; ce M. Lacoste, d'autant plus heureux qu'il paraît mieux connaître le prix de ce qu'il possède, répondit à peu près en ces termes aux questions que je lui adressai sur l'état actuel de l'agriculture dans ce département:

« Le département de Lot-et-Garonne est essentiellement agricole; de vieux préjugés, une pratique routinière, plus difficiles à déraciner dans les provinces du midi de la France que partout ailleurs, l'usage presque exclusif du colonage partiaire(1), ont retardé long-temps parmi nous les progrès de l'agriculture qui commencent néanmoins à se faire sentir, grâce à l'exemple donné par quelques grands propriétaires qui vivent sur lours terres, dont ils dirigent eux-mêmes la culture.

« Au nombre de ces véritables bienfaiteurs de la contrée (parmi lesquels il oublia de se compter luimème), je mets au premier rang M. CARRÈRE ainé, propriétaire à Redon, dans le canton de Puymirol: c'est à lui que nous devons le perfectionnement du rouleau à dépiquer le blé, celui de la charrue, le moyen

<sup>(1)</sup> Exploitation à moitié fruits entre le fermier et le propriétaire.

d'obtenir une récolte abondante de carottes dans tiné terre emblavée, et plusieurs autres pratiques, it l'aide desquelles, en doublant, en triplant le produit deseaterres, il s'est fait, dans l'économie rurale, une réputation qu'é relivent encore l'urbanité de son esprit, la noblesse de son caractère et la bonté de son cœur. Il exerce cette dernière vertu non-seulement envers les pauvres qu'il soulage d'une main libérale, mais envers ses voisinit agriculteurs qui viennent s'instruire auprès de lui, et auxquels il donne à la fois l'exemple et le précepte.

—M. Carrère est de la société des sciences et des arts d'Agen (interrompit M. Lescale en m'adressant la patole); connaissez-vous à votre académie des sciences de Paris beaucoup de membres qui aient autant de droits à l'estime et à la reconnaissance publique . . . .? Pendant que je cherchais ma réponse, M. Lacoste continua : « Indépendamment des plantes céréales et des prunes d'Ente, connues sous le nom de pruneaux d'Agen dont nous ferons une récolte considérable, nous cultivons en grand le chanvre et le tabac; cotte dernière plante est, pour nots, un produit nouveau, et commence à réaliser de grandes espérances.

Au lieu de cultiver le tabae, on ferait bien mieux (interrempit encore le petit homme), de chercher à abolir le sot usage de s'enchifrener avec une pondre sale dont le peuple s'est fait un besoin tel, que le neu d'un père de famille lui coûte au moins aussi cher qu'un enfant à nourrir. » On fit observer à M. Lescale que l'énorme tabatière qu'il avait ouverte deux fois enfaisant cette réflexion, réfutait sa critique. Il n'y tement pas et trouva fort bon que l'on continuât à cultiver le tabac en attendant qu'on ait appris à s'en passer.

« Ce n'est pes après avoir bu, comme nous venons de le faire, des vins de Thézac, de Pericard, de

Buzet, d'Aiguillon, que plusieurs de ces messieurs ont pris pour des vins d'Alicante, de Xerès de Madère, qu'il devrait être permis de dire que nous avons de très-beaux vignobles dont nous ne savons point tirer parti. Quelques bouteilles de succession, exhumées du caveau où elles ont vieilli, ne prouvent rien en faveur de la cuve : en général, nos vins ne sout pas bons, et pourraient être excellens. Rozier et Chaptal à la main, nous pourrions arriver à de meilleurs procédés de fabrication; mais les déboughés nous manquent pour l'exportation, et il est inutile de penser à avoir de bons vins dans un pays où le propriétaire est forcé de les convertir en eau-de-vie pour en trouver la consommation sur les lieux mêmes. Quel moyen nous reste-t-il de les perfectionner? Un seul (M. Lafond-du-Cujula), l'indique dans son excellent Annuaire statistique de notre département (1), multiplier les grandes routes, achever celles qui sont commencées, et ouvrir un canal de jonction de la Garonne avec l'Adour. »

Ces projets que l'administration seule peut réaliser, furent discutés par M. M.... dans l'intérêt commun de l'agriculture et de l'industrie commerciale dont il nous fit connaître en peu de mots les élémens et les produits.

« Cette industrie s'exerce dans le département sur trois objets principaux; la fabrication des toiles à voile, celle des tabacs, et les usines pour l'exploitation du fer.

« La plus considérable des manufactures de toile à voile, à Agen, a été créée par M. Gounon. Cet utile établissement qui ne peut se soutenir qu'à l'aide d'une

<sup>(1)</sup> Annuire statistique, ou Description statistique du flépartement de Lot-et-Garogne, par M. Lefend-du-Cujula, de la société des arts d'Agen. A Agen, chez R. Noubel, imprimeur.

protection spéciale de la part du gouvernement, s'est relevé, par ses soins, en 1802, de l'inactivité complette où il était réduit; mais il est loin encore de l'état florissant où pourrait le porter l'adoption des nouveaux procédés mécaniques dont le perfectionnement, il faut bien l'avouer, se fait à peine sentir dans nos fabriques.

« Les tabacs de Clairac et de Tonneins, dont la seule réputation (comme disait tout à l'heure assez plaisamment M. Lescale) faisait jadis éternuer d'un bout de la France à l'autre, forment encore la branche la plus importante de notre commerce, et ce genre d'industrie, ainsi que celui des toiles à voile, mérite d'autant plus d'encouragement que notre agriculture nous fournit la matière première.

« L'exploitation du fer emploie dans ce département sept usines, dont les travaux actuels se bornent à couler quelques milliers de quintaux de fer en gueuse et en fonte moulée. Le même obstacle, l'extrême difficulté des communications, qui s'oppose aux progrès de la fabrication de nos vins, arrête ceux de nos usines. L'esprit de routine n'est qu'un obstacle secondaire, les lumières le dissipent, mais encore faut-il qu'elles puissent arriver. »

Ces considérations générales conduisirent M. M. à nous parler de quelques fortunes brillantes obtenues par la voie du commerce (principalement dans celui de la draperie commune) et à nous citer, sous les rapports les plus honorés et les plus honorables, les Barsalon, les Dumon, les Menne et les Gignoux qui tiennent un rang distingué parmi les commerçans de cette ville.

Le premier de ces noms, celui de M. Barsalon jeune,

merappela un ermitage, fameux dans la légende agénoise, dont ce négociant est aujourd'hui propriétaire : bien instruit de la grâce obligeante qu'il met à en faire les honneurs à ses amis et aux étrangers; c'est par cette visite que je commençai mes courses aux environs d'Agen, toujours accompagné du malin et spirituel bossu.

Cet ermitage, dont l'accès un peu rude aurait pu m'effrayeravant que j'eusse sait l'essai de mes sorces au pic du mid, est situé au nord, sur le coteau qui domine la ville d'Agen. Ce monument, creusé dans le roc, est l'ouvrage des pieux solitaires qui l'ont successivement habité pendant près de trois siècles. L'église, plusieurs chapelles, un escalier à trois palliers, d'une construction remarquable, y sont taillés en pleine roche; de belles eaux, dont, comme de raison, la source est miraculeuse, sortent de l'église et se répandent dans les jardins de l'ermitage. Du haut de la terrasse, la vue est superbe et s'étend jusqu'à la chaîne orientale des Pyrénées.

Cet ermitage a été visité par de fameux personnages, notamment par la reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, qui s'y rendit à pied avec tonte sa cour le 10 août 1621; la reine y venait invoquer les prières de l'ermite contre le malheur de sa stérilité. Ses vœux ne furent exaucés que dix-sept ans après.

M. Barsalon embellit, chaque jour, ces lieux consacrés par de mémorables souvenirs, et se propose d'amener au pied des murs de la ville les eaux de la source merveilleuse à laquelle les femmes de quarantecinq ans ont une foi toute particulière.

En parcourant le vallon de Vérone où je fus frappé de la beauté du site, M. Lescale me fit voir de loin l'antique manoir des Scaliger: j'appréciai la répugnance qu'il témoignait à y entrer; et, sans insister davantage, je le suivis dans une maisonnette auprès de la vieille fontaine, où, tout en faisant, de ben appétit, un déjeuner rustique, il fit passer rapidement sous mes yeux les hommes célèbres qui ont jadis illustré ce pays.

« Ouoique nous soyons ici sur la terre classique de l'érudition, je ne vous parle pas de Sulpice Sévère (me dit-il), parce qu'il n'est rien moins que prouvé qu'il soit de ce pays. Je commence par un véritable Agénois. par co Bernard de Palissy, ce fils d'un potier de terré du seizième siècle, dont Fontenelle a dit : « qu'il fit aussi grand physicien que la nature soule puisse en fournir. Ce n'est pourtant pas là son plus beau titre; sa wéritable gloire est dans le grand caractère qu'il déploya durant les guerres civiles; dans la réponse sublime qu'il sit à Charles IX : J'ai pitié de vous (lui disait ce prince), mais je serai contraint de vous livrer à vos ennemis si vous ne changez de religion (Palissy était calviniste). - Sire, répondit-il, vous ne parles pes en roi, et j'ai pitié de vous à mon tour quand vous prononcez ces mets : je suis contraint; je vous dirai, moi, en langage royal, que vous, los Guisarts et tout votre peuple, ne sauriez contraindre un potier à fléchir les genoux devant des idoles.

« Si je mets la valour guerrière au premier rang des vertus civiques, c'est quand elle s'allie avec un noble cour, avec une âme généreuse; c'est vous dire assez le cas que je fais de ce Blaise de Montluc, dont je vous fermi voir le phâteau d'Estillac, si vous êtes curieux d'em examiner la vieille porte, garnie de gres clous taillés en pointes de diamant, contre laquelle ce guerrier fanatique s'amusait à lancer, comme une balle de paume, les huguenots qui tombaient entre ses mains, et qu'il faisait ensuite pendre, sans autre forme de procès, aux

harreaux de la fenêtre de sa chambre à coucher pour égayer son réveil.

a L'éloge de mon sieul, plus ou moins légitime, Jules-César Scaliger, que je vous ai fait lire dans le second recueil des travaux de la société des sciences et des arts d'Agen, ne me laisse rien à vous apprendre sur ce prince des érudits, - excepté le nom de l'auteur de ce même éloge où j'ai trouvé beaucoup d'esprit et de talent. - Ce nom est moins connu par quelques travanx littéraires, qui suffiraient largement à toute autre fortune académique, que par une assez bonne plaisanterie que Rivarol a delayée dans son gros volume du petit Dictionnaire des Grands Hommes; en un mot, l'auteur de cet éloge, couronné, à juste titre, par notre académie, est M. Briquet........ Ne voilà-t-il pas que vous riez bêtement comme un autre: ô triste pecus! natio jactabunda, comme disait mon vieux grand-oncle; il existe donc une tyrannie à laquelle tu m'échapperas jamais, celle du ridicule......

"Théophile de Viaux est encore un de nos compatriotes; le jésuite Garasse lui fit une petite réputation d'athéisme et de je ne sais plus quelle autre pécadille qui faillit le conduire du cachot de Ravaillac où il fut enfermé, au bûcher où il ne fut pourtant exécuté qu'en effigie, ce qui n'empêche pas que ses poésies ne soient plémes d'imagination et de verve, et que la doctrine cariéisse du pere Garasse ne vaille pas un des impromptu de Théophile.

« Je ne vous parlerai du capitaine Lapoujade, né au commencement, et mort à la fin du dix-huitième siècle, que pour vous citer un homme qui se readit célèbre par des vers pleins d'esprit, de grâce et de finesse,

sans avoir su ni lire ni écrire.

« Demain, je voue ferai voir à Moncrabeau, la

maison du brave et malheureux Duvignau qui vint à la barre de la convention quelques jours avant le 31 mai 1793, dénoncer Marat et Robespierre, et qui périt sur l'échafaud, victime de son dévouement patriotique. Duvignau est connu dans la littérature par un recueil de poésies fugitives, une jolie comédie de Susette et un Eloge du maréchal de Biron. »

En continuant notre promenade dans le vallon, M. Lescale, dont je ne me lassais pas d'admirer l'étonnante mémoire, me récita une pièce de vers intitulée : Mes Souvenirs dans le vallon de Vérone (1). J'en ai retenu ces vers. L'auteur s'adresse à la liberté:

Viens embellir l'asile où t'appellent mes vœux, Où j'ai su réunir à l'amitié fidèle Les arts que tu chéris; mes soins ingénieux T'y feront, chaque jour, une offrande nouvelle. Le paisible olivier, le laurier immortel, Cultivés par ma muse, orneront ton autel; Mes naïves couleurs offriront ton image, Non point sous les dehors d'une beauté sauvage Dont la force indomptée et l'aveugle fierté Brisent tous les liens de la société; Mais, telle qu'au matin on voit naître l'aurore Promettant de beaux jours, attirant tous les cœurs, Confiant tes destins à la garde des mœurs, A celle des vertus et des arts qu'on honore : Telle, dans tous les temps, tu sus plaire à mes yeux.

Valère dirait que ces vers-là sont assez bons pour des vers de province, et moi je formerai des vœux pour qu'on nous en fasse souvent de pareils à Paris.

« M. Raymond Noubel, auteur de cette élégie ( continua Lescale) est le Didot de l'Agénois: tout à la fois imprimeur et poète, il réunit, à l'habileté du typo-

<sup>(1)</sup> Cette pièce est imprimée dans le recueil des travaux de la société d'agriculture, sciences et arts d'Agen.

graphe, les talens de l'homme de lettres, les connaissances du savant et les vertus du citoyen. On doit le compter au nombre des hommes qui honorent en France une des plus honorables professions.

C'est un devoir pour tout voyageur d'aller à Moncrabeau prendre ses lettres-patentes, qui ne sont pas des lettres de créance, comme chacun sait, puisqu'elles donnent à tous aggrégés le droit de mentir en tous lieux sans porter préjudice à autre qu'à la vérité. Au risque de la conclusion qu'on en voudra tiner, et contre laquelle protesteront, j'espère, tous mes écrits, je dois avouer que j'ai fait le voyage, que je me suis assis sur la pierre de vérité avec toutes les cérémenies d'usage, et que j'ai reçu mon brevet dont je promets néanmoins de ne me jamais prévaloir. Voici, en peu de mots, l'origine de la singulière célébrité que Moncrabeau s'est acquise:

Au commencement du dernier siècle, quelques militaires retirés dans cette petite ville, formèrent une société qui se rassemblait sous la halle, pour y parler des affaires publiques et des événemens du pays : cette réunion avait ses Mèira (1), ses abbés trente mille hommes qui suppléaient, par des nouvelles de leur invention, à celles qu'ils n'apprenaient pas assez vite : leur talent dans ce genre fit une réputation à la ville où ils avaient établi cette fabrique de hableries, et valut à Moncrabeau, le titre de chef-lieu de la diète générale des menteurs, hableurs et craqueurs du royaume. Un plaisant du pays rédigea des lettres-patentes, qu'il fit imprimer, et les expédia, dans toute l'Europe, à ceux qu'il jugea dignes d'un pareil honneur: depuis lors, les habitans de Moncrabeau ont

<sup>(1)</sup> Nouvellistes de l'arbre de Cracovie au Palais-Reyal.

ajouté à cette plaisanterie, celle de conduire l'étranger qui fait quelque séjour au milieu d'eux, à la salle de la diète, c'est-à-diré sous la halle, de le faire asseoir sur la pierre dite de la vérité, et de lui expédier son brevet en bonnes formes.

Je n'ai point voulu quitter le département de Lotet-Garonne sans voir Nérac, où tous les objets rappellent la mémoire du meilleur et du plus grand des rois. Pendant les six lieues d'une assez mauvaise route de traverse, je remis mon compagnon de voyage sur le chapitre des hommes distingués dont l'Agénois est la patrie.

« Parmi les membres dont se compose la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen, j'ai déjà fait mention, me dit M. Lescale, de MM. Lafont-du-Cujula, Noubel, Menne, Carrère, et du secrétaire perpétuel de cette société, M. de Saint-Amant, président du conseil général du département, auteur d'un Voyage estimé aux Pyrénées et dans les Landes, et de plusieurs mémoires académiques d'un grand intérêt; il s'occupe en ce moment d'une Flore départementale; il a formé chez lui un beau cabinet de minéralogie et d'histoiré naturelle, et cultive avec soin, dans ses jardins, des plantes rares et des arbres étrangers.

« M. de Lacépède est né dans nos murs: on peut oublier les places éminentes qu'il a occupées, on n'oubliera ni ses ouvrages, ni les services qu'il a rendus à la science, aux arts et à ses concitoyens qui l'honoreut et le chérissent. M. de Lacépède est un des fondateurs

de l'Académie d'Agen.

« M. le comte de Cessac, ex-ministre, membre de l'Académie française, né dans la même ville, a les mêmes droits à la reconnaissance de ses habitans : il est auteur de l'Officier en campagne et d'une partie du

Dictionnaire militaire de l'Encyclopédie méthodique.

« L'Essai sur la révolution française, de M. Paganel, ex-conventionnel, né à Villeneuve d'Agen, à été écrit sous la dictée d'un esprit libre et d'un cœur français.

« L'ex-ministre, comte de Narbonne, est aussi mon concitoyen. Cet officier-général, recommandable par toutes les qualités du cœur le plus noble et de l'esprit le plus aimable, est mort à Torgau. Madame la comtesse de Narbonne, sa veuve, habite à Agen, dans une portion du couvent des ci-devant Jacobins, qu'elle a achetée, et où elle fait bénir sa présence et la mémoire de son époux.

« C'est également à Agen qu'est né M. le comte de Valence, qui a puissamment contribué aux premiers succès obtenus par les armées françaises dans la guerre

de la révolution.

"Le nom des deux frères Gérard et Antoine Lacuée, tous deux colonels morts au champ d'honneur, à la tête de leurs régimens, a été donné par décret, à la rue d'Agen où se trouve leur maison paternelle; mais si vous tenez note de ce fait, n'oubliez pas d'ajouter que des noms glorieux qui devraient être écrits en lettres de bronze sur une plaque de marbre, sont ici comme à Paris, comme à Genève, comme partout, mesquinement peints sur le plâtre, en lettres noires, que la pluie efface chaque jour. Pourquoi la société, si prodigue dans les châtimens qu'elle inflige, est-elle si avare dans les récompenses qu'elle décerne?

« M. le baron Lacuée, premier président actuel de la cour royale, est frère de M. le comte de Cessac, et

père de ces deux jeunes héros.

« La même cour royale s'applaudit de compter au nombre de ses présidens, M. Bergognié, jurisconsulte

aussi distingué que magistrat fidèle aux principes de la liberté et de la royauté constitutionnelles; son fils aîné était préfet du *Jura* en 1814, et de la *Haute-Loire* en 1815.

« M. le général Rouget, qui commande notre département, est un officier profondément imbu de l'esprit français et de l'honneur national; il a commandé à Bilbao en Espagne, pendant deux ans, et (ce qui ne paraîtra pas un éloge vulgaire à ceux qui ont partagé ses glorieux travaux), il s'est acquis, dans ce poste difficile, l'estime et l'affection des Espagnols eux-mêmes. Le général Rouget est frère de M. Rouget de Lille, auteur des vers et de la musique de ce beau chant national, qui conduisit nos premières armées à la victoire, et que n'ont pu flétrir les voix impies qui l'ont, un moment, associé à leur fureur.

« Agen est également la patrie de M. le baron Menue, maréchal-de-camp, du général Lasont-Blaniac, et du général Sarrazin... de quo silere, pium est. »

Je ne pourrais rien dire sur la ville de Nerac, que n'ait dit avant moi, et beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, M. Villeneuve-Bargemont, ancien preset du département de Lot-et-Garonne, dont la notice imprimée est un modèle de goût, d'élégance et de précision, à offrir à ces annalistes loquaces, qui ne trouvent pas le moyen de vous saire, en moins d'un volume in-4°, l'histoire de la plus misérable bourgade; j'aime mieux, tout en parcourant la garenne de Nerac, raconter à mes lecteurs l'aventure de la jolie petite Flèurette, la première et peut-être la plus douce conquête du grand Béarnais.

L'ERMITE DE LA GUYANE.

Cahors, ce 5 octobre 1817.

### A l'Ermite de la Guyanne, à Agen.

#### MONSHEUR,

La première lettre que j'ai pris la liberté de vous écrire, n'était qu'une invitation à vous rendre auprès de nous. Le bienveillant accueil dont vous l'avez honomée me rend indiscret sans doute; mais ne pouvant prendre par vous-meme une idée de nos mœurs, vous me pardonnerez de vous en offrir une l'gère esquisse; je dis légère et bien imparfaite, car il est, dans l'histoire des mœurs comme dans celle des Etats, des lacunes qu'il faut laisser remplir par les Tacite, les La Bruyère.....

Nos contrées, long-temps soumises aux Romains, tombèrent au pouvoir des enfans de Clovis, et firent partie du royaume d'Aquitaine; mais bientôt envahies par les Sarrazins, elles furent d'livrées par Charles Martel, qui fonda une ville qui n'a de célèbre que le nom de ce héros, dans ces mêmes cantons où le vainqueur de Roncevaux, le fier Roland, s'il faut en croire nos chroniques, consacrait son épée à Marie, dans la chapelle de Rocamadour (1).

Les progrès de l'anarchie féodale, sous les imbécilles successeurs de Charlemagne, ne changerent pas plus les mœurs cadurcionnes, que les rapides invasions des Francs, des Sarrazins et des guerriers de Charles Martel. Le Quercy fut soumis d'abord aux comtes de Toulouse, et bientôt aux rois d'Angleterre, qui possédèrent trop long-temps l'Aquitaine et la Normandie à titre de suzeraineté. Il fut donc étranger, en quelque sorte, à la longue lutte qui s'établit entre l'oppression féodale et

<sup>(1)</sup> Cette épée n'est autre chose qu'une épaisse lame de fer longue de vingt pieds et large de trois pouces, suspendue au rocher dans lequel est taillée la chapelle de Rocamadour.

l'autorité du roi. La puissance royale ne trouvait plus d'entraves ni dans l'ambition des seigneurs, ni dans les états-généraux, ni dans le parlement, lorsque l'héroïne de Domremi délivra la France entière du joug anglais; et le Quercy se trouva séparé, par deux siècles, d'une grande partie de la France. Je me trompe, nos aïeux avaient pu recevoir de leurs maîtres quelques notions de liberté constitutionnelle, puisque la grande charte de Jean-sans-Terre était alors publice; à cela près, ils étaient étrangers à toute impovation morale ou po-

litique.

D'autres circonstances nous outretenus dans le cercle étroit que nos pères s'étaient tracé. Vers le milieu du treizième siècle quelques religieux jetèrent les premiers sondemens de Montauban. Cette ville bâtie à l'entrée des magnifiques plaines du Languedoc et de la Gascogne, sur les bords du Tarn, et sous le plus beau ciel, sut bientôt commerçante, riche, populeuse, siège d'un évêché, d'une cour des aides et d'une genéralité. Cahors, situé au sein des montagnes, presque sans débouchés, ne tarda point à reconnaître une rivale, et marcha sur une ligne opposée : notre ville produisit des savans, des poètes, et d'excellent vin 9 Montauban fut Pun des greniers de la France, et créa des manufactures. Enfin ; les guerres de religion augmentèrent la fivalité, Montauban fut calviniste: Cahors resta catholique, mais sens fanatisme, ce qu'il est bon d'observer. Cahors ouvrit ses bras à Henri IV, vainqueur de sa garnison : et la population montalbanaise força Louis XIII à lever le siège de cette ville, où fut tué Mayenne, le chef de la ligue, devenu l'un des plus loyaux défenseurs de la royauté.

Nos contrées applaudirent à l'abolition des coutumes féodales, et appelaient de tous leurs vont une monarchie constitutionnelle; l'état de nos mours ne nous promettait sucune réaction violente; aussi, pendant un siècle de vingt-cinq années, avons-nous fatigué l'anarchie et le despotisme, par une force d'inertie plus puissante que les révoltes que le despotisme suscite souvent, et dont il sait toujours profiter; mais lorsque la patrie toute enfière était sous nos drapeaux, nul de nous me sus insensible à la gloire de nos armes. Elle saist tressaillir nou jeunes cœurs, et j'ai connu des mères spartiates qui se

réjouissaient de voir leurs ensans désignés par le sort

pour marcher à la victoire.

Notre caractère, essentiellement français, s'oppose aussi, dans ces derniers temps, aux progrès des principes eéxagérés. Un très - petit nombre d'épurations et d'arrestations ont été accordées à l'intérêt personnel. Grâces en soient rendues à M. le comte de Lezai-Marnézia que la reconnaissance publique a choisi pour député de notre département au moment où il cessait d'en être le préfet, et qui n'oubliera point les bords du Lot, chez ces braves Lyonnais à qui le Roi l'a donné pour ami, pour consolateur...., Grâces en soient rendues surtout à notre franchise. Les missionnaires des épurations et des doctrines despotiques se convraient vainement de la raison d'état, on les combattait avec la raison d'humanité, et on les forçait, inter pocula, à s'avouer vaincus de bonne grâce.

Il faut cependant l'avouer; à côté des idées les plus saines sur la liberté et la combinaison des pouvoirs, notre ville est bien peu avancée pour les arts, le commerce, l'industrie mansacturière, et cette politesse extérieure qui prêterait tant de charmes à notre caractère. Elle renferme peu d'artisans, peu d'ouvriers, mais un grand nombre de cultivateurs qui n'ont d'autres biens que la vigne ou le champ de tabac qui exerce, toute l'année, leurs bras laborieux. Aussi, que de misère je prévois pour cette année, après les deux ouragans du 22 septembre et du 3 octobre 1817, qui, dans un rayon de deux lieues, out dévasté et ruiné les environs de Cahors! Infortunés! si vos bras savaient antre chose que remuer la terre; si des ateliers vous étaient ouverts, vous ne seriez pas réduits à fuir la terre natale, ou à reconsir au pain de l'aumane....! Rassuresvous : pous n'avons ni bureaux , ni comités de bienfair sance, mais nos cours se déchirent à l'aspect de vos douleurs, et tels bienfaiteurs ignorés, parce qu'ils veulent l'être, sont là pour porter au sein de vos samilles, non de l'argent, mais du pain et des consola-

Bon ermite! je vois vos larmes couler, je m'arrête. Que pourrais-je vous dire encore? que nos jeunes gens ont, en général, des vues trop rétrécies, qu'ils

ne varient point assez leurs études, qu'ils parlent trop souvent l'idiome appelé patois, ce qui les empêchera toujours d'entendre. de parler et d'écrire purement le français? Dirai-je que nos dames, toutes aimables qu'elles sont, ont trop long-temps conservé l'usage de ce jargon? - que même aujourd'hui leur éducation n'est point, en général, assez soignée ...? Non, d'autres relations commencent à nous donner d'autres usages; nous avons des rapports plus intimes avec la capitale; on jetait la pierre aux étrangers en 1770, aujourd'hui ils sont fêtés, accueillis; des brocs de vin, et je ne sais quel amas de viandes, ne composent plus nos festins homériques; nous avons nos épicuriens presque aussi délicats que vos Lucullus de la Chausséed'Antin. Nous avons nos cercles à la préfecture et chez monseigneur l'évêque où il commence à etre défendu de médire; nos demoiselles commencent à chanter et à toucher du piano; encore quelque innovation de ce genre, et l'on se plaindra moins des maris; enfin, encore quelques années de paix, de liberté, et nous n'aurons conservé des anciennes mœurs cadorciennes que le fonds qui est excellent, je le dis sans slatterie et toute vanité nationale à part. Alors aussi, et cet espoir console l'ami de son pays, nous aurons des manufactures; le Lot sera rendu navigable, et l'humble vigneron n'aura pas tout perdu si les orages le forcent d'abandonner de nouveau le champ de ses peres.

Je vous prie, monsieur, de pardonner la longueur de ma lettre, et d'agréer l'hommage de mon respec-

tueux dévouement.

BERTON fils, avocat, de Cahors.

P. S. J'ai oublié, dans ma première lettre, de compter au nombre des littérateurs, dont s'honore notre département, l'estimable auteur des Tombeaux de Saint-Denis, M. Treneuil.

## MERCURIALE.

Quand il s'agit d'une mercuriale, il est juste de commencer par l'Académie française; c'est un tribut qu'on se plaît à lui payer exactement. Qui n'aime à chercher des torts aux objets de son admiration? L'amour-propre y treuve un triomphe agréable et facile; en effet, il ne faut pas une sagacité bien pénétrante pour apercevoir les défaut qui déparent les belles choses; c'est ainsi que M. de B\*\*\*\*\*, dans l'Académie, et une tache dans le soleil, frappent les yeux de tout le monde; cependant ces deux corps lumineux se vengent par des bienfaits de leurs obscurs blasphémateurs. On ne peut nier la salutaire influence que la troupe immortelle a de tout temps exercée sur les différentes parties de notre litterature; l'épigramme, par exemple, s'est singulièrement perfectionnée depuis la fondation de l'Académie.

Dans les sujets les plus féconds, il faut savoir se borner; nous ne reprocherons donc qu'un tort récent aux illustres quarante; l'impression des poëmes qui ont obtenu des prix et des mentions honorables au dernier concours a confirmé les doutes, conçus à la séance publique, sur l'infaillibilité du conclave littéraire; et soit qu'on se range toujours du parti qu'on opprime, soit que, par extraordinaire, les vaincus, cette fois, aient eu pour eux le mérite et la justice, le suffrage obstiné des lecteurs venge M. Loyson de la palme qui, nous le croyons, lui est injustement échappée; M. Lebrun, qu'un succès éclatant dans la lice des Corneille et des

Racine, a élevé au-dessus d'une victoire académique, et M. Saintine, dont l'extrème jeunesse n'eût point été offensée d'un accessit, doivent convenir de cette vérité: Que cinq cents beaux vers prouvent davantage que deux cents. Si donc l'Académie, écartant le préjugé peu raisonnable qui tyrannise l'inspiration du poète, sur l'étendue de son ouvrage, avait décerné à M. Loyson seul le prix qu'on a doublé en faveur de MM. Lebrun et Saintine, elle aurait à la fois, en soulageant le budget d'une somme de 1500 fr., fait un acte d'économie, ce qui est fort commun aujourd'hui; et un acte de justice, ce qui est toujours fort rare.

Le sujet proposé pour le prix de poésie du prochain concours, a été aussi l'objet de quelques critiques'; plusieurs journaux et principalement le journai de Paris, semblent craindre que les avantages de l'institution du jury en France n'en offrent guère à la lyre de nos jeunes poète ; on affecte de plaindre les musés d'avoir à chercher l'harmonie de leurs paroles dans le Dictionnaire de la Chicane, comme si M. Soumet avait trouvé les beaux vers de son poëme de la Vaccine dans les Traités de Pathologie et de Thérapeutique. L'Académie a raison cette fois ; il est beau de lui voir recommander à l'hommage des muses une des plus importantes conquêtes de notre révolution; aussi bien les poètes ne furent-ils pas les premiers législateurs? Si la poésie ne veut pas mériter l'espèce de discrédit où elle semble être tombée, elle doit s'asservir aux progrès de la raison, et marcher avec le siècle. Né au milieu des orages, notre siècle n'est point frivole de son naturel; la poésie ne doit donc plus l'être : tout en chantant les dieux et les rois, il faut qu'elle pense; et si elle a

besoin d'an marvoilleux, elle peut faire choix de la

Au surplus, l'Académie, de son oôté, est, dit-on. en pleine révolution ; un esprit novateur, une force active et puissante travaille sans relache les rois faineans de notre littérature. On veut absolument qu'ils soient bons à quelque chose. Le premier mordi de chaque mois sera dorénavant consacré à une séance littéraire dans hquelle les membres productifs seront chargés d'amuser les membres infructueux (car on doit distinguer les académiciens titrés d'avec ceux qui ont des titres). Déjà on a décrété des réglemens pernicioux pour l'ambition de MM. de Wante et autres prétendans au Antenil Des oracles sont prononcés sur les incertitudes du langage... L'immuable dictionmire marche..., Li quel est cot utile perturbateur? C'est le nouveau secrétaire-perpétuel, M. Raynouard, qui, avec l'autorité d'un grand-maître, semble avoir adressé à chacun de ses confrères, sur leur trône léthargique, ces terribles peroles du Macbeth : Tu ne dormiras plus.

Si ces dernières paroles adressées aux académiciens pouvaient s'appliquer aux lecteurs de M. Fiévée, elles nous rendraient un grand service. Nous voulions parler, avec quelque détail, de son Histoire de la Session de 1816; mais chaque fois que nous avons tenté de pareourir le redontable volume, les ténèbres de l'ouvrage s'étendaient sur nos yeux, et nous nous acheminions machinalement vers notre bonnet de nuit; a'importe à quel moment de la journée, Pheure du sommeil était intervertie. Nous commencions une page..., nous révions le reste; qu'on nous dise à présent que ce gros livre ne produit pas un grand effet?

- La liberté est à la mode même parmi les dames.

  M. Pigault-Lebrun, qui connaît son public, vient, en conséquence, de nous donner un ouvrage très-libre.

  Nos petites maîtresses n'oseront pas recevoir son Garçon Sans-Souci dans leur salon, mais la porte dérobée du boudoir s'ouvrira pour lui; il y sera gardé en réserve en cas de vapeurs. Ce cinquante-huitième volume des Euvres badines de M. Pigault-Lebrun est sans contredit tout ce qu'il y a de plus fou et de plus gai (1).
- L'Oraison funèbre de Louis XVI, par M. Alex: Soumet, est un hommage loyal, offert aux courageuses infortunes du monarque, et non un texte séditieux pour alimenter les haines et appeler des réactions. Cet éloge de Louis XVI n'est point une réfutation de son Testament, sa dernière clémence envers ses ennemis. On y reconnaît tout entier ce prince qui même, en mourant, sut ainsi conserver la plus belle prérogative d'un roi, celle de faire grâce.

Le titre de cet ouvrage pouvait inspirer quelques

<sup>(1)</sup> Le Garçon Sans-Souci, par M. Pigault-Lebrun. Deux vol. in-12, avec figures. Prix: 5 fr. et 6 fr. par la poste. A Paris, chez Barba, libraire, Palais-Royal, derrière le Théâtre-Français, n. 51.

iaquiétudes sur son but; le nom de l'auteur ne permèttait pas d'en concevoir sur la supériorité de l'exécution: La tribune sacrée à retenti plus d'une fois du royal panégyrique par l'organe des premiers prédicateurs de nos jours. Peut-être nous serions-nous moins aperçus de l'absence des Bossuet et des Bourdaloue, si M. Soumet avait eu mission pour prêcher.

Les débuts de ce jeune auteur dans l'éloquence rappellent ses premiers triomphes en poésie, et nous ne santions, trop encourager son double talent qui luipromet une double gloire. Parlons d'autre chose :

M. Aliacan de Chazet, qui s'est de ja singulierement distingué dans la haute poésie, vient de prendre son rang parmi nos publicistes par sa brochure sur les élections. On a diversement expliqué la révolution qui s'est opérée dans la balance électorale; nous croyons en avoir compris les causes : il faut l'attribuer à l'immense débit de cette brochure qui est allée recruter les votes de tous les épiciers-électeurs:

— M. Rigomer Bazin vient de dépêcher un ballot pour Paris par la diligence du Mans. On s'attendait naturellement à y trouver autre chose qu'une tragédie; il ne contenait pourtant que l'édition entière d'un Charlemagne en cinq actes. L'idée fondamentale de cette composition est assez neuve : c'est un roi luttant contre sa noblesse pour instituer la liberté publique, et s'exposant aux plus grands dangers pour accomplir cette généreuse entreprise; il s'étonne qu'un monarque soit traversé dans les bienfaits qu'il médita en faveur de ses peuples par quelques-uns de ses propres sujets; nous en sommes moins étonnés: de nos jours.

Charlemagne est présenté dans quelques scènes de cette tragédie avec toute l'élévation de son caractère, et si le style et le conduite répondaient à la première emergien de l'ouvrage, la fierté, qui, si l'on en croit en préface, défend à l'auteur de se soumettre su tribunal des comédiens, ne ressemblerait pas tant à de le prudence.

An surplus, il faut lui savoir gré de la rectitude de sea idées et de la régularité de son plan, lorsqu'ou sange à la situation romantique où il se trouveit luimême pendant la composition.

C'est au fond d'une prison où il était confondu avec des criminels légalement condumnés, que la muse vensit visites M. Rigomes-Bazin, et décrivait, pour ainsi dire, auteur de lui le cercle de Pepilius.

L'inspiration, dans une persille infertune, est évidemment de la force d'âme, et le geolier lui-même devait éprouver un sentiment d'admiration, quand M. Basin, sur les murs de sa prison, à l'exemple de Valtaire à la Bastille,

# « Traçait avec sa chaine un vers indépendant. »

Le premier volume du Cours de Létiérature de Mi lie Mercier vient de paraître; il amonce un successeur classique et un rival de La Marpe et de Chénier, et nous paraît tout-à-fait digne de la première renoummée de san estimable auteur. Cet important ouvrage demande un examen étendu. Nous nous hornereus lei, au nom de Plaute et d'Agamemenun; à vecommunider à M. Le Mercier de suèvre son Cours.

1- -- On: annence une édition complette des fliurres

de l'un de nos plus aimables poètes, M. Andrisuz; ca revanche, il parett que M. de Waitly se prépare à publier la suite de sa Traduction d'Horace.

S8.

# POLITIQUE.

#### DEVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Du 10 au 16 octobre.

Trois objets surtout occupent les caprits, la piratorie, le congrès futur, et les relations probables de la Russie et de la Porte, tous objets graves, selsunels, féconds en résultats. Le commerce hate de tous ses vœus la destruction des pirates; la fortune du corps germanique est peut-être attachée au congrès futur; et il me semble voir l'équilibre européen chanceler aux meindres

apparences d'hostilités.

Demander ce qui vaut mienz, de telérer la piraterie, ou de la détruire, ce serait pis qu'une question oiseuse; ee serait une question niaise. Mais par quels moyens la détruire? Hoc epus, hic labor est. Metirez-vous toutes . vos flottes en croisière, contre des canots peur qui l'éeueil est un abri, et la tempête une sauve-garde? Donzerez-vous à chaque flottille marchande des vaissesses de guerre pour escorte? C'est comme si les négocians de Pintérieur ne pouvaient eller d'une foire à l'autre sans un piquet de gendarmerie. Et puis, pour les Etats qui, n'ayant point de marine, empronterment un socome étranger, ce ne serait guère que changer de joug. Il me semble, quent à moi, que je trouversis su problème une autre solution. L'enarchie des mors est ace de l'anarchie d'un grand continent. Supprimes la sause, l'offet tombera de lui-même. Mais somment supprimer la gance ? An lien d'ôter une patrie aux ennemis,

je m'empresserais d'en assurer une à ceux qui n'en ont pas, ou qui n'en ont qu'une précaire. Je me souviendrais que les flibustiers cesserent d'être formidables, quand ils cesserent de craindre pour leur vie. Je le répète denc, au risque de m'entendre appeler partisan des révolutions, par ceux-la même qui travaillent de tout leur pouvoir à les atuser : oubli; tolérance; con-cession, voilà toute la politique passée, présente et future.

On n'est pas d'accord sur les relations qui s'élèvent entre la Russie et la Porte. Cependant le Courrier assure qu'il n'y a rien que d'amical dans ces relations; et l'ulase de l'empereur Alexandre, qui dispense ses sujets du recrutement pour cette année, et le bruit généralement répandu, que la Porte a consenti à livrer l'assassin de Czerni-Georges, confirment cette assertion.

Même incertitude sur l'objet du congrès futur. Veuton déterminer les contingens militaires de chaque Etat de la confédération? S'agit-il de completter l'acte du congrès de Vienne, et d'affermir on de raffermir les -bases sur lesquelles est assis le repos de l'Europe? Est-ce la confédération qu'il faut lier plus fortement, en substiment un modérateur réel à un modérateur collectif. ou abstrut; ce qui est au fond une même chose? Mais les contingens militaires penvent être fixés par la diète, s'ils: ne le sont dejà; et l'on ne voit guêre, pour cet objet, à quiti l'intervention des puissances étfangères scrait bonne. La troisième opinion conduit au rétablissement de l'empire germanique; c'est à dire de cette -dignité qui donnait à l'Allemagne tous les avantages des -monarchies, dans ses rapports extérieurs, et tous les avantages des états libres; dans les rapports de ses différentes parties entre elles. Le prompt départ du président de la diète pour la capitale des États autrichiens semble, sun yeux de quelques observateurs, confirmer cette conjecture. Quant à la seconde opinion, je n'en vois pas clairement les motifs. L'acte du congrès de Vienne est tout ce qu'il doit être ; de pareils actes madmettent point de modification : monumens durables. dant qu'on les environne de ce mystère qui favorise tontes les autorités de toutes les sortes montmens asses fragiles, du moment qu'on y pérte les mains in

Venons aux détails.

RÉCOLTES. FINANCES. - Il est facheux d'avoir toujours à parler d'ouragans, de moissons détruites, de villes submergées. Mais la triste vérité nous y condamne. Baltimore a vu ses moulins emportés par les débordemens ; de semblables fléaux ont désolé Wasinghton. La quarantaine que doit subir tout bâtiment venu des Antilles dans nos ports, atteste les ravages de la fièvre jaune. Hors les vignobles de l'Agénois, tous ceux du midi et du centre de la France ont eu beaucoup à souffrir. Ces pertes inattendues ne justifient que trop la défense de distiller, qui s'étend aujourd'hui à tous les grains, et les nouveaux encouragemens que vient de recevoir la culture de la pomme de terre. Cependant Hambourg, Brème, Copenhague, Amsterdam, regorgent de grains. L'Espagne, pauvre de sa surabondance, n'ose point s'en délivrer. La crainte de choquer le préjuge populaire nuit aux intérêts de l'Etat, de l'agriculteur, et du consommateur même.

Il n'est pas aussi facile qu'on pense, de se faire une idée bien nette de l'état des finances anglaises. Si l'on en croit le Courrier, l'augmentation des recettes, dans le dernier trimestre, est d'environ cent mille livres sterling. Le Globe soutient qu'en effet les recettes des douanes ont augmenté, mais que l'excise a diminué du

double au moins.

Croirait-on au disorédit de l'or? Il est pourtant vrai que les nouveaux souverains perdent contre les écus. Serait-ce, dit un journal, que ceux-ci auraient trop d'alloi et ceux-là trop peu? car enfin les Anglais ne sont pas dupes.

La banque a fait annoncer officiellement à la bourse, que tous les billets de l'échiquier, datés de novembre 1816, seraient escomptés jusqu'à la fin du mois, ou schangés contre de nouveaux billets ne portant que

deux deniers pour cent d'intérêt.

On espère que la cour de Turin se relâchera de sa rigueur sur les droits de transit qu'avaient à supporter les marchandises anglaises. Voilà une bonne fortune pour les habitués de Lloyd. Mais ce qui n'en est pas une, c'est l'opposition toujours croissante de l'industrie allemande à l'industrie anglaise; non que l'industrie allemande puisse, même en Allemagne, se flatter du triomphe. Mais cette opposition pourrait bien forcer les manufacturiers à diminuer leurs prix déjà modiques. L'établissement d'un impôt de trente pour cent que la Prusse a mis sur les marchandises anglaises vient fortifier la ligue.

On vante beaucoup, dans ce dernier pays, l'invention d'un M. Humpbreys qui nettoie le lit des fleuves à l'aide d'une machine dont la direction et le service n'emploient qu'un batelier et trois ouvriers.

- La Norwège améliore ses finances. On a déjà brûlé à Christiania pour plus d'un million d'écus do

banque.

— Le commerce russe ne prospère pas; la plus forte

maison de Saint-Pétersbourg a manqué.

- On se souvient que les maltres marchands et les maltres artisans, ou plutôt, sous ce nom, quelques bons emis de ce bon vieux temps, qui cherchaient doucement par où insinuer les priviléges, avaient présente une requête au roi pour le rétablissement des maltrises et jurandes. Là-dessus, voilà tout le parti en éveil. Les maltrises, les corporations, c'est la véritable liberté, l'écrisit un Danois qui dévrait bien s'accoutomer à ne plus dire nous en parlant des Français. Qu'on veuille seulement me faire conseiller du roi, langueyeur de porc, ou mesureur de charbon, disait M. Fiétée, et je commencerai à concevoir qu'on pout stre sier de quelque chese. Voilà des autorités! Pourquoi donc cette obstination de la chambre de commerce? Croit-elle en savoir plus que ces messieurs qui savent tout? Au grand scandale des maîtres perruquiers, frippiers et revendeurs, je vais transcrite le procèsverbal de sa séance du 8 octobre.

Extrait du procès-verbal des séances de la chambre de commerce de Paris.

(Séance du 8 octobre.)

Il est fait lesture d'une lettre imprimée, adressée à la chambre par MM. Polissard-Quatremère, marchand de drape; Adam, marchand linger; Rousier, marchand

d'étoffes de soie; et Duchare, marchand bonnetter, se disant les délégués des signatsires de la requête su Rois

Cette requête est intitulée :

« Requête au Roi, et mémoire sur la nécessité de rétablir les corps des marchands et les communautés des arts et métiers, présentée à Sa Majosté, le 46 septembre 1817, par les marchands et artisms de la ville de Paris, assistés de M Levacher-Duplessis, leur conseil.»

On observe que cette requête n'est signée que par le sieur Levacher-Duplessis, et que rien ne fustifie la mission prétendue des signataires de la lettre. C'est donc abusivement qu'on présente cette requête comme étant l'ouvrage des marchands et artisans de la ville de

Paris.

Sur l'objet de la requête, la chambre a, depuis longtemps, manifesté son opinion : des tentatives furent faites en l'année 1805, pour amener le rétablissement des corporations; on employa, pour y parvenir, les mêmes moyens qui se renouvellent sujourd'hui. La chambre de commerce de Paris publia le rapport qui lai fut fait sur cette question, et il ne resta aucun doute sur les funestes effets qu'on devait attendre du rétablissement des corporations et des privilèges qui en résultent.

Le temps et la réflexion n'ayant fait que fortifier à cet égard l'opinion de la chambre; elle croit qu'll'est de son devoir de la faire connaître. Elle arrête, à l'unamimité, que l'extrait de son procès-verbal sera residu public par la voir de l'impression.

Pour copie,

Signé Barthélemy, président; François Delessert, secrétaire.

Academirons vorreques. — Le roi de Wartemberg pourenit ees plans de réforme ; il est maînte-

nantiaux écoles et aux églises.

Le grant-duché du Risin aura son organisation perticulière. Il coratt'à désirer qu'une même loi réglt tout assemblage de pays que la philitique appelle à former un même corps. Au défaut de cette unité que les autéchéem soudent quelquesois difficile, un gou-

vernement sage sait au moins conserver l'union. C'est

relâcher le lien pour l'empêcher de rompre.

Les élections, pour la diète, commencent en Norwège, Les élections de Norwège sont comme les autres élections. Gardez-vous de nommer des savans, ces gens-là ne connaissent que leurs livres; ni des hourgeois, ni des paysans, ils ignorent l'ABC de la législation. Voilà ce que les gens d'affaires ne cessent de répéter.

— Dans le grand-duché de Nassau, on a le plaisir de voir fleurir la plante exotique de la liberté de la presse. On prétend qu'on a fait des essais du dehors pour en empêcher la culture, Mais le souverain la protège; cette

plante a de la peine à prospérer ailleurs.

— On s'attend, dit le Correspondant de Nuremberg, que la force des circonstances entraînera la diète à poser les bases des gouvernemens représentatifs pour tous les Etats de la confédération. Il est des principes qui doivent être communs, afin que la liberté des peuples soit générale.

Viennent ensuite les bruits et les conjectures sur le congrès futur, destiné à continuer le congrès de Vienne, ou à rétablir le saint empire. L'Allemagne comme on voit, est en fonds pour les améliorations

politiques.

COLONIES. — M. Pichon, maître des requêtes, s'est embarqué pour la Martinique. Sa mission, qui s'étend aussi à la Guadeloupe, est d'examiner scrupuleusement toutes les opérations administratives depuis l'épo-

que de la remise de ces colonies,

Les insurgés américains recrutent ouvértement en Angleterre. Les murs sont tapissés de leurs affiches. Il est vrai qu'à dater du 25 décembre prochain, tout officier de terre ou de mer, qui occupera un poste quelconque sous un geuvernement étranger; sams la permission du prince régent, perdra son rang et sa paie. Mais il est vrai aussi qu'on élude set ordre par des demandes de congé, et les prétextes na manquent pas. On tente chez nous les mêmes intrigues qui réassiront peu.

— La première expédition de Mac-Grégor n'a pas été heureuse. Ses gens, débarqués dans un coin de la Floride, ont été surpris dans la chaleun du pillage séquipage et navire, tout est resté au pouvoir des Espagnols. Ce mauvais succès ne l'empeche pas de s'arranger dans son ile, comme s'il y devait faire un long séjour. On assure qu'il y a déjà établi une imprimerie et une gazette.

— Morillo est-il vainqueur ou vaincu? L'on ne s'accorde guère sur ce point. Je croirais volontiers qu'il a une partie de l'île Marguerite, mais qu'il n'en a qu'une partie. On rapporte de lui ou de ses soldats un trait qui peut faire juger la guerre. Dans l'un des assauts livrés aux insurgés, une jeune et jolie fille fut surprise brodant un drapeau pour eux. Elle eut les deux poings toppés.

La marine américaine est forte de douze vaisseaux de ligne, de dix-neuf frégates, et d'un nombre proportionnel de petits bâtimens. Si l'ou demande ce qu'attend leur flotte dans la Méditerrance; ils répondront peut-etre qu'ils y veulent une île. Mais si on leur demande pourquoi ils veulent cette île, que répondront-

ils Ì

La compagnie de la baie d'Hudson, en vertu du droit européen, avait cédé à lord Selkik un territoire immense, que la compagnie jugeàit n'appartenir à personne, puisqu'il appartenait aux Indiens. Les Indiens n'out pas ratifié la cession. Les progrès des Européens, dit un de lours ovateurs, furent lents, tant que les bras forts de nos pèrés étaient levés contre eux. Ils sont rapides, depuis que l'eau-de-vie et les calicots nous ont divisés. — Voilà un sauvage qui met le doigt sur la plaie. Connaît-on bien des hommes d'État, chez les peuples civilisés, qui en sachent faire autant?

BELATIONS POLITIQUES. — Si lord Amherst dit tout, en si l'on rapporte tout ce que dit lord Amherst, le sommerce de la Chine a tenu à un vain cérémenial. Il s'agissait de fléchir le genou devant sa gracieuse majesté chinoise, et de lui baiser les pieds : on appelle cela le kotou. Lord Amberst s'y serait soumis; mais il demandait qu'un mandarin, du même rang que lui, en st autent devant un portrait du prince régent. Le subtil mandarin n'a pas voulu rendre hommage à une ombre. Alors l'ambassadeur anglais n'a mis à ses hommages l'autre loi, qu'une exacte parité dans les hommages

que l'ambassadeur chinois rendrait à S. M. B. : même refus. Il a bien fallu remporter ces présens qu'on assure n'être pas magnifiques, et voilà le nœud, pout-être.

— L'Espagne et le Portugal semblent être en état d'hostilité réciproque. Le maréchal Béresford a envoyé un de ses aides-de-camp à Madrid, pour obtenir des

explications.

Procès marquans.—Encore M. Fualdès, et cette obscurité lugubre qu'on s'efforce en vain de percer, et ces demi-révélations, qui sans cesse irritent la cariosité, saus cesse déçue. Cet événement est fécond. Voici de nouveaux acteurs. Une demoiselle Rose Pierret, qui a tout vu, cachée sous un lit, où la peur la retenait mourante; un M. P. qui, des le commencement de la seconde instruction, a disparu. Quant à madame Manson . si elle n'était point présente à la scène, il reste à expliquer par quel inconcevable intérêt elle serait venue se jeter à travers la procédure, pour l'embrouiller. On veut que Bastide, l'ayant surprise vêtue en homme, ait imprimé, sur les vêtemens qu'elle portait, ses c'nq doigts trempés dans le sang de la victime; et qu'eile n'ait dù son salut qu'à Jausion, qui faisait sentinelle au dehors. Ceci s'accorderait avec la déposition de la petite Bancal. Pen s'en est fallu que cet ensant elle-même ne fournit un horrible épisode. Bastide, solon quelquesuns, pour se débarrasser d'un témoin importun, offrit cinquante louis aux parens, à condition qu'ils égorgeraient leur fille; le lendemain, la femme Bancal, impatiente de gagner son salaire, envoie l'enfant à son père dans la foret, avec ordre de lui rappeler sa promesse de la veille. A cette parole de l'innocence qui demandait la mort, un mouvement de terreur et de pitié s'était éleré dans cette âme perverse ; tous ses membres aveient frémi; et, se défiant de lai-même, il avait ordonné à l'enfant de s'éloigner, de ne phis revenir, quelque ordre qu'elle reçut.

— Un homme condambé à mort se voit calomné dans les journeux. Il prend à partie les proprétaires, qui prend à partie le censeur, qui prend à partie le véritable auteur de la calomnie. Or, il arrive que ce dernier a servi de témoin dans le procès criminel. Je ne sais, mais cette intention manifeste de noiréir la

victime, n'est pas un préjugé pour la stricte observation du serment de parler sans haine; et ce moyen de cassation vaut bien celui qui serait pris d'une formalité violée.

- La cour de Rouen s'est déclarée incompétente dans le procès de l'individu qui se dit Charles de Navarre.

Nouvelles diverses. — S. A. R. le duc d'Angoulème est parti pour sa tournée dans les départemens de Pouest. — Madame Krudner a paru un moment sur le territoire français; elle était accompagnée de ses cinquante-cinq pauvres. Le préfet du Haut-Rhin l'a reçue chez lui, l'a comblée d'égards, et l'a priée poliment de s'en retourner par où elle était venue. - Le grand duc de Bade régnant a conféré, à ses trois oncles, le titre de prince, et les a autorisés à prendre les armoiries de Bade. - L'arrestation du colonel Massenbach occupe beaucoup les esprits en Allemagne. Les uns citent les lois de la discipline, les autres, le droit des gens. Tout se réduit à un point de fait : M. de Massenbach faisait-il on ne faisait-il point partie de l'armée prussienne? Mad. la maréchale Augerean, en épousant M. Camille de Sainte-Aldagonde, conserve ses titres. - Le suicide du général Veaux fait grand bruit à Dijon; les motifs n'en sont pas bien connus. — Les Anglais quittent Bruxelles; ils se rendent tous en Suisse, en Normandie et sur les bords du Rhin.

-Aujourd'hui 16, une messe de commémoration sera célébrée dans toutes les églises de France, pour la reine Mario-Antoinette. La lecture de la dernière lettre de cette princesse, tiendra lieu d'oraison funchre.

L'alderman Smith est définitivement élu lord-maire. M. Wood a remercié les électeurs qui, pour la troisième fois, l'avaient honoré de leurs suffrages. Mais son intention n'était point d'accepter. S'il ne l'a point manifestée, c'est qu'il ne voulait point gêner la liberté des élections. En journal, supputant les dépenses qu'entraîne cette dignité, et les travaux qu'elle impose, s'étonne qu'on puisse la rechercher deux fois.

- Une ordonnance royale vient de soumettre les imprimeurs lithographes aux mêmes obligations que les

imprimeurs ordinaires.

— Un marin anglais a inventé une bouée de sattestage. C'est un amalgame inextinguible, qui sert de fanal au matelot tombé dans la mer, et l'aide à retrouver son vaisseau.

-M. le maréchal de camp Romeuf a pris le commandement de Lyon. Dans son ordre du jour, il invité les troupes « à servir le Roi, comme il veut être servi. »

—C'est un ordre merveilleux que celui des États despotiques. Quelques soldats se mettent en tête de changer le gouvernement. Ils se concertent, se rallient; vont droit au prince régnant, le tuent, s'ils sont les plus forts, en mettent un autre à sa place, et le lendemain il n'y paraît plus. C'est ce qui vient d'arriver à Alger; où la soldatesque a étranglé Omar-Pacha: ce même dequi avait défendu si vaillamment la place contre les Anglais. Il était à peine mort, que son successeur est entré au palais, se promettant bien sans doute de nœ pas être un jour étranglé.

— On donne, sur la fuite du jeune Watson, des détails assez curieux. Pour se rendre méconnaissable, il s'était fait des incisions au visage, avait matelassé son habit avec du coton, avait pris le ton et les manières d'un vieux quaker. Il fallait qu'il fût bien déguisé, puisque la police, instruite de sa fuite, et du nom de la frégate où il devait s'embarquer, y fut trompée elle-

mème.

— Un bâtiment chargé de blé échoua, il y a quelques mois, sur les côtes de France. Les habitans, qui souffraient alors tous les maux de la disette, aidèrent tranquillement à décharger les grains, et rien ne se perdit. Je disais à ce sujet: « Ces traits-là ne se voient guère que dans notre pauvre France, tant calomniée. » Comme pour vérifier mon jugement, la populace anglaise a pillé un brick norwégien échoué dans la baie de Carmarthen, malgré les efforts des douaniers, et dans un temps d'abondance.

Bénaben.

## ANNONCES ET NOTICES.

Victoires, Conquêtes, Désastres des Français de 1792 à 1815 (TOM. IV). Prix: 6 fr. 50 c.; et 8 f. franc de port. Chez C. L. F. Panckoucke, rue et hôtel Serpente, n. 16. — On trouve, jointes à ce volume, les cartes de la Hollande, de Roses, des Pyrénées, de Quiberon, de Luxembourg et une carte générale de la Vendée.

Les livraisons de cet ouvrage, véritablement national, se succèdent avec rapidité, et l'intérêt qu'il excite devient de plus en plus attachant. Ce nouveau tome n'embrasse qu'un court espace de neuf mois, depuis janvier jusqu'en octobre 1795; mais il offre le tableau d'une foule d'événemens dont quelques uns tiennent du prodige: telle est, par exemple, la prise de la flotte hollandaise par notre cavalerie. Les autres faits les plus remarquables sont la prise d'Utrecht et d'Amsterdam; les opérations des armées du Rhin et de la Moselle; le siége de Luxembourg, décrit d'après des renseignemens nouveaux et authentiques; la guerre des Pyrénées; les combats livrés dans les Alpes; le blocus de Mayence.—Sur tous ces points nos soldats vanqueurs élevaient de glorieux trophées; mais dans le nième temps, la catastrophe de Quiberon et l'affaire de Paris, du 13 vendemiaire, coûtaient des larmes à tous les bons l'rançais. Ces anglans épisodes, retracés avec énergie, et semés de réfexions judicieuses et impartiales, sont des morceaux historiques qui ne font pas moins d'henneur au talent de l'auteur qu'à la droiture de son caractère.

Panorama d'Angleterre, ou Ephémérides anglaises, politiques et littéraires; publiées par M. Ch. Malo, de l'Athénée des arts, etc., tome 1er, orné de quatre gravures; avec cette épigraphe: Nil Anglicum. Prix: 6 fr. et 7 fr. par la poste. Au bureau du Panorama, rue de Vaugirard, n. 61; chez Plancher, libraire, rue Poupée, n. 7; et les libraires de Paris et des départemens.

L'auteur de cet ouvrage dit dans sa préface, qu'il donnerait tous les royaumes de la terre pour sa patrie; mais ce sentiment ne luifait rien perdre de son impartialité, lorsqu'il traite de l'histoire de l'Angleterre, des lois, des institutions, des usages et des mœurs de cette nation. C'est sur les faits qu'il juge; il ne faut pas s'en prendre à lui si les observations critiques l'em-

portent sur les éloges. On trouve dans ce livre vérité et variété. Les matières qui contrastent le plus sont soumises à un examen éclairé, ce qui rend la lecture de cet ouvrage instructive et amusante, et fait désirer que l'auteur poursuive son entreprise sur le même plan.

Les Thédires; par un amateur. Un volume. Prix 4 fr., et 5 fr. par la poste. Chez Eymery, libraire, rue Mazarine, n. 30; et Delaunay, au Palais-Royal.

C'est un recueil des lois et réglemens sur les théâtres; un tahlean du personnel de toutes les sociétés et troupes de comédiens du royaume. Un petit nombres de chapitres, qui sont en tête du livre, renferment, sur l'état actuel de nos théâtres, une foule d'observations piquantes, spirituelles, et le plus souvent raisonnables. L'amteur justifie son épigraphe : La véries en rient.

Inductions morales et physiologiques; par A. H. Keratry. Un vol. in-8°. Prix: 6 fr., et 7 fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez Maradan, libraire, rue Guénégaud, a. 9.

Ce livre traite les questions les plus élevées de la métaphysique, et sous ce rapport il n'est pas à la portée du commun des lecteurs; il serait pourtant à désirer que tous vinssent y puiser les sames doctrines de morale qu'il renferme.

Lettres Normandes, ou Petit Tableau moral, politique et littéraire (lettres VI-X). Au bureau, chez Foulon, libraire, rue des France-Bourgeois, n. 3.

#### TABLE.

| Poésie. — Un Monologue de Jeanne d'Are ; par M. de   | _       |
|------------------------------------------------------|---------|
| Latouche.                                            | Pag. 97 |
| Neuvelles littéraires. — Notice biographique sur Mo- | •       |
| relos •                                              | 101     |
| L'Ermite en Province L'Ermitage et la pierre de      |         |
| Moncrabem; per M. Jouy.                              | 110     |
| Mercuriale.                                          | 127     |
| Politique Besme des Nouvelles de la Cemaine; par     |         |
| M. Bénehen.                                          | 155     |
| Notices et Anaceses.                                 | 245     |

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE,

# **MERCURE**

# DE FRANCE.

SAMEDI 25 OCTOBRE 1817.

LITTÉRATURE.



# POÉSIE.

LE BAIN (1).

Ile riante, île féconde,
Qui naguères flottais sur l'onde,
Lorsque la reine de Paphos
Fixa ta course vagabonde;
Nouvelle et magique Délos
Des plus tendres amours du monde,
Que ton fleuve d'azur et ses flots carressans,
Ce peuple entier d'oiseaux et leurs tendres accens,
Ta forêt sombre et solitaire,
Où l'amour est sûr du mystère,
Réveillent de plaisirs dans mon cœur et mes sens!

Sur le sable doré de ton rivage humide, Ici mon Eucharis, tremblante au moindre bruit, Et par la main tenant son guide, Vint effleurer l'onde limpide Qui sous mes yeux murmure et fuit.

(1) Cette pièce est tirée d'un recueil inédit.

TOME 4.

Digitized by Google

10

Ici ma blanche Néréide, D'un mouvement léger et doux, Ouvrit cette plaine liquide; Et moi, comme un Triton jaloux, Je la suivais d'un œil avide,

De quelque dieu des eaux redoutant les transports. Du fleuve quelquefois nous visitions les bords; C'est là que sur mes mains renversant ce beau corps, Mollement balancé par la vague mobile.

J'effleurai de ma bouche ou sa gorge indocile.

Ou ce front virginal, d'un albâtre si pur,

Et ces yeux, qui du ciel réfléchissaient l'azur.

Par fois je me glissais entre l'onde et ma belle, Plus folâtre en ses jeux que le folâtre oiseau; Et nouveau Jupiter d'une Europe nouvelle, Je fuyais, orgueilleux de mon léger fardeau, Les yeux toujours fixés au bord d'une autre Crête, Où le brûlant amour attaquait sa conquête.

Mais la nymphe un moment échappe à ce transport; Ses pieds sont des rames agiles; Devant elle les flots dociles Semblent ouvrir la route et céder sans effort: Je l'atteins, je triomphe et la ramène au port.

Sur le pale horizon de la brillait Diane? Alors que de leur voile humide et diapha:

Eucharis, malgré la pudeur,
Et ses renaissantes alarmes,
Permit à ma discrète ardeur
De dépouiller enfin ses charmes.
Mes mains s'empressent d'effacer
Les ondes et leur trace humide.
Quelle volupté de presser
Une nymphe amante et timide,
De sentir la moite fraîcheur,
La résistance et la rondeur
D'un sein qui s'dève et s'abaisse,
Qui vous effleure et vous caresse,
Dont vos yeux, vos mains tour à tour
Suivent les mouvemens d'amour!

Tous ses attraits ont fui sous leur voile modeste. Alors levant mon front vers la voûte celeste:

- « Beauté toujours nouvelle à mon cœur, à mes yeux,
- « Nous avons imité les soins religieux
- « Du peuple qui descend dans les ondes du Gange
- « Avant que d'adorer l'astre éclatant du jour;
- « Tous deux nous sommes purs , viens adorer l'Amour. »

Eucharis répondit par le souris d'un ange. Elle suivit ma voix; aux chants de mille oiseaux, Sur la mousse légère et molle et parfumée, Véaus fit doncement tomber la bien aimée: La lune, et ses rayons tremblans dans les rameaux, De cet bymen d'amour furent les seuls flambeaux.

P. F. T15507.

#### ÉNIGME.

Sans posséder de biens, sans avoir de naissance, Admire, ami lecteur, jusqu'où va ma puissance: En vain dans tes amours tu crois être discret, A mes regards jaloux il n'est pas de secret; Je rends souvent visite à plus d'une fillette, J'assiste à sou lever, je reste à sa toilette, Et la plus scrupuleuse a le droit de m'y voir. Mais, lecteur, ce n'est pas encor tout mon pouvoir: Chez les plus grands seigneurs et chez meinte excellence, Je vais même à la cour, où je suis en faveur; Souvent auprès du roi, j'ai la place d'honneur, A sa table, au conseil, sur les marches du trône. De ce brillant destin si tou esprit s'étonne, Ecoute-moi, lecteur, éconte jusqu'au hout, Vois qui je suis, enfin, et profite sur-tout: Ces frivoles faveurs, dont les cœuts sont avides, N'eut pu m'énorgueillir ni me servir de guides, Tu me vis fréquenter et les grands et les rois, Sous la chaussière aussi fort souvent tu me vois, Dédaignant les honneurs, oubliant ma puissance, Visiter des siertels flétris par l'infigence.

(Par M. Auguste Richemur.)

In.

#### CHARADE.

Plaisir d'auteur, dans mon premier; Misère et biens dans mon dernier; Triste régal dans mon eutier.

(Par M. VENDEUR.)

#### LOGOGRIPHE.

Avec ma tête, cher lecteur, Je suis malin, plein d'artifice; Sans tête, je vieillis, je n'ai plus de valeur; Et l'on me met hors de service.

(Par M. A. de CHAMPCOUR.)

Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est énigme; celui de la charade, est pincette; et celui du logogriphe, cor, où l'on trouve roc et or.

## NOUVELLES LITTERAIRES.

La Gaule poétique, ou l'Histoire de France considérée dans ses rapports avec la poésie, l'éloquence et les beaux-arts; par M. de Marchangy (1).

Les étrangers pensent assez généralement que nous sommes fiers de notre gloire nationale, et pénétrés

<sup>(1)</sup> Deux volumes in-8°. Prix: 10 fr., et 12 fr. par la poste. A Paris, ches Chaumerot, libraire, Palais-Royal, galerie de bois, n. 188.

d'une admiration sans bornes pour notre littérature. J'ignore sur quels faits ou sur quels motifs une telle opinion peut être appuyée. De tous les peuples qui cultivent les lettres, il n'en est point qui se montre plus indifférent que le peuple français, à la renommée de ses grands écrivains. Il est facheux pour une nation d'essuyer un pareil reproche; il est plus facheux encore de le mériter. Dans quel autre pays que la France serait-il permis d'outrager impunément les hommes du plus rare mérite, de les exposer aux insultes de la sottise, aux dédains de l'ignorance. Supposons que Voltaire, Montesquieu, Rousseau fussent nés en Angleterre, et que la littérature britannique eût été enrichie de leurs chess-d'œuvre; avec quelle religieuse sollicitude un dépôt si précieux ne serait-il pas conservé? Quel hommage manquerait à leur génie, quel honneur à leur mémoire? Les Anglais, qui méritent sous ce rapport, de nous servir de modèles, accableraient d'un juste mépris les détracteurs de ces grands hommes, dont la gloire, placée sous la sauve-garde de l'orgueil national, ne serait jamais obscurcie. Ce n'est qu'en France qu'on supporte des Fréron, des Geoffroi, qu'on applaudit à leurs blasphèmes; c'est une honte pour le peuple français; il est bon qu'il en soit instruit.

"Un jour Alcibiades, étant ja sorti de son ensance, entra dans une escole de grammaire, et demanda au maistre quelque livre d'Homère. Le maistre respondit qu'il n'en avait pas un : Alcibiades lui donna un soufflet et s'en alla (1). "Le geste était un peu trop vif; mais on peut ráisonnablement admettre qu'il l'eût été bien plus encore si le maître d'école se fût permis d'insulter à la mémoire d'Homère. Il est, si je ne me trompe, plus

<sup>(1)</sup> Plutarque, trad. d'Amyot.

d'un Anglais qui vengerait Shakespeare ou Milton à la manière d'Alcibiade. L'urbanité française s'accommoderait difficilement d'une réponse aussi laconique; mais du moins il conviendrait de ne pas encourager par le silence, et quelquesois même par des éloges, les ennemis des hommes illustres du dernier siècle. Le respect pour l'antiquité nous désend de rien comparer à Homère; mais Voltaire vaut bien Shakespeare.

On ne manquera pas de répondre que Voltaire n'a jamais été attaqué sous le rapport du talent, mais sous celui des opinions. Il ne faut que parcourir les dintribes du successeur de Fréron, pour être convaincu du contraire. C'est la réputation littéraire du chantre de Henri qui a été poursuivie et déclirée avec fureur pendant quinse ans. Un critique même a bravé les arrêts du goût, jusqu'à placer le poète Lafosse au-dessus de Voltaire; ce qui rappelle le culte de je ne sais quelle nation, laquelle, s'il faut en croire Elien, se prosternait devant une mouche, et lui offrait un taureau ou un lion en sacrifice.

Sans doute la critique est utile et nécessaire; mais il faut qu'elle reçoive son autorité de la franchise et de la justice; elle doit s'arrêter à l'ouvrage, et ne jamais calomnier les intentions de l'écrivain. Qu'elle soit mêmé sévère à l'égard des auteurs vivans qui penvent appeler de ses arrêts; qu'elle serve de règle à l'opinion en repoussant des prétentions déplacées, elle fait son devoir; plus ce devoir est pénible à remplir, plus il est honorable; mais lorsque les attaques de la critique sont personnelles; lorsqu'elle s'efforce, par de honteux libeles, de flétrir la mémoire des hommes recommandables par de glorieux travaux, elle n'est plus que la compagne de la haine, ou la complice de l'envie.

Je voudrais réveiller dans le peuple français cette

Serté, cette troble jalousie de la gloire nationale, qui en commun, qui en exagère même le prin, et qui défend à la critique malveillante de tencher aux mésors du génie. N'est-il pus absurde, par exemple, que nons cédions à l'Angleterre la palme de l'histoire, tandis que nous pouvons oppeser à ses Hame, à ses Gibbons, à ses Rebertson, des bistoriens tels que Bossnet, Vol-mire et Montesquieu. Cependant, il est une foale de Français qui, sur parole, regardent notre littérature comme inférieure, sous ce point de vue, à la littérature anglaise. L'opinion est admise; on craint de la hearter; on ne songe pas même à enaminer si elle cot sondée sur la vérité; c'est ainsi qu'un faux jugement s'accrédite et devient une espèce d'axionte qu'il n'est plus permis de révoquer en dotte. Les étrangers triomphent de cette faiblesse, et se proclament hautement nes vainqueurs dans le grand consours du génie, covert à toutes les nations civilisées.

Je ne ferai par à Bossuet, ce grand maître dans l'art d'écrire, l'injure de le comparer à Gibbon, dont le style péniblement emphatique ne convient point à l'histoire. Quant à Hume et à Robertson, leur mérite est reconnu: ils ont traité l'histoire avec un rare talent; et, dans ce genre de composition, ils doivent être cités anmédiatement après Montesquieu et Voltaire.

Tacite aurait avoué avec ergueil les Considérations de Montesquieu sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Ce traité est un des chess-d'œuvre les plus étonnans qui aient été offerts à l'estime des hommes. Peu de personnes en connaissent tout le prix. Dans cet ouvrage, la pensée toujours profonde est toujours éloquente, et le génie de l'écrivain ne laisse aucun rélâche à l'admiration : il ne s'arrête jamais que sur les hauteurs de son sujet, d'où il ré-

pand une vive lumière qui éclaire et n'éblouit jamais. En expliquant le secret de la conquête du monde, il raconte les prodiges de la liberté; et dans la chute de l'empire romain, il montre le despotisme s'affaiblissant par ses progrès, et se livrant lui-même comme une proie facile à la vengeance des nations.

Mais ce qui me semble hors de toute comparaison, c'est le magnifique tableau que Voltaire a tracé sous le titre modeste d'Essai sur les Mœurs et l'Esprit des Nations. Il a, le premier, agrandi le domaine de l'histoire en soumettant à l'examen de la raison les préjugés, les opinions, les mœurs, les vertus, les vices des peuples et la marche de la civilisation. Toutes ses pensées, toutes ses réflexions tournent au profit de l'humanité: la tyrannie et l'intolérance n'ont jamais eu d'ennemi plus redoutable. C'est lui qui a ouvert la carrière à Hume et à Robertson ; il est le chef de cette école philosophique qui a donné à l'histoire un but utile, qui l'a rendue l'institutrice des peuples et des rois Qui croirait que certains pédans ont méconnu le mérite de Voltaire comme historien, et que la France a eu besoin de témoignages étrangers pour former à cet égard son iugement?

« Il m'a indiqué, dit Robertson, en citant Voltaire dans son *Histoire de Charles-Quint*; il m'a indiqué non-seulement les faits sur lesquels il était important de s'arrêter, mais encore les conséquences qu'il fallait en tirer.

« Plusieurs de ses lecteurs, qui ne le regardent que comme un écrivain agréable et intéressant, doivent voir encore en lui un historien savant et profond.

« J'avoue, ajoute l'écrivain écossais, que je n'ai pas négligé les ouvrages de cet homme extraordinaire dont le génie, aussi hardi qu'universel, s'est essayé avec succès dans presque tous les genres de composition littéraire. »

Le grand reproche qu'on fait à Voltaire, est d'avoir adopté, dans ses grands ouvrages historiques, la division par chapitres, au lieu de s'être soumis à la division consacrée par les historiens de l'antiquité. Ce reproche annonce peu de lumières. Ce qui n'était que l'accessoire chez les anciens, je veux dire les considérations sur les mœurs, sur la législation, sur les progrès de l'esprit humain, étant devenu l'objet principal de l'écrivain moderne, il a été forcé de suivre une marche nouvelle. La narration a dû être séparée des observations purement philosophiques; mais dans l'Histoire de Charles XII où il n'avait à raconter qu'une suite de faits, il s'est assujéti à la forme ordinaire. Cet ouvrage qui, dans le genre historique, servira toujours de modèle, est divisé en livres. C'est ainsi qu'en examinant la plupart des critiques dont Voltaire a été l'objet, on reste convaincu qu'elles ne portent sur rien de solide, et qu'elles ne sont, en dernier résultat, que le produit de l'ignorance ou de la mauvaise foi.

Après Voltaire, Montesquieu, Bossuet, nous pourrions nommer des historiens estimables qui n'auraient eu besoin, pour obtenir une immense réputation, que d'appartenir à l'Angleterre ou à l'Allemagne. Je ne serais pas embarrassé de prouver que, sous le rapport de l'ordonnance et du style, l'abbé de Vertot est trèssupérieur aux historiens anglais les plus renommés: Hume et Robertson ont eu une raison plus forte, une philosophie plus étendue que l'abbé de Vertot, mais ce dernier est plus grand peintre et meilleur écrivain. Ses Révolutions de Suède et de Portugal, écrites à la manière antique, ne jouissent pas de toute l'estime qui leur est due. Le dernier de ces ouvrages mérita les

éloges de Bossuet; il faut se taire quand un pareil jugea prononcé.

Il est un autre écrivain envers lequel l'opinion est injuste, c'est l'abbé de Mabli. Quand il n'aurait écrit que ses Observations sur l'Histoire de France, ce titre suffirait pour lui assurer une place distinguée parmi les hommes de lettres qui ont honoré leur pays et servi la cause de la liberté. Dans ses écrits, il ne sépare point la morale de la politique; jamais il n'absout les crimes du pouvoir; et sa raison indépendante ne fléchit que devant la vérité. Il a parsaitement démontré que l'autorité royale et les droits du peuple n'avaient eu, à aucune époque, d'adversaire plus constant et plus irréconciliable que cette aristocratie gothique qui ne voyait, dans le gouvernement, qu'une autorité rivale, et, dans la nation, qu'un vil troupeau d'esclaves. L'ouvrage de Mabli sur l'Histoire de France est l'un des ouvrages les plus utiles qui sient jamuis été écrits. Il ne lui a manqué eu un peu plus de vivacité dans l'imagination, et de chaleur dans le style, pour s'élever au rang des écrivains du premier ordre.

Je regarde done, comme un fait positif, que la France a produit les meilleurs historiens des temps modernes; j'ajoute que l'on ne citera aucun pays où les études historiques soient aujourd'hui eultivées avec plus d'ardeur et plus de succès. Nous avons vu paraître l'Histoire de Pologne par Rhulières, ouvrage qui, un jour, sera classé comme un chef-d'œuvre : nous devons cette publication à un homme plein de talent, qui lui-même est tout à la fois un profond érudit, un vrai philosophe et un excellent écrivain. Quand j'aurai nommé M. Daunou, personne ne sera tenté d'appeler de ce jugement. L'Académie des sciences memace d'envahir et d'absorber l'Académie

Française, et l'on ne pense pas à M. Daumon, integer vitae, soelerisque purus.

M. Daunou a rendu un service éminent à la littérature en rétablissant le texte de Rhulières dans su pureté: première; l'avant-propos que l'éditeur a composé, et qui precède l'Histoire de Pologne, est écrit de main de maître. Parmi les autres ouvrages historiques dont le succès est fondé sur un mérite réel, je ne puis oublier l'Histoire du dix-huitième siècle, l'Histoire des Guerres de Religion, et celle des Croisades. On doit savoir gré aux écrivains qui, dans ces temps d'agitation passionnée, où l'intérêt du moment absorbe l'attention publique, n'abandonnent point la culture des lettres, et se livrent à des études profondes, à de vastes compositions : ces grands ouvrages ne doivent rien à la séduction des circonstances; ils bravent les orages comme ces phares humineux qui restent inébraplables au milieu d'une mer battue par la tempête.

Je ne sais s'il faut ranger M. de Marchangy parmi les historiens. L'ouvrage qu'il a entrepris est d'un genre singulier qui n'a point de modèle, et qui, prebablement, n'aura point d'imitateurs. M. de Merchangy, suivant l'exemple de plusieurs magistrats distingués, a étudié nos Annales, et a été frappé des ressources qu'elles offraient au génie des arts. Etomné de ses découvertes, il concut le projet de recueillir, à toutes les époques de notre existence nationale, les faits propres à inspirer le poète ami de son pays. Doué d'une imagination active, il s'est reporté jusqu'à ces premiers temps dont les ténèbres nous avaient paru jusqu'ici impénétrables; il a interrogé les monumens oubliés, les chroniques contemporaines; et en rassemblant divers objets épars sous des points de vue distincts, il a composé une suite de tableaux qu'on ne peut examiner sans intérêt, quelquesois même sans émotion, et qui joignent, à la vérité poétique, un coloris frais et brillant.

L'ouvrage de M. de Marchangy est divisé en récits qui, dans une étendue de huit volumes, comprennent tous les événemens remarquables dont la France a été le théâtre depuis l'invasion des Francs jusqu'à la fin du dix-septième siècle. Ces récits sont liés les uns aux autres par un précis rapide des faits, ce qui établit dans l'ouvrage la seule unité dont il fût susceptible. Un travail d'un genre si nouveau ne doit point être jugé d'après les règles communes de la critique. Le point essentiel est de savoir si l'auteur est parvenu à son but, s'il a réussi à exciter l'intérêt, enfin s'il ne laisse rien à désirer sous le rapport de l'exécution.

L'accueil que cet ouvrage a recu du public forme déjà un préjugé en sa saveur, et répond sussissamment aux deux premières questions. Quant à l'exécution, les jugemens n'ont pas d'abord été unanimes. Lorsque les premiers volumes parurent, quelques critiques, tout en rendant justice au mérite de la conception primitive, reprochèrent à M. de Marchangy une ambition de style quelquesois malheureuse, et craignirent qu'il n'appartînt à cette école d'écrivains qui, séduits par les succès et le beau talent de M. de Châteaubriant, s'imaginèrent qu'il était facile de l'imiter, et subirent le sort de cette pauvre grenouille qui, voulant, à toute force, égaler un bœuf en grosseur, « s'enfla si bien qu'elle creva. » Je ne nommerai pas les auteurs qui, après s'être enflés outre mesure, crevèrent dans cette occasion; la mémoire en est encore trop récente.

Les avis salutaires de la critique ne furent pas perdus pour M. de Marchangy. Dans le troisième et sur-tout dans le quatrième volume de son ouvrage, on reconnut avec plaisir qu'il était tout-à-fait désensié, et qu'il ne lui restait plus que son embonpoint naturel. En effet, il est facile d'apercevoir, dans les quatre derniers volumes, une amélioration de style qui suppose des études suivies avec persévérance, un goût pur et un talent distingué. M. de Marchangy peut prétendre aujour-d'hui à une place honorable dans le très-petit nombre de prosateurs français qui méritent l'estime des connaisseurs. J'en fournirai bientôt quelques preuves irrécusables.

Toutes les époques de l'histoire de France ne sont pas également favorables à l'inspiration de l'artiste et du poète. A mesure que l'on avance vers la civilisation, on perd « ces ténèbres visibles, » cet horizon vaporeux qui plaisent tant à l'imagination poétique. L'esprit humain, en sortant du domaine sans limites des illusions pour entrer dans celui de la vérité, regrette ses chimères, comme ce fou du Pirée qui se désespérait d'avoir recouvré l'usage de sa raison.

M. de Marchangy accoutumé à ne saisir que le côté poétique des objets, pense de bonne foi que les progrès des arts et de la raison sont une calamité pour le genre humain. « Ce n'est, dit-il, qu'en grandissant pour le malheur, que l'homme atteignit la palme des arts; et l'expérience des temps modernes lègue une nouvelle proie au vautour de Prométhée. »

Cette pensée est exprimée d'une manière vive et pittoresque; mais comme je suis accoutumé à la combattre par-tout où je la trouve et sous quelque forme qu'elle se présente, je ne la laisserai pas passer impunément; je craindrais que le suffrage d'un magistrat aussi justement estimé que M. de Marchangy, ne lui donnât trop d'autorité.

Tous les hommes, parvenus à un certain âge, se

rappellent avec délices les douces rêveries de l'enfance et les songes passionnés de la jeunesse. Les amertumes cruelles, les longs ennuis, le joug de la dépendance, les espérances trompées, tout ce qui fut pénible est effacé de la mémoire, il n'y reste que des souvenirs pleins de charmes. Il en est de même des peuples; ils ne sont frappés, en relisant leurs annales, que
de cet état apparent d'innocence, de calme et de bonheur, dont ils supposent que jouissaient leurs ancêtres;
comme ils souffrent avec impatience les maux inséparables de la condition humaine, ils s'irritent contre ce
qui existe; ils regrettent des temps dont ils n'ont qu'une
idée imparfaite, et des institutions qui féraient leur
désespoir si elles étaient réalisées.

Je choisirai pour exemple ces époques de chevalerie qui fournissent tant d'inspirations à nos poètes et à nos romanciers politiques. Lorsqu'on pense à ces braves et galans chevaliers qui se mettaient en campagne pour défendre la faiblesse et l'innocence, et qui étaient toujours fidèles à l'homeur, on est tenté de jeter un regard de mépris sur ses contemporains; l'on voudrait ressusciter ces temps héroïques où la vertu recevait des récompenses, et le courage guerrier des couronnes. Il n'est personne qui n'ait désiré de voir rompre des lances, d'assister à ces pompeux tournois où triemphait la valeur, où présidait la beauté. Tout cela, il faut l'avouer, est éminemment poétique.

Malheureusement ces tableaux si séduisans en perspective ressemblent aux décorations de nos théatres; il faut en être éloigné pour les trouver agréables; de près, ce ne sont que des ébauches imparfaites, des traits grossiers qui repoussent et attristent le spectateur. Vous ne voyez, dans l'histoire du moyen âge, que ces glorieux paladins qui embellissent la cour des rois, que ces vénérables pontifes qui donnent l'exemple des vertus chrétiennes; mais vous n'entendez ni la voix menaçante de l'oppresseur, ni les gémissemens de l'opprimé; à l'exception de quelques familles privilégiées, le reste de la nation était alors réduit à un état de servitude et de barbarie dont il est difficile de se farmer une idée. Les tambes de nos pères renferment des secrets terribles; que de fois elles se sont fermées sur les victimes de l'orgueil féodal et de la tyrannie! que l'on conçoive une société où le droit de la force est l'unique loi; qu'on tire toutes les conséquences de cette affreuse position, et l'on saura ce qu'était la France à ces grandes époques de chevalerie.

Mais, dit-on, nous sertons d'une révolution sanglante; hélas! le sang humain a été prodigué, dans tous les temps, pour satisfaire les trois plus violentes passions de l'homme, le fanatisme, l'ambition et la cupidité. Nous n'avons point de privilége à cet égard. Si 'les peuples parviennent jamais à un état de tranquillité permanente, ils le devront aux progrès de la vaison, à l'influence des lumières. Si ce flambeau était éteint, il faudrait désespérer de la nature humaine, et avouer que les hommes, comme les hestiaux qui les nourrissent, sont nés pour le fouet et pour l'aiguillon.

Je suis fâché de rencontrer M. de Marchangy, au nombre de ces écrivains qui se plaignent du mouvement progressif de l'esprit humáin; il a été la dupe de son imagination; car en admettant même que la civilisation soit funeste aux peuples, clie est inévitable; et nous pouvons dire avec Rousseau:

« Il faut, pour leurs propres intérêts, que les princes favorisent toujours les sciences et les arts; dans l'état actuel des choses, il faut encore qu'ils les favorisent pour l'intérêt même des peuples. S'il y avait actuellement parmi nous quelque monarque assez borné pour penser et agir différemment, ses sujets resteraient pauvres et ignorans, et n'en seraient pas moins vicieux (1). »

J'ai dit que j'appuierais, par des exemples, les éloges que j'ai donnés à M. de Marchangy comme écrivain. C'est une tâche qu'il me sera agréable et facile de remplir. Je citerai d'abord le Portrait de Louis XI qui me paraît tracé d'une grande manière.

« Le Règne de Louis XI, fécond en événemens politiques, n'appartient cependant à un ouvrage consacré aux beautés pittoresques et poétiques de notre histoire que lorsqu'il montre ce roi, sur le déclin de ses jours, abandonné aux angoisses de la défiance et aux bizarres terreurs des superstitions populaires. Pour peu que la politique dispense un roi de la vertu, Louis XI aura sa place parmi' les souverains qui ont su le mieux gouverner. Vindicatif, dissimulé, ambitieux et cependant circonspect et réservé envers la fortune; calculant de sang-froid ce que pouvait rapporter un crime, et ne répugnant pas même à une bonne action, quand il la présumait utile à ses intérêts; prodigue, comme l'est par fois un homme constamment avare; redoutable aux grands sans être ami du peuple; peu accessible, et cependant aimant et protégeant les lettres, il fut, pour les historiens, une étude vraiment profonde. »

Il ne manque à ce portrait qu'un dernier coup de pinceau un peu plus vigoureux pour être achevé; il prouve que M. de Marchangy est appelé à écrire l'histoire.

L'une des parties que cet écrivain a traitées avec le plus de soin et de bonheur, est le récit des expéditions

<sup>(1)</sup> Réponse au roi de Pologne.

malheureuses de saint Louis contre les Sarrasins. Il fait bien connaître co grand roi que l'infortune ne put abattre, et qui triompha dans les fers par le seul ascendant de la vertu. Louis IX fut le législateur de son peuple; il eut à combattre d'un côté les prétentions de la noblesse qui régnait par l'anarchie, et celles de la cour de Rome qui avait déjà formé le plan de son despotisme théocratique. Ce monarque résista glorieusement à ces deux usurpations : d'un côté, il fonda les libertés de l'Eglise gallicane ; de l'autre, il ne consentit pas à être le chef impuissant d'une turbulente aristocratie; mais il établit, autant qu'il lui fut possible, le pouvoir des lois, et il châtia, les armes à la main, les ennemis de son pays. L'Eglise l'a mis au rang des saints; la philosophie l'a placé au rang des grands hommes.

On reproche à Louis IX d'avoir entrepris deux croisades qui eurent toutes les deux une issue funeste. Ce reproche est fondé; mais l'homme le plus éminent par son génie reçoit toujours quelque influence de son siècle. Louis céda, comme Philippe-Auguste, à la force de l'opinion. Il paraissait honteux a des chrétiens d'abandonner la cité sainte aux profanations des sectateurs de Mahomet. Une espèce de point d'honneur religieux séduisait les rois et les peuples, et les conduisait à d'inévitables calamités. L'intolérance fanatique était la maladie de l'Occident.

Du moins, dans ces téméraires expéditions, Louis IX montra un grand caractère qui ne se démentit jamais. Lorsqu'enfin, attaqué d'une fièvre dévorante, il vit approcher sa dernière heure, il conserva toute sa fermeté; consolant ses braves compagnons d'armes, et faisant des vœux pour le bonheur de son peuple. Il fit appeler son successur, dit M. de Marchangy, et lui adressa ces mots:

« Mon fils, voici que je meurs; s'il plaît à Dieu de te transmettre la couronne que je vais déposer à ses pieds, fais-toi cherir de ton peuple; redoute la voix de l'ambition qui pousse les princes au-devant de la haine de leurs sujets. N'oublie pas que les Français sont tes premiers enfans; que le pressant besoin de l'État justifie seul les impôts; éloigne de ta cour modeste le fasté frivole et les ornemens superflus. L'or prodigué à ce vain éclat déshérite les chaumières, consume la dot des filles vertueuses et l'établissement de leurs frères. La pourpre qui brillerait sur tes vêtemens serait peut-être prise sur la bure du pauvre vassal; tes superbes pale-frois lui enlèveraient les taureaux du labourage, et enchaîneraient peut-être dans le port le navire du commerce et de l'industrie.

« Sois soumis aux lois, c'est le seul moyen de les faire respecter. Les grands n'osent se soustraire à leur pouvoir quand le chef s'y soumet lui-même; veille sur la liberté de ton peuple; nul bruit plus que celui des chaînes ne trouble le sommeil des rois; garantis aux cités les priviléges qui les rendent heureuses et florissantes, et lie, par des services réciproques et des pouvoirs balancés, les divers ordres de l'Etat; n'oublie pas, dans leurs campagnes, les pères nourriciers de la patrie; sois, pour ces pauvres laboureurs, une seconde providence.

« Les épouses, les mères, les sœurs, les enfans s'enfuient éplorés devant le char du vainqueur dont les plus beaux exploits sont souillés de sang et de larmes; l'incendie éclaire sa marche homicide; la postérité qui l'attend le nomme le fléau des nations.

« Adore et crains Dieu; aime et respecte la religion qui nous fait supporter le poids de nos peines avec résignation et espérance; embrasse avec foi cette unique amie des malheureux :

« Adieu, cher fils et véritable ami, je te donne ma bénédiction, telle que la peut donner un père à un en fant qu'il aime tendrement. »

Ge qui ajoute un plus haut intérêt à ce discours si touchant dans son éloquente simplicité, c'est que l'auteur n'a fait que traduire les pensées du bon roi, de posées dans son testament; elles méritent de servir de texte aux méditations des hommes destinés à gouvernerles peuples.

J'aurais aisément extrait de l'estimable ouvrage de M. de Marchangy, des passages plus remarquables que ceux que j'ai rapportés, par l'éclat des pensées et celui du langage; ce qui a déterminé mon choix, c'est qu'il n'en est point qui fassent mieux connaître les sages opinions et les bons sentimens de cet écrivain. J'aime à entendre un magistrat affirmer « que nui bruit, plus que celui des chaînes, ne trouble le sommeil des rois. » Qui ne serait heureux de croire que cette remarque est l'expression de la vérité.

A. JAY.

LES NUITS ROMAINES au tombeau des Scipions, traduites de l'italien par L. F. Lestrade (1).

La littérature est un arbre immense qui a ses mattresses branches, ses rameaux, et je dirai même ses

<sup>(2)</sup> Deuxième édition, augmentée d'une préface, d'une note faistorique sur l'auteur, et de plusieurs morceaux supprimés par la censure dans la première édition. A Paris, chez Michaud, libraire, rue des Bons-Enfans, n°. 54.

feuilles, au risque du jeu de mots que cette dernière expression emporte avec elle. Une fois planté sur une terre classique qu'il a jeté de profondes racines, le corps de l'arbre reste sain et vigoureux, alors même que des branches parasites profitent d'une exposition favorable pour s'étendre hors de mesure; c'est ainsi, pour quitter le sens métaphorique, que l'on vit jadis les mémoires, que nous avons vu depuis les romans, et que nous voyons aujourd'hui les dissertations politiques envahir momentanément le domaine littéraire dont chacun de ces genres ne doit occuper que la moindre partie. C'esti dans les mœurs qu'il faut chercher la cause de cette infertile exubérance.

La littérature qu'on a fort bien définie, l'expression de la société, doit nécessairement s'empreindre de l'esprit dominant de cette même société aux différentes

é poques où elle lui sert d'organe.

Je laisse à part quelques productions isolées du génie qui s'élèvent çà et là dans les siècles, sans aucun rapport avec ce qui les environne, comme ces pics qui jaillissent, pour ainsi dire, du milieu de la plaine sans qu'aucune éminence du terrain ait préparé leur élévation. Ces prodiges à part, on voit en effet (pour ne pas remonter plus haut), qu'au siècle brillant de Louis XIV toutes les productions littéraires, depuis les Prologues de Quinault, jusqu'aux Oraisons funèbres de Bossuet, portent le caractère de la grandeur personnelle du prince à laquelle se réduisait alors celle de la nation.

Tous les écrits, au temps de la régence, se ressentent, plus ou moins, du désordre licencieux qui s'introduit dans les mœurs, et au milieu duquel se jouent les épicuriens du Temple.

Voltaire et Montesquieu planent sur ce cahos, et le débrouillent à l'aide du mouvement philosophique qu'ils

impriment au dix-huitieme siècle, et qui se communique en même temps à toutes les branches de la littérature, à toutes les classes de la société:

L'aurore de la liberté brille sur ce nouvel horizon; mais Apollon a confié son char à l'insensé Phaéton qui s'égare dès les premiers pas, et se précipite au milieu de l'incendie qu'il allume. La même anarchie bouleverse l'état et la littérature. Je me dispense de rappeler des faits contemporains où l'on pourrait chercher autre chose que des preuves.

Le cheval avait invoqué l'homme pour l'aider à se venger du cerf (1): il consomma sa vengeance, et perdit sa liberté. En d'autres mots, le despotisme de la gloire nous sauva de l'anarchie; la littérature, à cette époque, tout à la fois si près et si loin de nous, se réfugia, par imitation, autant que par prudence, dans ce vague mystérieux, dans ces régions idéales où la pensée n'echappe à la censure qu'en se hâtant de se perdre dans l'espace, dù elle s'évapore le plus souvent : c'est alors que l'on vit paraître, en Françe, les poésies ossianiques, Atala, Corine, les romans anglais et les Nuits romaines.

En réunissant ces divers ouvrages sous la dénomination commune d'un genre qu'on est convenu d'appeler romantique, je ne prétends d'ailleurs établir aucune autre comparaison entre des ouvrages d'un mérite si différent. Ils appartiennent à une même époque; ils ont quelque, chose du caractère exagéré qui la distingue; c'est tout ce que je veux dire.

Avant d'entrer dans l'examen des Nuits romaines qui méritent, du moins par le fond du sujet, sinon-

<sup>(1)</sup> Fable de La Fontaine.

par la forme extraordinaire sous laquelle il est présenté , les suffrages européens qui les ont d'abord accueillies, je commence, contre l'usage établi, par faire la part du traducteur en jetant un coup d'œil sur ce qui lui appartient plus particulièrement dans cette seconde édition, augmentée de plusieurs morceaux supprimés par l'ancienne censure.

Dans une notice historique, écrite avec élégance et rapidité, le traducteur (M. Lestrade), nous fait connaître les principaux détails de la vie littéraire de M. le comte Alexandre Verri, auteur des Nuits romaines, que la mort vient de ravir aux lettres; il ne les honora pas moins par son caractère que par des talens que sa modestie disputa long-temps à la célébrité. Après nous avoir montré ce grand écrivain comme préludant à cet ouvrage par la publication de la Sapho de Mytilène, « où l'auteur parvint à saire passer dans son style les formes pures de l'ancien atticisme », M. Lestrade ne craint pas d'avancer (et la connaissance parfaite qu'il paraît avoir de la langue italienne, donne un grand poids a son opinion), que, dans les Nuits romaines, la prose de M. Verri s'éleva à ce ton de noblesse, à cette concision énergique qu'elle avait acquise exclusivement sous la plume de Boccace, et qui doit fixer irrévocablement la seconde époque d'où dateront les beaux jours de la prose italienne. Machiavel, qui écrivait cent cinquante ans après Boccace, n'est-il pas en droit de réclamer la plus grande partie de cet éloge? C'est une question que je soumets à M. Lestrade, et qui pourra se représenter en parlant des qualités et des désauts du style de son auteur.

En commençant cette notice, M. Lestrade se plaint des mutilations que cet ouvrage a éprouvées à sa première publication, et ne se loue pas avec moins de

mison de la liberté de la presse dont nous jouissons sous un régime constitutionnel: je n'en suis pas moins convaincu que, même avec un peu moins de cette liberté de la presse qui nous est acquise, le traducteur aurait pu, dans sa Préface, dire beaucoup plus de mal de l'ancien gouvernement, déclamer plus fortement contre l'esprit de conquête, plaider plus ouvertement la cause de la cour de Rome, et vouer, avec moins de ménagemens, la révolution sous le nom d'anarchie, à l'exécration des siècles.

Dans cette Présace, M. Lestrade s'est imposé la double tâche d'exposer le plan des Nuits romaines au tombeau des Scipious, de relever les beautés de l'exécution, et de nous prouver que cet quvrage eut pour but, et a, pour résultat, de donner à nos idées et surtout à celles de la génération qui s'élève, une direction tout-à-fait opposée au système de gouvernement établi jadis dans un pays que le traducteur appelle lui-même la terre classique de la législation politique, religieuse et guerrière.

La manière dont il a exécuté cette partie de son travail, est digne de beaucoup d'eloges: en nous montrant l'historien « en présence des siècles qui se déroulent à ses regards, assistant au berceau des empires, « les suivant dans leurs progrès, méditant au bruit de « l'eur chute, et tirant de ce spectacle les leçons inse utructives du malheur, et les principes insolateurs « de la vertu, » il me semble avoir fort habilement saisi les véritables rapports de l'histoire avec les besoins et la dignité de l'homme, et justifié le titre de précepteurs des nations qu'il donne aux historiens qui ne sont pas restés au-dessous de cette noble mission. Lorsqu'il observe ensuite que cette carrière où les succès sont si dificiles à obtenir, est cependant celle où se rencontre un

plus grand nombre d'écrivains du premier ordre, on ne peut nier cette conséquence qu'il en tire : que si l'histoire réclame l'emploi d'un grand talent, nul autre genre n'en favorise mieux les inspirations, et n'en consacre plus solidement la gloire.

De tous les débris des nations, épars sur la terre, ceux de Rome sont incontestablement les plus favorables a ces inspirations du génie: «La cendre de cette reine antique de l'univers (dit M. Lestrade avec autant de vérité que d'élégance), est, pour l'histoire, ce que la cendre d'I-lion est pour la poésie. » Là toute idée est un souvenir, toute pierre est un monument; vivant, vous n'y existez qu'au milieu des morts, et la grande ombre du passé y jette mille fois plus de chaleur et d'éclat que la froide et pâle lumière du présent.

C'est dans cette disposition d'une âme forte et mélancolique, au milieu des ruines de Rome, que l'auteur des Nuits romaines a conçu le plan de son ouvrage, que j'indique ici dans les propres termes du traducteur.

« Au lieu de nous conduire par les routes battues d'une narration méthodique, l'auteur nous transporte tout-à-coup au milieu de ses personnages; il nous associe à leurs entretiens, nous fait entrer dans leurs passions, et réalise, pour l'esprit enchanté, le plus beau de tous les rêves, celui de se croire contemporain des grands hommes dont les noms et les gestes occupent si glorieusement l'histoire depuis Romulus jusqu'aux temps modernes. »

Dans un second article, je me propose d'examiner jusqu'à quel point ce cadre phantasmagorique s'accorde avec la gravité de l'histoire, et sur-tout avec la vérité, qui doit en être et l'objet et la base; je me borne, en terminant celui-ci, à contester au traducteur, non le

mérite réel de l'ouvrage, que je me hâte de reconnaître, non l'élégance fidèle de sa traduction, où toutes les beautés de l'original sont conservées, et quelques défauts de style corrigés avec un goût très-remarquable; mais le but moral qu'il croit y voir, et l'espèce d'avantage qu'il voudrait en tirer contre la séduction qu'exerce sur l'esprit de la jeunesse studieuse, l'exemple de ces Romains, de ces maîtres du monde, qui surent affermir par les lois, par les lettres et par les arts, l'empire qu'ils avaient fondé par les armes, et qui ne cessèrent d'être grands qu'en cessant d'être libres.

Cette vérité historique, que Montesquieu a si magnifiquement développée dans le plus beau monument qu'ait élevé le génie de l'histoire, est empreinte dans toutes les pages du livre du comte Alexandre Verri; tout y respire, je ne dirai pas l'amour, mais le fanatisme de la patrie, de la gloire et de la liberté; tout, jusqu'aux seditions des Gracques, jusqu'aux fureurs de Marius, jusqu'à l'assasinat de Brutus, trouve en lui, sinon un apologiste de ces crimes politiques, du moins un défenseur de la liberté, au nom de laquelle ils ont été commis. Cicéron est le véritable héros de cette histoire poétique, et dans l'espèce de controverse qui s'établit entre les ombres romaines, il est aisé de voir que c'est dans la bouche de oe grand orateur, que l'auteur italien place de préférence les maximes politiques, morales et religieuses, qu'il cherche à faire prévaloir; et ces maximes, où les idées religieuses sont présentées sous les formes indécises du pyrrhonisme, décèlent une haine profonde pour la tyrannie, dans le sens le plus étendu que les anciens donnent à ce mot, l'amour des vertus républicaines; quelquesois même dans ce qu'elles ont de plus farouche, cet enthousiasme de la gloire

qui pose en principe que, là où l'héroïsme n'a point d'autels, la vertu n'a point d'empire.

Le coup d'œil que le traducteur jette dans sa préface, sur le plan de l'ouvrage original, et sur le but philosophique qui le distingue, le conduit à un parallèle entre Bossuet et Montesquieu, recherchant tous deux les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Ce morceau remarquable par des apercus neufs, par un rapprochement ingénieux des différentes élévations du haut desquelles ces deux grands écrivains ont mesuré le même sujet, arrêtera nécessairement l'attention du lecteur.

D'un point de vue intermédiaire, l'auteur des Nuits romaines, sans embrasser une aussi vaste pensée, semble pourtant agrandir encore le colosse romain dont il anime les débris.

Je sais qu'en résumant ses discours, l'auteur veut qu'on en conclue : « que le peuple romain eût plus de grandeur que de vertus, plus de gloire que de bonheur; qu'il fut oppresseur par principes, destructeur par caractère, étonnant par ses succès; qu'il allia tour-à-tour l'héroïsme à l'injustice, la générosité aux forfaits, l'élévation des sentimens à toutes les fureurs. » J'étais de l'avis de l'auteur avant de connaître son ouvrage, et j'en suis encore, même après avoir lu son livre, qui me semble (quoi qu'il conclue), plus propre à augmenter qu'à affaiblir l'enthousiasme qu'inspire encore le nom romain, depuis le dernier Tarquia jusqu'au second César exclusivement.

Ce dont il m'est impossible de convenir avec l'auteur et le traducteur des Nuits romaines, c'est que la chute de l'empire assura le repos des nations, et fut un bienfait pour l'univers. Dix siècles de la plus épouvantable barbarie, durant lesquels le monde fut en proie aux fléaux de Dieu (pour donner à tous le nom d'un seul), où l'Europe vit s'éteindre le flambeau des lettres et des arts, sous les ruines de toutes les institutions sociales, où les peuples n'échappèrent au joug glorieux des Romains que pour tomber dans l'abrutissement du plus honteux esclavage: cette longue période de crimes, de ravages, de bassesses et d'ignorance qu'amena la chute de l'empire romain, me semble prouver assez clairement que cette grande catastrophe n'assura pas le repos du monde, et ne fut pas un bienfait pour l'univers.

JOUY.

# VARIÉTÉS.

### SUR SAINT-LAMBERT.

Si un homme de lettres pouvait se faire une glorieuse destinée par la seule ambition de ses vœux, il devrait se dire : je donnerai à ma nation, je laisserai à la postérité un beau poème et un grand ouvrage de philosophie : tel est le genre de satisfaction, avec lequel l'auteur des Saisons et de la Morale Elémentaire a pu terminer une vie, justement honorée de toute la considération de ses contemporains.

On a étrangement méconnu son ouvrage d'une Morale Elémentaire, publié à l'époque de la réaction contre la philosophie du dix-huitième siècle; cette réaction qui a dignement marqué le règne de Bonaparte. Ce

#### MERCURE DE FRANCE.

172

précieux ouvrage, encore enveloppé de l'indifférence publique, aurait passé sans honneur, si son mérite n'avait été relevé par deux écrivains, qui se sont homerés eux-mêmes par les deux excellens extraits qu'ils en ont donnés, en bravant ce décri général : Ræderer et Chénier.

C'est par l'autre siècle, celui sons l'inspiration duquel il avait été écrit, que je veux le faire juger : je me rappelle encore assez bien ce temps pour le remettre en action sur un livre.

Ces hommes passionnés de l'idée de rendre les lettres et la philosophie des moyens plus directs de l'améliotion sociale, se seraient emparés de celui-ci, comme de l'accomplissement d'un de leurs vœux; ils l'eussent préconisé avec la douce chaleur de cette philantropie, à laquelle alors toutes les âmes étaient ouvertes; ils l'eussent recommandé, avec l'autorité de leur gloire, aux gouvernemens, aux pères de familles, aux instituteurs, aux élèves.

Il faut tout avouer néanmoins : la détraction se serait fait entendre, à côté de l'approbation; car ce temps réunissait de tout.

Les beaux esprits auraient allégué leur ennui sur un ouvrage où n'abondent pas les saillies et les épigrammes; quoiqu'il ne manque pas de ces peintures du monde, où les hommes frivoles sont mis à leur place.

Les penseurs à prétention n'auraient reconnu que les idées de tout le monde dans cet ouvrage, dont le mérite est d'avoir formé une science des idées de tout le monde.

Les esprits faux se seraient courroucés d'une doctrine qui ne laisse plus rien pour la dispute. Les enthousiastes auraient repoussé une morale où ne se retrouvent plus que les illusions, qui naissent de la nature, et s'associent aux vérités mêmes.

Le clergé, supposant par un vieil usage, ce qui n'était pas, aurait crié à l'athéisme.

Les parlemens, à la subversion des bonnes mœurs, par que les jansénistes ne les plaçaient que dans un orgueilleux rigorisme.

Les ministres, tourmentés dans les deux sens, auraient attendu le grand flot de l'opinion dominante.

Les femmes l'eussent sérieusement aimé, pour elles et leurs enfans, malgré le tour un peu satyrique du chapitre qui les regarde, parce qu'elles y auraient trouvé une instruction, qui satisfait le cœur, et qui se sert des passions mêmes pour les modérer.

Les jeunes gens se seraient senti l'esprit plus libre et plus juste, l'âme plus vive et plus constante pour le bien, un instinct de conscience plus développé, après l'avoir adopté comme un objet chéri de leurs études.

Le docteur de Sorbonne, qui l'aurait fulminé, l'est cependant rencontré sans colère, comme sans étonne, ment, sur les bancs des colléges.

Le magistrat, qui est concouru à en désendre la lesture, entraîné par d'illustres exemples, n'est pas été des derniers à en essayer l'effet sur son fils.

Après quelque temps d'épreuve, le ministre se serais entendu avec les intendans, pour en séparer la partis populaire, et la faire distribuer, sans scandale, dans les petites écoles.

Ce n'était pas tout-à-fait un mauvais temps que ce temps actif et fécond, où le bien prospérait par tout et qui le traversait.

### 174 MERGURE DE FRANCE.

J'ai cependant à faire ici la part de la critique : cet ouvrage plein de la meilleure philosophie; d'une étude supérieure de la nature humaine et du cours social; où des parties sont éminemment bien faites, manque en général de fusion dans son ensemble et de cette verve continue, qui entraîne le lecteur : en prose et en vers, ce fut l'imperfection naturelle de l'heureux talent de l'auteur.

Son ouvrage de morale et l'*Emile* de Rousseau portent sur le même fonds.

Avec cet exquis de la raison, l'Emile serait le meilleur livre du siècle, comme il en est le plus éloquent. Il en serait de même du livre de Saint-Lambert, s'il avait cette chaleur vivisiante.

Nul philosophe n'a mieux vu, n'a mieux senti dans certains objets qui l'illuminaient et le pénétraient; il est égal à ce qu'il y a de mieux dans tous ses morceaux d'inspiration; mais, après, il tombe dans une marche commune: il se traîne d'un objet à l'autre; son génie défaillait à la fusion des masses; toujours vrai, toujours pur et naturel, il n'est penseur et poète original que par morceaux, et par momens; mais il est l'un et l'autre.

La partie politique de son grand ouvrage est au-dessous de lui ; c'est une production de vieillesse, où l'auteur retourne à son enfance, oubliant les acquisitions de sa propre virilité.

Cependant son analyse de la société doit rester comme un pas de plus dans cette science. C'est là où il a le mérite d'avoir le premier pris en considération; dans le jeu des divers gouvernemens, l'influence des penchans naturels et sociaux de la nature humaine; là il s'élève à des aperçus neufs et à des résultats féconds.

Son Cathéchisme de morale est un chef-d'œuvre, par la meilleure réunion de la vérité, de la simplicité, de l'intérêt nécessaire; c'est une production sans modèle et qui accomplit tout l'objet; si ce n'est peut-être qu'elle ne comprend pas toute la matière.

On a peut-être placé trop haut ses poésies fugitives, distinguées néanmoins par une teinte aimable, qui leur est propre.

En revanche, on n'a encore donné nulle place à ses Contes philosophiques et à ses Fables orientales; et c'est là où tout est exquis et parfait. L'originalité native de ce petit recueil me paraît le placer entre les morceaux du même genre, de Fénélon et de Bernardin de Saint-Pierre. Grim seul, dans le dernier siècle, s'est aperçu de ce que valait cette portion négligée d'un excellent volume.

Tout est dit, à peu près, sur le poème des Saisons. J'accorde de la monotonie dans les tours et les tons, et des morceaux longs et froids. Cela prouve seulement, que ce poème ne doit pas être lu d'un seul trait; et qu'en le relisant, il faut passer ce qui ne peut que déplaire eu ennuyer. Mais aussi combien de morceaux enchanteurs et sublimes et dans tous les genres! Jamais les impressions morales n'ont mieux été unies aux impressions physiques; jamais la philosophie n'est mieux née de la poésie; c'est là qu'elles ne paraissent qu'un même don, une même faculté.

Je ne mets point Saint-Lambert ni au-dessus, ni audessous de Thompson; l'un est plus poète: l'autre est mieux poète.

### MERCURE DE FRANCE.

176

Ce poeme se place entre la Henriade, et l'Imagination de Delille; tous ouvrages éternels, avec de grands désauts.

# SUR TURGOT.

Un homme de beaucoup de mérite a dit sur Tuegot :
« Ce ministre avait des idées libérales et des vues
u profondes; mais ce qui est un inconvénient grave
« en administration, il jugeait peut-être trop des
« bommes par les choses, et pas assez des choses par
« les hommes. »

Ge n'était pas, ce me semble, par un jeu de mots, que devait s'exercer la censure sur un si grave objet.

Au moins le jeu de mots devait-il présenter une idée distincte; je vois bien que celle-ci prétend énoncer un grand résultat; mais plus on le cherche, moins on le trouve; cela est vrai, du moins pour moi, qui ne puis concevoir ce que c'est que juger des hommes par les choses, et pas asses des choses par les hommes. On a du s'étonner d'une pareille pensée dans un écrit, distingué d'ailleurs par la justesse et le bon esprit.

Chose étrange! le plus bel hommage pour la mémoire de ce grand homme était tout préparé dans ce vaste tableau des troubles précurseurs de la révolution, qui forme la troisième partie de l'écrit dont je parle; il ne s'agissait que de complèter le tableau, en en tirant la conséquence nécessaire.

On y voit que tout croulait dans la monarchie; que tout y était en confusion, en contradiction; qu'il fallait la refaire, pour la conserver; qu'il n'y avait de moyen d'éviter une révolution par le peuple, que de la faire par le roi.

A une pareille époque, le sauveur de la France était donc le philosophe homme d'état, l'homme courageux, le ministre citoyen, qui ne voulait de limites à l'autorité suprême que dans les droits du peuple; qui ne concevait pas la sureté de son obéissance à part de lumières publiques, qui voulait les accroître à la fois et dans le peuple et autour du trône, pour qu'on sut tout ensemble faire le bien et l'accepter; que l'administration s'éclairât avec les sages; mais vérifiat et épurat avec circonspection leurs vues, avant de les admettre dans les lois; qui assignait pour principe aux innovations, le besoin; aux réformes, l'équitable dédommagement; et à toutes les opérations du gouvernement, la justice.

Tout atteste que la postérité n'est pas encore venue pour un tel homme, égal d'ailleurs à tout son siècle par l'étendue et la variété du génie, et digne des plus beaux temps de l'antiquité par la perfection du caractère. Turgot, au dire de Malesherbes, offirait une belle et haute réunion du génie de Bacon et de l'âme de l'Hôpital.

LACRETELLE ainé.

# ANNALES DRAMATIQUES.

Dans le nombre des pièces nouvelles qui se sont rai pidement succédées depuis quelques jours, il en est quelques-unes qui avaient occupé les amateurs, mêma avant la représentation, et auxquelles la foule s'est empressée d'accourir lorsqu'elles ont paro. Le grand opéra des Danaides, laissé long-temps en oubli, avait

MERCURE DE FRANCE.

pour beaucoup de monde l'attrait de la nouveauté; mous aurons soin de lui consacrér un article; mais comme le genre particulier de cet ouvrage exige des détails assez étendus, nous préférons nous borner à annoncer aujourd'hui la reussite de cette reprise, et commencer par entretenir le lecteur d'une grande composition dramatique qui doit inspirer un intérêt plus général.

On connaît cette bizarrerie de quelques hommes qui veulent tirer avantage de l'inaction où les a réduits leur inutilité, et qui présentent aujourd'hui, comme un droit aux faveurs, le repos dont ils ont joui. Ce travers a été déféré au tribunal de Thalie, et condamné à la risée du public. C'est un ridicule enfanté par la manie des grandeurs, que M. Duval' vient de caractériser d'une mamère digne d'éloge dans la comédie en cidq actes et en vers qui a été jouée mardi dernier au Théâtre-Français. Cet ouvrage augmentera la réputation de son auteur,

et elle suffirait pour lui en .mériter une.

" En traitent ce sujet , M. Duyal paraît avoir eu l'intention, plutot de peindre un homme vain qui désire. par ostentation, d'acquerir des titres et des honneurs, qu'un ambitieux, proprement dit, qui aspire à l'exervice d'une grande autorité: Cette distinction est juste, 🕵 l'on voit, en effet, bien des gens attacher plus de prix aux prerogatives des places qu'aux fonctions qui y sont attribuées. Montgéran, principal personnage de la pièce, est de ce nombre ; il veut qu'on le salue, dit un de ses valeis. C'est un homme d'environ cinquante ans, riche, qui a vécu long-temps dans la retraite, et qui démande, à "tout prix", à etre quelque chose, par cette seule raison qu'il n'a jamais rien été; pour y pastéphy, il le jesse dans la spejésé des grands seigneurs, consume sa fortune et sa santé, se prive du sommeil et devient meme insensible aux atteintes de la goutte, lorsqu'il faut courir après la faveur, qu se tenir debout dans une antichambre dorée. Sa manie est encouragée par une comtesse, intrigante hardie, qui s'entremèle dans toutes les affaires, et pour tont le monde. Elle lui accorde son crédit, lui fait espérer une place de conseiller d'état, et, pour son

propse compte, elle se flatte de devenir sa fomme. Montgéran n'est que trop disposé à conclure ce mariage, mais en même-temps il peuse que sa prochaine devanion ne lui permet plus de consentir à celui de sa seeur Amélie, jeune personne fort sensée, dont il a luianème offert la main à Merval son ancien ami. Ce Merval est un homme d'un caractère plein de franchise et de lovanté; doué de talens supérieurs, il s'est acquis une grande réputation par ses ouvrages poli-Aigues. Il habite la province, mais il est venu à Paris pour terminer con mariage, et en outre pour arrêter l'édition d'un dernier écrit qu'il se proposait de daire paraître, et qu'il se décide à supprimer pour me pas s'expaser à des persécutions. Il n'a gardé de son ouvrage qu'un soul exemplaire qui va servir de base à l'action de la pièce. Montgéran veut lire la brochure; son ami ne balance pas à lui remettre l'exemplaire unique, mais il lui recommende de le considérer comme un dépôt, et de me point s'en dessaisir. La comtesse qui survient montre son étonnement ca entendant pronoacer le nom de Merval; et, lonsqu'il est sorti, elle apprend à Montgéran que la place qu'elle sollicite pour lui, dans le conseil, paraît être destinée à Merval, qui occendant ne l'a poinz demandée; Montgéran ne peut le croire, parce que son ami a sans doute mécontenté le gouvernement en frondant les abus; à cette occasion, il parle de la dernière brochure qui est entre ses mains. La comtesse entrevoit un moyen d'en faire usage; elle la demande; Montgeran refuse de la lui confier; mais l'ayant aperçue sur un bureau, la comtesse s'en saisit, l'emporte, et fait si bien qu'en trompant Montgéran lui-même, elle par-Vient à la remetre au ministre ; celui-ci demande qu'il lui en sgit fait un prompt rapport. Montgéran, instruit par la comtesse de ces démarches, lui adresse de violens reproches, mais elle lui ferme la bouche, en lui annonçant que dens une heure la place qu'il, désire lui sera accordée; elle va même à l'instant s'informer des progres de cette affaire. Montgéran, plein de confiance dans le succès, affecte avec Merval des airs de hauteur qui deviennent encore plus insultans, lorsque son vales

vient, de la part de la comtesse, lui rapporter la brochure, et lui apprendre par un billet sa nomination. A cette nouvelle, il retire sormellement à Merval la promesse qu'il lui a faite de la main de sa sœur. Merval, déja fort irrité, exprime son indignation, en apprenant par son imprimeur que le ministre a vu la brochure ; il ne doute pas que Montgéran ne se soit rendu coupable d'infidélité; en le revoyant, il exige la remise de cet écrit, et Montgéran le lui rend avec toute la dignité d'un homme irréprochable. Merval, désespéré d'avoir soupçonné son ami, lui témoigne de viss regrets et se réconcilie avec lui. Mais alors, Amélie demande à connaître le titre de l'écrit. Merval veut le lui montrer, il l'ouvre, ct voit la note que le ministre a tracée pour demander le rapport. Montgéran est confondu, la comtesse qui entre devient l'objet de tous les reproches; un message du ministre est apporté. Nul doute que ce ne soit un ordre d'arrestation contre Merval; quel est son étonnement! il est nomné membre du conseil, il épousera Amélie; la comtesse prend gaiement son parti et rit de bonne grâce de la supercherie du ministre. Montgéran reprend courage et forme le projet de se retirer dans une terre où il écrasera de son luxe tous ses voisins, et se consolera de sa mésaventure, cu pensant :

α Qu'il vaut mieux être, ainsi que l'a dit un grand homme, α Le premier dans un bourg, que le second dans Rome.»

Ce précis de l'action a pour objet d'en montrer la simplicité; elle est habilement ourdie; les fils en sont délics, et cependant ils se rattacheut solidement. Le dépôt de la brochure, et la violation de ce dépôt, forment le fond de la fable; et ce moyen est si simple, qu'il faut savoir gré à l'auteur d'en avoir tiré des situations inattendues, pleines d'intérêt, et qui ne manquent pas de force.

C'est sans doute un mérite de n'avoir pas surchargé la pièce d'incidens; toutefois elle est trop dépourvue de mouvement dans les deux premiers actes, et c'est

. un défaut.

Les caractères sont bien prononcés, et combinés de , la manière la plus propre à les faire ressortir. Montgéran, livré à des combats continuels, s'efforce en pré-

sence de l'homme de bien, de justifier ses torts; et, en presence de la comtesse, il défend pied à pied la peu de sentimens honnètes qui lui restent, ce qui le rend doublement misérable, et donne plus de force à la moralité de l'ouvrage. Tout honnète homme voudrait ressembler à Merval; quant à la comtesse, elle ressemble à beaucoup de femmes; c'est faire l'éloge du rôle, mais non pas de la société.

La couleur comique ne domine pas dans l'ouvrage, et le rire n'est guère excité que par des portraits satiri-

ques, sauf dans une ou deux situations.

Le style est riche de pensées; il a plus de nerf que de grâces.

Dans une scène, Montgéran parlant à Merval de poésie, lui adresse cette question:

Scraient-ils bons tes vers?

- Mais ils ont la mesure. Et m'amusent autant que les vers du Morcure.

répond Merval, avec toute la modestie d'un poète.

— Nous remercions l'auteur de s'être occupé de nous en si bonne et si nombreuse compagnie; mais nous lui dirons, toute modestie à part, qu'il y a dans sa pièce.

bien des vers que nous balancerions à publier.

Le succès n'a pas ctc un seul moment douteux: la pièce est bien jouée par mesdemoiselles Mars et Dupuis, MM. Baptiste ainé et Damas; les deux rôles de valcts sont peu remarquables. — Nous n'avons rapporté ici que les impressions produites par la première représentation; nous nous proposons de revenir sur cet ouvrage, et d'en faire l'objet d'un examen plus approfondi.

Passons à une autre nouveauté.

Ce qui a dû causer le plus de surprise à la première représentation de la Clochette ou le Diable Page, joué, samedi dernier, à Faydeau, c'est, sans contredit le succès que cette pièce a obtenu. A la vérité, tous les trépignemens du parterre et tous les cris d'admiration n'étaient pas désintéressés, mais il faut excuser MM. les sociétaires. Après avoir commis la faute de recevoir l'ouvrage, ils en auraient fait une bien plus grave s'ils s'en étaient reposés uniquement sur son mérite pour recouvrer les avances considérables que leur ont coûté

les décorations, les machines et les costumes. Quant auxauteurs, ils ne se sont pas mis en frais d'imagination. Tout le monde sait que le sujet de la Clochette n'est autre que le conte soit amusant de la Lampe Merveil-leuse; mais personne ne s'attendait que, dans un sujet aussi sécond, on put trouver le secret d'ennuyer pendant la durée de trois actes : c'est un vrai tour de sorce; les auteurs l'ont pourtant exécuté : voyons comment ils

s'y sont pris.

L'auteur des paroles a voulu marier Azolin, possesseur de la clochette merveilleuse, avec Palmire, fille d'un souverain : il lui donne, pour rival, un courtisan nommé Bédour, espèce de niais de mélodrame, ce qui ne laisse pas de relever heaucoup la gloire d'Azolin, s'il parvient à l'emporter sur un tel rival. Pendant un acte et demi, Azolin réussit dans tout ce qu'il entreprend, par la vertu de sa clochette; mais il l'oublie sur le trône du roi, et cet oubli si naturel est le moyen ingénieux qui a été employé pour la faire passer au pouvoir de Bédour; le hasard lui en fait connaître la puissance; il en fait usage pour faire disparaître la princesse au moment où elle va s'unir à Azolin; et il la transporte dans un palais inaccessible, où l'on voit arriver sans obstacles plusieurs pélerins qui demandent l'hospitalité. Comme de raison, Azolin est parmi eux; dejà même il a vu Palmire depuis l'enlèvement, et s'est concerté avec elle pour reconquérir le talisman; Palmire a demandéà son ravisseur de lui faire donner l'explication de quelques caractères qui y sont gravés. Pour la satisfaire, Bédour remet la clochette aux pélerins, elle passe de main en main, et parvient dans celles d'Azolin, qui s'en ressaisit, et reprend son autorité sur le Diable, en même temps qu'il retrouve sa maitresse.

Plus cette analyse aurait renfermé de détails, et mieux elle aurait prouvé que l'auteur du poème ne s'est pas même donné la peine de chercher des combinisons raisonnables. Un opéra-comique, surtout quand la magie s'y trouve mélée, ne doit pas être examiné rigoureusement; mais il faut toujours que ce qui lui manque en régularité, soit racheté par des situations attachantes, par la gaité et par l'esprit; il faut aur-tout que la musique soit assez habitement adaptée

The piece pour en cacher les defauts ou les faire supporter. Ce n'est pas tout-à-fait ce qu'on voit dans la Clo-chette; le musicien ne s'est fait remarquer avec avantage, que dans deux où trois morceaux; ceux où il a manque totalement d'effet sont bien plus nombreux; je me borne a citer l'air que chante Paul : O ma Pal-mire, je l'adore! Cet air devrait peindre une sorte. d'ivresse amoureuse, et le musicien lui a donné une expression de férocité. Dans la même scene, qui pour le dire en passant, est sans aucune utilité pour l'action, Palmire tient dans ses mains une lyre enchantée; cette donnée offrait au musicien des motifs dont il n'a pas su profiter. On peut dire que la musique et les paroles ne sont que secondaires dans cet ouvrage, dont la machine et les décorations font tout le mérite. Il peut plaire aux personnes qui aiment mieux voir les acteurs arriver et partir par une trappe que par les coulisses; mais comme pour satisfaire leur goût, il n'est pas nécessaire d'avilir un de nos grands théâtres, il faut les prévenir qu'elles jouiront de ces surprises aux boulevards , à meilleur marché, et les engager à ne pas venir à Faydeau favoriser l'introduction du mélodrame, au préjudice du véritable opéra-comique, genre tout-à-fait national, auquel nous devons les progrès que la musique a faits en France depuis un demi-siècle.

L'auteur des paroles est M. Théaulon, et le composi-

teur M. Herold.

# POLITIQUE.

# REVUE DES NOUVEILES DE LA SEMAINE.

Du 17 au 23 octobre.

C'était jadis le bon temps des cabinets. Qu'un gouvernement s'agitât, qu'un autre se mit en observation, que des bruits de guerre s'élevament tout-à-coup au milieu du silence d'une profonde paix, que nous importe? disaient les peuples; laissons faire ceux qui gou-♥ernent. Et pourtant c'était les peuples qu'on se disputait. Il en est tout autrement aujourd'hui, que le parterre s'est exhaussé presque au niveau du théâtre, et que les speciateurs se confondent quelquefois avec les acteurs. Un petit armement sort de Revel; que va-t-il faire? Voilà toutes les conjectures en campagne. - Mettre à la raison les barbaresques, dit l'un : c'est-à-dire aller à la rencontre de la peste. Forcer les Dardanelles, et venger Czerni-Georges, dit l'autre : c'est-à-dire mettre tout en seu, pour la cause d'un aventurier. Rensorcer les armées espagnoles en Amérique, dit un troisième : c'est-à-dire se consumer sans fruit, sous un ciel ennemi. Nous y voilà, disent quelques-uns; la flotte russe va se vendre; le gouvernement espagnol l'achète; cependant les journaux officiels, semi-officiels, d'opposition, se jettent dans la mêlée. La Gazette universelle élève un cénotaphe à Czerni-Georges; et l'Observateur autrichien la semonce sur ses douleurs et sur ses craintes. Le Morning-Chronicle sonne le tocsin d'alarme, pendant que le Courrier, devenu tout benin, prodigue même aux Etats-Unis des marques d'intérêt. Avez-vous recours au thermomètre? il est au variable, comme celui de M. Chevalier. Les fonds haussent, les fonds baissent; les récoltes de la bourse ne sont pas plus sûres que les autres. Prenez-vous pour base les protestations diplometiques? Le président des Etats-Unis proteste de sa honne intelligence avec son ennemi le plus ancien; mais il augmente sa marine. L'Angleterre est neutre, parsaitement neutre, aussi neutre que le Danemarck, qui s'est fait une loi constante de l'être; et pourtant un général insurgé fait des recrues à Londres, et multiplie les commandes ; et offre une grande dignité à un grand seigneur anglais qui ne dit pas non; et les dollars pleuvent. Portez-vous vos regards sur les mouvemens des cabinets? Trois conseils coup sur coup à Londres; échange fréquent de courriers, capiat qui poterit.

PORTE OTTOMANE. — Ce vieil édifice aura peine à résister au torrent de la civilisation. Le Grand-Seigneur paraît avoir la conscience de ce danger. On voit qu'il a'efferce d'introduire dans ses états quelque chose d'en-

ropéen. Mais ses pensées ne se tournent guère que vers la tactique. Il est vrai que Pierre-le-Grand commença ainsi ses réformes. Mais Pierre-le-Grand n'avait pas un sérail.

La tête de Curd-Osman pacha venait d'être exposée, et déjà le dérebey Tudschi-Oglou était en pleine révolte. Des troupes s'embarquent contre lui. Le pacha d'Egypte ne serait pas aussi facile à réduire, s'il aspirait en effet à l'indépendance, comme on lui en suppose le dessein. Mais sait-on s'il est ami ou ennemi? Le divan le ménage, après l'avoir outragé. Est-il d'intelligence avec le Grand-Seigneur, dont la puissance en Afrique n'est depuis longtemps qu'un vain nom? Ceci s'accorderait assez avec ses armemens contre les puissances barbaresques. Aspire-t-il en effet à l'empire? On le croinait à la solennité de ses ambassades. N'aurait-il voulu que se mainteair dans son gouvernement, en s'y rendant nécessaire? Qu'il y prenne garde; il est dangereux de se faire craindre.

La sultane Validé est morte. C'était, dit-on, une française créole. Cette origine du Grand-Seigneur expliquerait peut-être autant que la politique, sa galanterie envers l'impératrice d'Autriche. Lors du passage de cette princesse au vieux Orsova, le pacha du nouvel Orsova lui a présenté de la part de son maître des aballs et des essences.

COURONNES DU NORD. — Le Danemarck défend à ses colons de l'île Saint-Thomas, de prêter le moindre se-cours aux insurgés espagnols. C'est une règle de conduite qu'il s'était déjà tracée dans la guerre de l'indépendance.

La destination de la flotte de Revel est toujours douteuse. Ceux qui l'envoyent à Cadix placent obligeamment des pilotes sur son passage, pour la diriger dans de nouvelles mers. Mais si tel était le but, pourquoi ce départ des troupes espagnoles de l'Andalousie pour l'Estramadure? Quoiqu'il soit bien constant que la Porte redouble d'efforts afin de mettre les Dardanelles à l'abri d'une attaque, on persiste à éloigner les conjectures de ce point. Le gouvernement russe vient d'ouvrir un emprunt qui se remplit avec facilité.

Les Suédois se mettent au régime. Plus de café ni de

liqueurs, et bientot plus de Bourgogne, m' de Chainpagne. Dans un des numéros précédens, j'al donné,
sous l'autorité d'un grand nom, les raisons qui justifient
en Suède, des mesures dangereuses ou ridicules partout
ailleurs. A ces raisons tirées des lois du commerce, j'en
pourrais ajouter d'autres, prises du caractère des bable
tans. Les Suédois sont très portés à l'ostentation et à la
dépense; les artisans comme les bourgeois, les bourgeois comme les nobles. Il n'a rien moins falla que l'atttorité des lois pour empêches les gens vivant neblement
de payer de toute leur fortune les modes françaises.
Cet amour du luxe est un fiéan dans un état qui n'a guêre
que de la monnaie de cuivre, et qui ne fait prestité
point de commerce qui ne lui soit désavantageux.

Ce pays est menace d'une crise par les sinances. Es bureau d'escompte de Malmoc a suspendu ses patemens. Les directeurs sont en suite. Dans cet embarras, le ror convoque une diete extraordinaire. D'un aûtre côté, deux partis qui prennent le nom. l'un de royaliste et l'autre de contitutionnel, troublent la Norwège, s'ils ne la déchirent pas. Le prince Oscar voyage, par ordre du roi, dans les différentes cours d'Europe, en commençant par l'Angleterre. On veut qu'il s'instruise en détail du grand art de gouverner, qui, en somme, se réduit à ceci : ne séparez jamais vos intérêts de ceux de vos sujets, si vous ne voulez qu'ils séparent leurs intérêts des votres. — Il n'y a point eu d'été dans quélques cantons de la Russie.

ALLEMAGER. — Esprit constitutionnel, esprit de to2 lérance, esprit d'union et de fraternité, voilà mainternant l'Allemagne, à quelques cantons près. Il est post sible qu'une révolution politique s'y prépare; mais elle sera morale en même temps. Les églises réformées sont près de n'en faire qu'une. La prochaine fête séculairé serait digne de Mélanchton. Ce sont des paroles vraitment royales, que ces paroles du roi de Prusse: « Puisse: « t-il être rapproché ce temps des promesses divines, « ou tout doit former un seul troupeau, sous un seul « pasteur, dans une seule foi, un seul amour, et une « seule espérance, »

Il entre strement du patriotisme dans ces ligues abourdes du fabricant contre le consomulateur, qui sont sojourd'hui la maladie de l'Allemague. Je ne sais s'il sut approuver ou blamer les recrues dispendieuses faites dans les aveliers de Manchester et de Birmingham. Si l'Allemagne pouvait tout-à-coup dépeupler ces ateliers, os saorifice d'argent ne servit pas mal entendu. Mais quel mal fera-t-elle le sa rivale; en la délivrant de quel-ques bras inutiles?'Car les ateliers manquent plutôt aux ouviers, que les ouvriers aux ateliers. Il me semble qu'avant de se metttre ainsi en état d'hostilité contre une industrie supérieure, un pays manufacturier devrait s'inquiéter d'abord si toutes les données sont égales, et les facilités pour acquérir les matières premières, ét le sol, et le ciel, et les eaux, et les capitaux disponibles.

Mais ce qui vaut mieux qu'une bonne spéculation commerciale, ce qui peut réparer un jour les spéculations hasardées, c'est l'établissement du système représentatif dans tons les Etats dont l'Allemagne se conspose. Ainsi l'ordonne l'acte de confédération: En vain l'orgueil murmurerait, la nécessité parlerait plus haut

q<del>ue</del> lai.

— Toute l'Allemagne a les regards fixés sur le duc de Saxe-Veymar. Il a réduit les impôts, se promettant bien de les réduire encore, lorsqu'une partie de ceux qu'il maintient aura servi à éteindre la dette. Il accorde à son Etat la liberté indéfinie de la presse; il supprime sa garde, c'est-à-dire qu'il s'abandonne à l'amour de ses sujets. Ce ne sont pas la seulement de belles actions, ce sont d'excellens calculs.

— La gelée a fait périr les légumes dans le Hanovre. Stutgard souffre beaucoup de l'hiver précoce qui s'annonce par des neiges. Les vendanges, en Hongrie,

promettent beaucoup.

ANGLETERRE. — L'industrie de l'Angleterre est à son apogée. Ceux qui visitent ses ateliers de Glascow, de Liverpool, de Birmingham, de Shaffield, de Nottingam, s'émerveillent de leur prospérité. En peut-on dire autant de ses finances? Il est clair que le gouvernement cherche à faire des capitaux par quelque autre voie que les subsides, s'il propose, comme on dit, aux propriétaires des cinq pour cent d'éloigner la liquidation pendant un certain nombre d'années, moyennant un prix con-

venu. Cela rapporterait, dit-on, neuf millions sterling.

La situation politique de ce pays change, mais en mal. Le gouvernement se trouve entre deux oppositions, celle des prêtres et celle des niveleurs. Les premiers foudroient, du haut de leur chaire, la liberté de conscience, qui mène droit à l'athéisme, disent-ils. Je ne sais lequely mène le plus droit, de la liberté ou de la contrainte. Les niveleurs ne sont pas plus tolérans. Comme l'orchestre du théâtre de Derby jouait l'air Deu sauve le roi, ils y répondirent par ce cri: Bretons, sorez libres. Un ivrogne, qui avait harangué, à Spafields, a prèché la police. En Angleterre, jusqu'à la démence, tout prend un air dogmatique. La procédure des accusés de Derby commence, mais le gouvernement veut qu'on la tienne secrète; on se demande pourquoi.

—Les gelées font craindre pour les avoines de Glascow, et le vent d'est pour les pommes de terre. Le typhus exerce ses ravages à Cavan. On a construit des baraques en dehors de la ville pour y recevoir les malades. Les vents d'est rendent le retour des Indes occiden-

tales très-périlleux.

—On doit construire sur la Tamise un pont dont la longueur sera de trois mille quatre cents pieds; les vaisseaux passeront sous ses arches qui auront cent dix pieds d'élevation; il aura trois arches de trois cent vingt pieds d'ouverture sur l'eau, et huit de trois cents pieds d'ouverture sur les terres et les fonds environnans.

FRANCE.—Epizootie dans le département du Doubs; fortes gelées dans le département de la Marne, qui ont partout arrêté la maturité du raisin. Le même fléau a détruit les vignobles du département de la Meuse; et une grêle, plus terrible que celle de septembre, n'a plus rien laissé dans les campagnes de Cahors. La Haute-Bourgogne, le Berry et Nîmes sont plus heureux.

Parmi les moyens de prévenir ces désastres ou d'atténuer au moins leurs essets, il faut mettre au premier rang les encouragemens solennels, car c'est une grande puissance que l'émulation; il n'y a pas jusqu'au beurre frais qui ne s'en ressente; on a trouvé les moyens de le conserver en le lavant dans l'eau-de-vie. Aussi le ministre de l'intérieur vient d'accorder une prime pour la meilleure culture des pommes de terre, et la société.

d'agriculture de Toulouse a distribué, en grande pompe, de petites médailles d'or aux garçons fermiers les plus intelligens. Malheureusement un grand caractère, un caractère national manque à ces solennités. J'envie à la Bavière sa fête de l'agriculture et de l'industrie.

— Jusqu'ici l'on ne connaissait que les Lapons qui fussent en possession de vendre du vent. Je ne sais s'ils ont vendu ou donné leur secret; mais voici un Normand qui s'intitule dominateur de l'atmosphère. Un sorcier normand! c'est un sorcier et demi; moyennant deux pièces de cent sous, il vous communique son

droit, le droit de Jupiter.

- Madame Manson n'eu finit pas. C'est de l'horreur, de la terreur, du dévoument, une admiration qui outrage. Si cette dame se moque du public, elle s'en moque avec beaucoup d'art. On ne peut lui contester l'esprit, l'imagination et un certain charme de style assez rare par le temps qui court. Comme Bancal est mort pour avoir trop parlé, madame Manson craint de mourir aussi; mais serait-ce pour avoir trop ou trop peu parlé? Elle a, dit-on, mis son secret en sûreté. En attendant, elle écrit, ou l'on écrit, en son nom, des lettres, dont un mélodrame de bonne maison se ferait honneur. M. Rosay vient de confier au public une de ces lettres, sans doute pour que l'on u'en croie pas un mot; car c'est dans la Quotidienne qu'il l'a insérée.
- Toute la cavalerie du corps d'occupation autrichien est maintenaet casernée

- Le prince de Talleyrand est attendu à Paris.

-C'est mardi prochain que S. M. doit poser la première pierre du piédestal de la statue d'Henri IV.

- -Tous les journaux étrangers ont un libre accès en France, hors le Vrai Libéral, le Mercure du Rhin et la Gasette Universelle.
- Le conseil d'état discute la loi sur la liberté de la presse. Il me semble que tout se réduit à ceci : Réprimez, ne comprimez pas.

-Le comte de Ropstochin a loué pour six mois, dit-

on, l'hôtel de Montébello.

-Le duc d'Angoulème recueille partout, sur son passage, des témoignages d'amour et de sidélité. Voici son itinémire : Laon , Lafère , Saint-Quentin , Amiess , Dieppe , Rouen , Caen , Cherbourg , Rennes , Nantes , Bourbon-Vendée, la Rochelle , Rochefort , Niort, Sau-

mur, le Mans, Alençon, Evreux, Paris.

ESPAGNE. — On no sait si le conseil des Indes a recu des nouvelles facheuses de l'Amérique méridionale. Mais il y a de l'inquiétude dans quelques têtes. Il n'est plus question d'embarquement. Quoique O'donnell menace les Algarves, on persiste à ne pas croire à la guerre. Les Portugais rendrant Montevideo qu'ils ne peuvent garder; et tout ceci passera pour un mal-entendu.

PORTUGAL. — Des troupes sont en marche pour assister au supplice du général Freyre. Capendant le pouple est mécontent; il connaît l'arrêt sans en connaître les motifs. On dit qu'on les lui feça connaître après l'exécu-

tion.

SUISSE. — Les 15 et 18 octobre, il y eut des maisons pillées à Genève. Le syndic de la garde interposa, comme on peut le croire; son autorité. Garde et syndic furent assaillis par des pierres et des huées; la générale battit; on multiplia les patrouilles. Quelques jours anparayant, les magnifiques seigneurs avaient cru devoir taxer les denrées au marché. Le jour d'après, tous les vendeurs avaient disparu. On craint que les subsistances ne soient pas le vrai motif. Quelques petits cantons essaient du système prohibitif. N'ont-ils pas leurs écrivains qui prouvent gravement que la liberté des exportations est un mal? Car depuis MM. F.... et de B.... que ne prouve-t-on pas? Apparemment le dominateur de l'atmosphère leur a donné sa parole qu'ils n'auraient jamais reçours anx importations.

Et, sur cet oreiller, ils dorment d'un bon somme.

ITALIE. — Quelques parties de l'Italie semblent retombées au siècle des Condottieri. Plus de sûgeté pour les voyageurs, même pour les habitans des villes. Les brigands volent jusque dans le palais Quirinal. Ce fléau est encore plus terrible dans les Calabres. S'il en faut croire un voyageur qui met beauconp de grâce dans ses récits (M. de Stendhal) (1), « Quand ces bri-

<sup>(1)</sup> Rome, Naples, Florence. Un vol. in-80.

a gands calabrois sont en marche, l'avant-veille, tous a les fermiers de la route ont avis de tenir prêts, à telle u heure, des repas pour tant de personnes, suivant u leurs moyens. Ce service est plus régulier que celui a des étapes royales. »

Dans une petite ville de Sicile, des misérables ont égorgé un enfant avec des cérémonies prétendues magiques, pour découvrir un trésor. L'instruction élégaentaire ! l'anscignement mutuel ! Il faudrait crier

cela sur les toits.

Conomies. — Le Postugal vient de restituer la Guiane à la France; il restituera Monte-Video à l'Espagne.

Appei finissent beaucoup de conquêtes.

—Les gonvernemens sont aujonnd'hui comme les grands seigneurs d'autrefois, qui ne pouvaient décemment se passer d'avoir des dettes. Celle de l'étion n'est apport que de trois cent mille france. Elle grandira.

Les journanx racontent longuement l'entrevue du lord Sommerset, gouverneur du Cap-de-Bonne-Espérance, avec le chef des Caires. Il s'agissait sur-tout de réprimer le vol chez ces sauvages, qui n'ont pas des notions très-distinctes du tien et du mien, Au moment où le chef s'engageait solennellement à punir de mort les volours, un des siens se livrait au péché d'habitude.

— Une loi défend aux Canadiens de vendre leurs hois de construction à d'autres qu'aux Anglais. Et une autre loi soumat à des impôts considérables ces mêmes bois de construction, à leur arrivée dans les ports anglais.

— Point de Nouvelles de Morillo. Les royalistes éyacuent la province de Buenos-Ayres. Le Chili et le Haut-Pérou sont au pouvoir des insurgés.

BÉNAREN.

# ANNONCES ET NOTICES.

CAUSE CÉLÈBRE. — Procès complet des prévenus de l'assassinat de M. Fualdes, ex-magistrat à Rhodez,

accompagné d'une notice historique sur les principauss personnages qui figurent dans cette affaire; de documens nouveaux concernant les condamnés, et des pertraits gravés de plusieurs d'entre eux. Un vol. in-8°. Prix 4 fr., et 4 fr. 75 c. par la poete. A Paris, chez Pillet, imprimeur-libraire, éditeur de la Collection des Mœurs françaises, rue Christine, n. 5.

Précis de l'Histoire de France, depuis la mort de Louis XVI jusqu'au rétablissement de la maison de Bourbon; par M. L. Langlois. Un vol. in-12, orné d'un beau portrait de S. M. Louis XVIII. Prix: 3 fr. 60 c., et 4 fr. 60 cent. franc de port. A Paris, chez Hubert, libraire, au Palais-Royal, galerie de bois, n. 222.

### AVIS.

Les personnes dont l'abonnement expire au 31 octobre, sont invitées à le renouveler de suite, si elles veulent ne pas éprouver d'interruption dans l'envoi du journal.—L'époque de l'expiration est marquée sur l'adresse.

Les lettres et l'argent doivent être adressés, port franc, a l'Administration du Mercure de France, rue des Poitevins, n°. 14.

Les bureaux sont ouverts tous les jours depuis neuf

heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Le MERCURE DE FRANCE persit le Samedi de chaque semaine. Le prix de l'abonnement est de 14 fr. pour trois mois, 27 fr. pour siz mois, et 50 fr. pour l'année.

### TABLE.

| Poésie. — <i>Le Bain</i> ; par M. P. F. Tissot.<br>Nouvelles littéraires. — <i>La Gaule poétique</i> (analyse) ; | Pag.   | 145        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Nouvelles littéraires. — La Gaule poétique (analyse);                                                            | J . Mg |            |
| pat M. Jay.                                                                                                      |        | 248        |
| par M. Jay.<br>Les Nuits romaines (analyse); par M. Jony.<br>Variétés. — Sur Saint-Lambert et sur Turgos; par    | . 1    | 248<br>165 |
| Variétés. — Sur Saint-Lambert et sur Turget; par                                                                 |        |            |
| M. Lacrelle aine.                                                                                                |        | 171        |
| Annales dramatiques.                                                                                             |        | 177        |
| Politique Revue des Nouvelles de la Semaine : per                                                                |        | • •        |
| M. Bénaben.                                                                                                      |        | 185        |
| Notices et Annonces.                                                                                             |        | 191        |
|                                                                                                                  | -      | •          |

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# MERCURE DE FRANCE.

Samedi 1er. Novembre 1817.



# LITTÉRATURE,

# POÉSIE.

### PRAGMENT D'UNE IMITATION EN VERS DE LA MUSIADE.

Mais Vénus dont les yeux veillent incessamment Sur les héros vainqueurs du terrible élément, L'immortelle Vénus, attentive à leur plaire, L'immortelle venus, attentive à leur plaire, Veut que de tant d'exploits ils goûtent le salaire; Qu'au sein même des flots qui les ont tourmentés, Les plaisirs et les jeux, enfans des voluptés, Les plongent tour à tour en de molles délices, Et par un doux accord enchantent leurs supplices. Le dessein en est pris, la déesse à l'instant Quitte Paphos, s'élève en un char éclatant, On s'attèle Ciennan plumage d'alhètre. Où s'attele Cicnus au plumage d'albatre. La colombe amoureuse autour d'elle folatre, Voltige sur sa tête, et de ses cheveux d'or Effleure, en se jouant, le mobile trésor. L'Olympe lui sourit : partout à son passage Monte et se courbe en dais l'argent pur du nuage; Aux sommets d'Idalie, elle s'arrête eufin. A son premier aspect le zéphir du matin, Dans les bois, les vallons, redouble son murmure, Et des myrthes en fleurs balance la verdure. Sur un lit de gazon couché négligemment, L'amour en ces beaux lieux sommeillait un moment. Sa mère l'aperçoit, et sa bouche vermeille Lui donne un doux baiser : le jeune dieu s'éveille.... « Est-ce Vénus, dit-il, qui s'offre devant moi?

TOME 4

13

« Mon fils, répond Vénus, oui, j'ai recours à toi; « Oni toi qui ne crains pas la foudre inévitable. a Aux géaus orgaeilleux jadis si redoutable; A toi, mon seul espoir et mon premier appui! « Il faut que ton pouvoir se signale aujourd'hui. « Les Parques m'ont prédit que la Lusitanie « Reproduirait l'honneur de ma belle Ausonie, « Et que tous ses enfans, par de nobles travaux, « Des antiques Romains un jour seraient rivaux. a C'est en vain que Bacohus, ennemi de leur gloire, a Leur fait par des tourmens acheter la victoire; « Que grace à ses foreurs l'Océan mutiné, « Contre leurs pavillons vingt fois s'est déchainé. « De Bacchus et des flots ils ont bravé la haine : u Je précende qu'aujourd'hui sur la liquide plaine, « En dépit de Bacchus, de l'Océan jasoux, « Ils savourent enfin les plaisirs les plus donz. « Prends ton are., o mon fils, prends tes flèches rapides « Vole et verse tes feux au sein des Néreides; « Que toutes, oublisht une injuste rigueur, a De mon peuple chéri préparent le bonheur. a Je les rassemblerai dans une ile flottante, a Où le ciel toujours pur, Flore toujours constante, « D'un printemps éternel prodiguent les trésors. « La, je veux que, cédant à ses nouvesux transports,

» De mysthes st. de fleurs la tête couronnée,

« Et sa blanche tunique aux vents abandonnée,

« Chaque nymphe, docile à mon premier signal,

« Tantôt, en des palais de jaspe et de cristal,

» Tantôt, au sein des bois, au bord des eaux limpides,

Abanta de mottes est grantique par la contraction de l « Abreuve de nectar ces guerriers intrépides, a Et que les vastes mers, où j'ai reçu le jour, « Reconneissent en moi la mère de l'amour. Elle dit : Cupidon à ses ordres fidelle, Sur le char lumineux s'est assis auprès d'elle. Les cignes, de leur vol, au loin agitent l'air, Et planent au-dessus de la tranquille mer. L'amour saisit son arc; ses traits volent : Nérée S'inquiète et s'étonne, en sa grotte ignorée. Chaque nymphe des mers se voit percer le cœur. Un désir inconnu de tous ses sens vainqueur. La trouble, la poursuit et subjugue son âme; Elle exhale en soupirs sa langoureuse flamme. Et toutes, su mépris d'une juste fierté, Sur leurs couches d'azur révent la volupté. Thétis, reine des flots, n'est pas encore soumise. Sa conquete, à l'Amour, par Venus est promise; Il s'indigne; il choisit un trait plus acéré, Et l'insensible cœur est bientôt déchiré. Il n'est plus pour l'Amour de victoire imparfaite. Tous ses traits ont porté. Sa mère satisfaite, Lui montre en souriant les vaisseaux lusitains Que poussent de concert les vents et les destins.

Neptune, apaiso-toi.:. Vous, ondes tenébreuses. N'opposez plus d'obstacle aux Nymphes amoureuses! Les voilà ces héros que leur promet Vénus! Leurs blonds cheveux flottaus et leurs bras demi-nus, Brillantes de fraicheur, de grace, de jeunesse, Elles suivent les pas de l'aimable décase : La nuit alors fuyait, et l'aube au front risne De lumière et de flours parsemait l'orient, Ciel! quelle est des héros la surprise et la joie, Quand à l'éclat des soux que l'Olympe déploie, Leurs yeux out aperça, comme une autre Délos, L'île se balançant sur le cristal des flots. Ils abordent en foule, et, d'une main prudente, Sur le sable des mers jettent l'ancre mordante. D'abord au devant d'eux s'élévent trois côteaux; Des tapis de verdure émaillent leurs plateaux; De leur sommet jaillit une onde vive et pure, Qui s'éloigne par honde avec un doux murmure, Promène la fraicheur; en longe filets d'argent Se divise, et bientôt d'un sours plus diligent, Au fond de la vallée, en un bassin immense, Verse de ses trésors la liquide abondance. Des pins dont le seuillage affronte les hivers, Les chènes orgueilleux de leurs panaches verts, Semblent avec plaisir, dans ce miroir mobile, Contempler de leurs fronts la majesté tranquille. La terre en ces beaux lieux pour repandre ses dons, N'est point assujétie à l'ordre des saisons; L'automne et le printemps, qu'un doux hymen enchaîne, De présens confundus emichissent la plaine. Pomone à leur exemple abjurant ses déclains, S'unit au dieu fécond qu'implorent les jardins. La cerise offre à l'œil sa robe diaprée. Du citron savoureux, de la mûre pourprée Aux feux d'un jour serein l'éclat pur resplendit; L'or du limon suave en globe s'arrondit; Globes voluptueux où l'on reveit l'image Du beau sein d'une vierge au printemps de son age; Mille fruits parfumés invitent à la fois Et le goût et les yeux, incertains dans leurs chors. Cypris, d'arbres sans nombre embellit son domaine. Le pâle peuplier, si cher an fils d'Atemène, Le laurier d'Apoilon, le chène audacieux, Que la fable consacre au souverain des cieux ; Le myrthe de Vénus plus humble et plus timide, Le cypres dont le front s'élève en pyramidé, Tous ces fils de la terre abondamment épars, Pour ombrager ces bords groissent de toutes parts, Flore autour d'eux étale une pompe odorante. Le naroisse penché sur l'onde transparente, Epris d'un fol amour y théreise encor ses truits. Le chasseur dont Venus adora les attraits, Renaît dans l'anémone et l'aimable hyacinthe,

13.

### MERCURE DE FRANCE.

Eternel monument de douleur et de plainte. Les roses, les jasmins et les lys embaumés, D'une main libérale en ces beaux lieux semés, Tapissent les coteaux, émaillent les prairies, Flottent sur les gazons, en riches draperies; Et rivaux de parfums, de fraicheur, de beauté, Parent avec orgueil le séjour enchanté.

# ÉNIGME.

Lecteur, étouffe-moi pour me conserver l'être; Sous un lugubre aspect ta me verras paraître. (Par M. T. Poussier.)

### CHARADE.

En te livrant à mon premier, Si tu te trouves mon dernier, Tu peux te rafratchir en croquant mon entier.

(Par M. J. I. Roques.)

### LOGOGRIPHE.

l'inspire en retranchant ma tête, Ce que l'on trouve avec ma tête. Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est mouche; celui de la charade, est bissac; et celui du legogriphe, rusé, où l'on trouve usé.

# NOUVELLES LITTERAIRES.

Petit volume contenant quolques aperçus des Hommes et de la Société; par Jean-Baptiste Say, de l'académie de Saint-Pétersbourg (1).

On aime à lire, malgré sa sévérité, le grave et profond moraliste, appelé Pascal, ce génie qui a deviné ou fésolu les plus beaux problèmes de la science, et sondé les abîmes du cœur humain. Terrassant quelquesois, comme Bossuet, quand il parle de la divinité, Pascal paraît avoir pensé, comme lui, que l'orgueil étant la source de presque toutes nos fautes, il fallait l'humilier et le punir par la vivante peinture des faiblesses, des vices et de l'infirmité de l'homme. Bossuet s'acquitte de ce devoir avec une sévérité qui accable, avec une hauteur qui offense d'autant plus, que du haut de sa

<sup>, (1)</sup> A Paris, aben Détenville, libraire, rue Hanteseuille, mm. 8.

### MERCURE DE FRANCE.

chaire, il semble planer sur toutes les têtes, et se séparer de la condition de ceux qu'il condamne. Pascal plus humble et plus simple, se met dans la société commune ; il semble avouer qu'il a puisé dans l'observation de son propre cœur les leçons qu'il nous donne. C'est en lui-même qu'il a trouvé les deux extrêmités morales de l'homme, se bassesse et sa grandeur. Poutêtre nous décourage-t-il trop en nous faisant si petits et si faibles; peut-ètre la société a-t-elle besoin qu'onne mette pas la vie humaine à si bas prix, et que nous ne soyions pas préoccupés du ciel, au point de regarder en pitié le monde et nos semblables. Mais c'est une erreur commune à presque tous les écrivains chrétiens, de chercher à désintéresser l'homme des choses de la tarre. Nous na sommes pas destinés à êtra des cénorbiens et des poligieux, mais des citoyens, des membres d'une famille et d'un état. Nonobstant cotte observation-Pascal me paraît sublime quand il remarque les comtrariétés étonnantes qui se frouvent dans notre nature. quand il regarde tout l'univers muet, et l'homme abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant.

Le magnifique Bossuet se plaît à châtier les puissances de la terre, à fouler aux pieds leurs grandeurs devant un cercueil, image de leur néant; mais on ne le surprend guère à jeter un regard de commisération sur nous. Il frappe presque tonjours, et ne console jamais. Pascal nous plaint, en neus montrant à nu nos difformités; il hait les vices, mais on sent qu'il a des entrailles d'homme, et qu'il s'afflige à notre sujet. Il a l'air de nous répéter sans cesse, avec l'accent d'une phié véritable: « Infortunés; pourquoi vous faites vous « méchans? Vous aviex tant besoin de verta et de e bonté pour ne pes aggraver le sort autreel notre vie « est condamnée ? » Quelquefois même on devine que sa pensée n'est pas sortie toute entière de son cour t qu'il ajoute, en tramblant de commettre un blasphême : a O mon Dieu! pourquoi permetten-vous le vice? Come ment le malheur de l'homme est-il entré dans les conseils « de votre sagesse? » Il y a dans Pascal un génie qui percetout, une lumière qui échire tout ce qu'il a voulu connaître et' montrer; il y a aussi des obscurités profondes et volontaires. Après avoir poussé l'examen de certaines choses, plus loin qu'encun autre penseur, en dirait qu'il s'est arrêté, dans la crainte d'avoir des éblouissemens de reison; de la perdre même en s'obstinant à étendre ses découvertes, et de troubler toutes les certitudes qu'il croyait aveir acquises. Plus croyant et non moins investigateur que Bossuet, on creit apercevoir, en le lisant, qu'il a mesuré des yeux l'abime de doute, et qu'il s'est retiré des bords de cet abime aves un effroi dont l'impression n'a jamais pu s'effacer entièrement. C'est alors qu'il se réfugie dans la foi comma dans un asile de paix, où, délivré de ses terreurs, il puise de nouvelles forces pour annoncer des vérités qui lui paraissent utiles aux hommes; le philosophe devient apôtre. Au reste, Pascal n'est pas seulement un moralists chrétien ; retranchez de ses pensées ce qui concerne la seligion, vous y trouverez encore toutes les réflexions dont on a besoin pour se juger soi-même et diriger sa conduite. Il juge l'homme et le monde, comme s'il n'awit jamais fait d'autre étude.

La Bruyère est un observateur fin, spirituel, et qui s'insinue bien avant dans le cœur humain; il en con-mit toutes les fibres et tous les mouvemens : princes, grands seigneurs, courtienns, magistrats, femmes, écri-vains, bourgeois, peuple, lui sont découverts comme

s'il avait pratiqué, dans une longue familiarité, lés diverses classes de la société. Tantôt dessinateur hardi, il saisit et marque d'un trait ferme le caractère d'une figure; tantôt peintre habile, il représente, dans un tableau original et fidèle, les passions humaines en leur prêtant les formes, les couleurs et les mouvemens qui sont propres à chacune d'elles.

Lisez, par exemple, son chapitre des femmes, et. cherchez ai quelqu'un les a mieux jugées. Quelle différence entre cette peinture sévère mais impartiale de leurs défauts et de leurs bonnes qualités, et la satire effroncée de Juvénat? Puisque nous avons nommé ce dernier auteur, n'oublions pas de remarquer qu'en lui emprunsant des traits sur le penchant des femmes, et surtout des grandes dames pour les histrions, La Bruyère a en assez de goût pour supprimer les turpitudes de son modèle, et pour assaisonner la raison du sel de la plaisenterie. Voila comment on fait des imitations judicieuses. Notre langue, amie de la réserve et de la modération, met souvent un frein utile aux emportemens et aux exagérations. Elle défend de dire et de peindre certaines choses qui feraient trop de honte à l'humanité, et blesseraient la pudeur sans pouvoir servir la morale. Quels traits charmans de satire que ceux-ci ! c'C'est trop contre un mari d'être galante et dévote. Une semme devrait opter... On tire ce bien de la persidie des semmes, qu'elle guérit de la jalousie. » Qu'est-ce que la salire de Boileau sur les femmes? Une fatigante exagération. Mais quel ouvrage parfait, si Boileau eût pu réunir, au mérite d'une versification élégante et correcte, à la vérité comique de quelques portraits, dignes de Molière, la justesse d'observation, la finesse du trait, l'excellent goût de plaisenterie, la variété et les in musically and a second

appositions dont il ent trouvé des modèles dans Le. Bruyère!

Nous ne parlerons pas du chapitre de La Bruyère sur les grands : on y trouve des libertés et des irrévérences qu'on attribuerait chez nons a manvaise intention. Nous dirons seulement que pour connatre bien cette classe d'hommes qui a des goûts, des penchans, des vices à part qu'elle nous transmet, parce que ses principaux personnages, placés en vue et an-dessus de nous, deviennent les objets perpétuels de notre attention et, par suite, de notre lâche et servile imitation. il faut passer tour-à-tour de La Bruyère à Massillon. L'un les immole au ridicule, et l'autre à la raison; tous deux sont également grands peintres à leur manière, Au reste, il y en a pour tout le monde dans La Bruyère; les médiocres et les petits ont leur tour, et ne sont pas ménagés par le caustique censeur. Il dit impertinemment, la vérité au peuple comme aux princes.

La Rochefoucault est toute autre chose. Il semble dominé par une seule idée qu'il varie avec, une multie tude de formes élégantes; il avait vu les :passions des hommes sous leur plus mauvais jour, c'est-à-dire au. milieu d'intrigues politiques, sans neblesse dans les moyens, et sans raison dans le but. Un grand événement, qui agite une partie de l'Etat, ou même tout un. peuple, peut offrir, au milieu d'atrocités même, un mélange de force, d'audace et d'héroïsme qui étonne, qui élève la pensée et excite l'enthousiasme. On voit briller dans ce cahos des vertus sublimes qui vengent et honorent l'humanité; mais rien de pareil dans lespectacle offert aux yeux du duc de La Rochefoucaults On pourrait croire qu'il s'est servi d'un microscope pour voir et représenter les objets; on se tromperait : l'auteur des Maximes a tout rapetissé et tout eplaidi. parce qu'il a peint fidèlement ce qui était sous ses yeux : des intrigues, des tracasseries, des commérages, des caprices et des infidélités. Pas une pensée noble, généreuse, utile; nulle part l'amour du bien public et le dévoûment aux intérêts nationnex. Excepté le cardinal de Retz, qui est un personnage à part et hors de ligne, on ne trouverait peut-être des preuves de courage politique que dans quelques semmes parmi les coryphées de ces ridioules querelles de la fronde. June fais pas même de réserve pour le prince de Condé. C'est pour les avoir vus de trop près que La Rochefoucault a calomnié jusqu'à la maguanimité elle-même ; et à la pitié qui semblerait devoir être la plus involontaire et la plus désintéressée de nos affections. La Rochefoucault déprécie l'homme en général, parce que les hommes de son temps, que leur rang, leur fortune; leur esprit, et même leur réputation méritée sous certains rapports, semblaient devoir élever au-dessus de la classe commune, l'ont désabusé de toute illusion. Il n'y avait plus de héros pour lui; il n'en est pas moins certain que La Rochesouoault fut un observateur habile, et un écrivain délicat. Un anteur loué par Voltaire, qui n'accordait pas légèrement la louange, quand elle de vait être son dernier mot sur un homme ou sur un livre, no peut manquer d'un mérite réel. Hélas! il faut le dire, mais tout bas, si La Rochefoucault n'a pas flatté l'espèce humaine, il a malheureusement trop bien lu dans notre cœur, et connu ses penchans vicieux. C'est un conseur sévère jusqu'à la passion, meis vrai dans le fond; il exagère quelquesois nos torts, comme le sont un père ou un ami justement fachés, mais ces torts n'en sont pes moins réels. Seulement je m'inscris en faux contre cette idée d'un retour perpétuel sur nous-mêmes dans toutes

nos actions; cette idée développée avec tant de soin per Helvétius, est contraire à l'expérience. Nous faisens beaucoup de bonnes choses, par un mouvement d'instinct, par une pente de notre nature, et sans avoir le temps de penser à nous en aucune manière. La Rochesoncauk semble infirmer sa propre opinion, notamment dans le chapitre sur l'amour. Il avait éprouvé cette passion et senti qu'elle inspire souvent un abandon, un oubli de soi-même, capables de tout sacrifier à l'objet aimé. Mais pour être vrai jusques au bout, il faut ajouter avec le spirituel auteur des maximes : « Il en est du véritable amour comme de « l'apparition des esprits : tout le monde en parle, « mais peu de gens en ont vu. » Cette observation vient du oœur ; le duc de La Rochesoucault l'a prise en luimême, dans la comparaison de ses propres sentimens avec les émotions éphémères de la galanterie, qui était à la mode parmi ses connaissances et ses amis để coúr:

Duclos, que J. J. Rousseau appelait un homme droit et adroit, n'a guère considéré que la superficié des choses, mais il a le coup d'œil extrêmement juste. L'idée principale de son livre est qu'il faut prendre les hommes comme la nature les a faits, profiter de leurs passions, qui sont aussi des élémens de vertu. « On « peut leur démontrer, dit-il, que leur gloire et leur intérêt ne se trouvent que dans la pratique de leurs « devoirs. On ne les trompe que pour les rendre plus « malheureux; sur l'idée humiliante qu'on leur donne « d'eux-mêmes, ils peuvent être criminels sans en rou- « gir. Pour les rendre meilleurs, il ne faut que les » éclairer; le crime est toujours l'effet d'un faux juge- « ment. » Voilà toute la science de la morale, dit-il eacore. Nous sjoutons, cette manière moble et judi-

cieuse d'envisager l'homme est plus conforme à la raison, à l'amour de l'humanité et même à la religion, que la funeste habitude de commencer par le mépriser et l'avilir, pour le relever ensuite. Vous me peignez à mes propres yeux comme le plus vil des êtres crééa, et ensuite vous trouvez en moi une image de la divinité : quelle est cette étrange contradiction? D'où vient ce rapprochement injurieux, dont vous feriez assurément un crime aux philosophes, s'il leur était inmais venu dans la pensée?

Duclos parle de son pays en patriote, et de la probité en homme d'honneur. C'est chez lui que l'on trouve ces observations si vraies. « Le Français est le seul peuple dont les mœurs peuvent se dépraver, sans que le fond du cœur se corrompe et que le courage s'altère, qui allie les qualités héroiques avec le plaisir, le luxe et la mollesse. Le caractère d'Akcibiade n'est pas rare chez nous. Qui n'aurait que la probité que les lois exigent serait encore assez malhonnête homme. » Voici des considérations d'un ordre plus élevé, « Le peuple doit être le favori d'un roi, et les princes n'out droit au superflu, que lorsque les peuples ont le nécessaire. Les reproches des courtisans, dit-il encore, au sujet de Louis XII, que leur cupidité accusait d'avarice, valent souvent des éloges, et leurs éloges sont des piéges. »

La lecture de La Bruyère amuse souvent comme une bonne scène de comédie; mais le défaut de liaisons et ses brusques passages d'une matière à une autre, produisent quelquefois le même effet que la monotonie. Pour se plaire beaucoup avec lui, il faut le quitter et le reprendre. On lit Duclos comme on entend la conversation d'un homme de sens et d'esprit qui enchaîne bien ses idées, et vous conduit rapidement au but.

Si j'avais un jeune homme à élever, et que je voulusse imprimer dans son àme le sentiment du vrai, du bon et du beau, je lui mettrais de bonne heure Vauvenargues entre les mains. Le peu d'écrits qu'il a laissés. sont le fruit des méditations sublimes et profondes qui lui faisaient oublier ses douleurs. Quelle belle âme ses t écrits supposent dans leur auteur! Il ne calomnie pas l'amour de la gloire, il en fait, avec raison, une passion sublime qui élève l'homme au-dessus de lui-même. Il a dit avec un rare bonheur d'expression : Nous avons si peu de vertu que nous nous trouvons ridicules ? d'aimer la gloire. Il n'abaisse pas les sciences et les lettres; il en fait une des plus nobles occupations de l'esprit. L'amitié est pour lui la plus douce des consolations pour les gens vertueux; il ne trouve pas que des. sens dans l'amour, il y voit encore un commerce et une union des cœurs. Il définit la pitié, un sentiment mêlé. de tristesse et d'amour, et se garde bien de la flétrir. comme La Rochesoucault, par un soupçon d'égoisme. Personne n'a mieux parlé que lui du vrai courage, et mieux connu les divers genres de courage; il est vrai que la nature et la réflexion les lui avaient donnés. presque tous, et qu'il fut aussi brave devant les douleurs et la mort, qu'il l'avait été devant l'ennemi et les : périls. Vauvenargues a ajouté à la maxime connue du noble Polonais: malo periculosam libertatem quam tutum servitium, la servitude abaisse les hommes jusqu'à s'en faire aimer. Il donne ailleurs une belle: leçon aux princes. Le terme de l'habileté est de gouverner sans la force. Tout le monde a retenu ! ce mot qui, est l'abrégé de sa morale et le trait. caractéristique de sa vie : les grandes pensées viennent du cœur. Ajoutons-y de ces réflexions sibelles et si religiouses: « C'est entreprendre sur la clémence de Dieu que de punir sans nécessité. La clémence vaut mieux que la justice. » N'oublions pas une observation remarquable : Vauvenargues fut un homme éminemment vertueux; Voltaire l'aima jusques à l'adoration, et obtint de lui un attachement et une admiration sans bornes. Voltaire ne pouvait-il pas opposer avec avantage un tel ami et un tel défenseur à la tourbe de ses détracteurs?

. M. le duc de Lévis nous a donné aussi un Recueil. de Maximes. Cet auteur n'est pas sans quelque ressemblance avec La Rochefoucault; il a de la finesse et de la précision. Comme son modèle, il dit beaucoup en peu de peroles. « Le temps use l'erreur et polit la vérité. Le temps est comme l'argent; n'en perdez pas, vous enaurez asses. L'homme porte sa peine. Persévérance vaut mieux qu'adresse. Noblesse oblige. La générosité: pardonne, et l'imprudence oublie. La délicatesse est la fleur de la vertu : telle est, en général ; la manière de ce moraliste. » Il ne faut pas médiocrement d'esprit pour ' réduire ainsi sa pensée à l'expression la plus simple. Nous allions en dire davantage, mais l'auteur est élevé: en dignité; il est pair de France; on creirait que nous lui faisons la coue. Au risque de lui fournir une réflexion sur certaines appréhensions que les hommes ont de se montrer entièrement justes, nous n'en dirons pas ' davantage sur son recueil.

Nous avons fait un grand détour pour arriver jusqu'à M. Say. Direns-nous de cet écrivain qu'il a la profondeur de Pascal, le trait de La Bruyères, l'esprit de La Rochesoueauit, le mordant de Duelos, l'élévation de Vauvenargues, les aperçus sins de M. de Lévis? Non; M. Say ne ressemble à aucun de ces écrivains, et cependant il a son mérire, et cependant on peut le lire encore après aux, parce qu'un livre, dont la morale

est saine et généreuse, offre toujours une lecture intéressante aux hommes judicioux. Le premier caractère de l'auteur est un dégagement absolu des préjugés; ce n'est pas qu'il les attaque avec violence, mais il ne laisse pas échapper une occasion de les frender avec malice. Voici comment il s'y prend avec ces ennemis de n la raison : «Sur les frontières de la Suisse et de la Savoie, « au pied du Mont-Saleve, est un grand village nommé « Chêne, dont une moitié est catholique et dépend de « la Savoie, et l'autre moitié est protestante. Il y a peu « d'années, le fou prit à la partie catholique, et la meu nacait de la consumer toute. Les habitans coururent u à l'église, et se mirent en prières. La partie protesa tante accourut avec des secours, et l'incendie fut u éteint. Les catholiques attribuèrent l'effet à leurs « prièrea : les protestans à leurs secours.

« Neus raisonnons souvent de la même manière dans « de plus grandes affaires et de plus vastes incendies. »

On trouve ailleurs: Quand on cite un fait comme etant la cause d'un autre, uniquement parce qu'il l'a précédé, c'est comme si l'on dissit que les Romains ont fait la conquête du monde, parce qu'ils consultaient les poulets sacrés. Ducles n'aurait ni désavoué ce dernier trait, ni celui qui suit. Les seuls amis solides sont cenx qu'on acquiert par des qualités solides; les autres sont des convives, ou des compagnons, ou des complices: La Rechesoucanit aurait évité le souvenir d'auteur qui perce dans le dialogue avec l'architecte. On trouve chez M. Say des réflexions très-judicieuses sur la littérature. mais on n'aime pas à lui entendre dire : la plus belie ode n'apprend rien et n'amuse guère; c'est la sonate de la littérature. Ce trait vise à l'esprit et à la pensée, mais il en est également dépourvu. M. Say aime la diberté avec passion; il, a fait à cette idule des belles

àmes d'honorables sacrifices; il chérit sa patrie, et sait plaindre ses malheurs. Nous pensons assez bien de the lui pour croire qu'il ne pourrait en ce moment lire. sans répandre des larmes, la belle canzone de Pétrarque, à Rienzi, sur les calamités de Rome, et le besoin qu'elle avait, d'une main généreuse, pour la relever de l'abime dans lequel elle était tombée. M. Say a un fils: et nous croyons qu'il aimerait à lui entendre réciter avec enthousiasme cette autre canzone, adressée par le même poète au Corrège, et le magnifique éloge de la liberté. Ces deux pièces sont des odes pourtant! Loin de mépriser le genre qui a illustré les Tyrtée, les Alcée, ces irréconciliables ennemis de la tyrannie, il faudrait au contraire le recommander à l'estime publique. Nous avons de si belles odes à faire sur le passe et même sur le présent! Nous ne savons pas encore pourquoi M. Say attribue à la vanité le dévouement de Curtius. Une passion si petite peut-elle enfanter de si grandes choses? Laissons La Rochefoucault dépoédier ainsi la nature humaine. M. Say ne se fachera pas sans doute de ces observations, le citoyen nous défendra contre l'auteur. :

On trouve plus d'une fois un peu de bile et d'humeur dans M. Say, mais elles ne s'exhalent que contre
les charlatans, les imposteurs et les ennemis de l'humanité. Avec ces dispositions d'esprit, on ne s'attend guère
à des réflexions de lui sur l'amour, cependant il en parle
et même sans en dire du mal. Sa philosophie va junqu'à
désendre les complimens que l'on adresse aux semmes,
et à mettre l'Eden de Milton au-deus de l'illysée des
Grecs, parce que tous les biens s'y trouvaient, jusqu'à
l'amour qui les vaut tous; ensin, il a un sable même
pour la galanterie, ce jeu où tout le monde triches.
Moraliste, prenez-y garde, il y a des tartussies de

mœurs qui ne sont pas moins sévères contre les hypocrites de religion. Ils vont crier au scandale.

Heureusement et par compensation sans doute, l'auteur donne de sages conseils aux pères de famille sur l'éducation. Loin de cacher aux enfans la perversité des hommes, il veut qu'on la leur montre, affu de leur éviter le ridicule et les dangers du rôle de dupe a leur entrée dans la société. Nous voudrions pouvoir citer ici l'éloge de Wasingthon; on ne l'a jamais fait peut-être d'une manière plus touchante et avec si peu de paroles. On sent alors pourquoi M. Say n'admire pas ceux que Bossuet appelait avec tant d'énergie les ravageurs du monde, et regarde Alexandre comme un grand fou, malgré l'autorité de Montesquieu. Son humanité et son amour de la liberté expliquent le motsuivant : le nom de héros est déjà presque ridicule. Gardons-nous toutefois d'admettre cette espèce de prostitution d'un mot qui exprime une chose sublime. Ayons des héros, la patrie en a besoin, mais qu'ils soient citoyens. Au reste, telle est au fond la pensée de M. Say.

M. Say est auteur d'un grand et beau Traité sur l'économie politique, qui est son titre de gloire et un véritable droit à la reconnaissance publique, dans un moment où une science, qui nous est si nécessaire, devrait, s'il était possible, devenir familière à tous les citoyens. Sans doute il n'a pas eu la prétention d'ajouter à sa réputation par l'opuscule qui a fourni matière à cet article; mais si cet opuscule le recommande aux bons citoyens, et le rend plus cher à ses amis, en leur dondant une idée plus honorable encore de son caractère moral, il aura atteint son but. Combien d'ouvrages vantés ne valent pas une pareille récompense à leur auteur!

P. F. Tissor.

#### MANAGEMENT STATES

### Suite de l'Esquisse sur les Délibérations politiques,

Quoique je m'interdise de mêler les règles de la pelice d'une assemblée délibérante au système de ses discussions, je suis obligé de me demander d'abord comment on décidera si un objet à traiter le sera ou dans ce que jappelle le grand ordre de discussion, ou dans ce que j'appelle l'ordre commun, parce qu'il tient des deux autres modes; ou dans l'ordre simple, qui doit tenir essentiellement des formes de l'expédition.

La raison de ce choix réside dans la chose même. Est-elle, de sa nature, d'une grande, d'une moyenne ou d'une petite importance? Il ne faut qu'y regarder, pour le reconnaître. Mais à qui appartiendra, sur ce point, la décision? Sera-ce à la majorité ou à la minorité

du corps?

Il va paraître étrange que je mette en balance les droits de la minorité avec ceux de la majorité. Cela pourtant est du principe de la chose même. S'agit-il de prononcer sur une solution quelconque? Tout à la majorité, sans doute. Ne s'agit-il que de savoir comment on procédera à cette solution? L'individualité acquiert un juste ascendant; car chacun a le droit d'obtenir d'être échiré, autant qu'il est possible, sur l'objet en question; et même d'employer tous les efforts et les moyens que la loi lui accorde, pour agir sur l'opinion des autres; et ici le droit de chacun est d'autant plus décisif qu'il se mêle à l'intérêt de tous, Mais rien dans l'extrême rigueur ; gardons-nous d'établir ici le veto polonais. Je me réduis à demander, pour un quart des votans, le droit d'obtenir le grand ordre de discussion, de préférence à l'ordre commun; comme, en d'autres occasions, celui-ci, de préférence à l'ordre simple. Qui n'aperçoit d'ailleurs que la majorité pourra toujours accélérer cette marche, en ne se prétant pas à toute sa latitude, si elle est déplacée; et de manière à déjouer, au besoin, du moins à réduire à un faible

succès le vil et odieux dessein de fatiguer la patience et

d'abuser du temps.

Je n'examine point si j'ai ou non à opérer dans un système, où l'inicative de la loi est réservée à une seule branche du pouvoir législatif. J'ai besoin, pour développer mon plan, du seul et vrai système dans le régime représentatif; de celui où l'on sera conduit parmi nous, si on n'y est pas encore; d'une initiative, commune à toutes les parties intégrantes d'un même pouvoir.

Je n'examine pas non plus les droits, différens ou communs, qui peuvent être réglés pour les ministres, dans cette discussion. Je ne dois les considérer que comme les autres orateurs, du moins quant au genre

et au rang de leurs discours.

Je n'examine pas ensin, si s'ai affaire à une assemblée de deux cent cinquante membres au plus, tandis qu'il en saudrait une de six cents, au moins. Comme on sera encore amené à ce dernier nombre, par l'assemblant inévitable des choses, je dois déjà supposer existante cette amélioration; d'autant plus que cé n'est que dans ce dernier nombre que peuvent se rencontrer des masses d'hommes supérieurs, en proportion de toutes les riches matières, qui, dans la marche sociale actuelle, tombent de plus en plus, dans le domaine législatif.

J'ajoute encore que mon plan étant dirigé à la meilleure formation des lois, l'est aussi au plus grand développement des connaissances et des talens propres à cet auguste emploi. Or, il me faut, dans ce double but, non pas des hommes, déjà parvenus à l'age où il est ordinaire de s'arrêter à ce qu'on sait; mais plutôt des hommes qui peuvent entrer dans les études, toujours croissantes, de ce que nous avons justement nommé la science sociale. Attendons tout aujourd'hui des jeunes gens ; ce sont eux qui n'ont été infectés ni de l'aristocratie, ni du jacobinisme de la révolution; et qui n'ont point passé par le despotismé du règne de Bonaparte; ce sont eux qui portent en eux le dixneuvième siècle, appelé à être celui d'une haute sagesse unie à un courage calme. Il faut se servir d'un temps qui se perfectionne, si on veut bien aller; et du reste, on ne peut rien entreprendre de plus inutile et

de plus suneste que de chicaner par de lourdes entraves un siècle qui s'élance par un essor sorcé. On est aussi mûr aujourd'hui à trente ans, qu'on l'était autrefois à quarante; et on l'est mieux, en ce qu'on a une
meilleure instruction, et a laquelle de plus grands
progrès ne sont pas encore resusés. Je veux encore
admettre d'avance, sur ces deux points, ces premiers
persectionnemens de l'état actuel, qui ne peuvent
avoir été réalisés une sois, que pour reparaître bientôt,
accompagnés de nouveaux avantages.

Maintenant j'ouvre dans notre chambre des communes une discussion du grand ordre, d'après mon plan, dont j'abrégerai l'exposition, en le montrant

en action.

1°. Le projet de loi ou d'acte législatif à délibérer, de quelque autorité qu'il émane, ou quel que soit son auteur, est nécessairement développé dans un exposé sommaire et analytique des causes, des motifs et des principales dispositions, qui en forment le système.

Je me rappelle avoir vu l'usage de ces exposés, au commencement du gouvernement consulaire; et avant que tout y devint tyrannie et corruption; des-lors il m'a frappé comme le meilleur mode d'ouvrir un débat, où l'on doit embrasser tout le sujet et s'y renfermer.

Je le préfère à ces travaux approfondis sur le sujet, qui sont venus depuis; mais par des commissions, à qui on donnait l'emploi de séduire un corps, à qui on refusait toute contradiction. Il est inutile de faire, avant le débat, ce qui doit résulter du débat même.

2°. La discussion est ajournée, à époque fixe, et avec un délai suffisant, pour que ceux qui veulent en-

trer dans la discussion, puissent s'v préparer.

Je répéterai qu'il faut un long intervalle de la présentation d'une loi à sa discussion; cela ne nuit pas à un bon partage des travaux d'une assemblée; car il est de la meilleure expédition des affaires, de les faire marcher ensemble. Les petites se succèdent l'une à l'autre, pendant cette sage lenteur, accordée aux grandes.

3º. Au jour déterminé, la parole appartient an premier inscrit, pour parler en faveur du projet d'acte ou

de loi.

Il peut proposer les amendemens qu'il désire. — N'importe que ce soit un membre de l'assemblee ou

un membre du gouvernement.

Il me semble qu'il conviendrait que, dans ce cas, et même dans tous, un membre du gouvernement, s'il est député, annonçât d'abord, s'il entend parler comme organe du gouvernement ou comme représentant.—Le gouvernement a ses prérogatives à soutenir, ses demandes à faire. Là les ministres ou les autres préposés, ont un engagement contracté, une mission spéciale, qui a plus de droit à la considération qu'à la déférence.

Si les ministres veulent parler comme représentant du peuple, il faut qu'ils reprennent, du moins sur l'objet en question, leur indépendance; et qu'ils la fassent sentir. Peuvent-ils et doivent-ils avoir, avec bonne foi, ce jeu double? C'est une des questions accessoires, que je suis obligé de jeter en dehors de cet

écrit.

J'avoue seulement que je ne conçois pas que de grands citoyens, de véritables hommes d'état, des l'Hôpital, des Turgot, des Malesherbes, voulussent porter à une tribune nationale d'autres pensées, que celles qu'inspirent les droits communs du peuple et du monarque, puisqu'ils n'en auraient pas eu d'autres dans le secret des conseils privés. Je viens de relire des discours improvisés de Henri IV dans les chambres du parlement: c'est en lui que j'ai reconnu le plus sincère ami du peuple, celui qui rencontrait le mieux le devoir du moment. Il m'a encore été plus sensible que Henri IV, aujourd'hui, fixerait les nouvelles destinées où marche le monde, malgré toutes les résistances des sottes passions et des faux intérêts.

4°. Un orateur contre le projet succède.

Il est tenu d'abord de discuter le premier discours. Soit dans cette discussion, soit après, il développe sa propre théorie sur la matière. — S'il ne rejette le projet, que faute de certains amendemens, qui le rendraient admissible ou désirable, il les présente et les motive.

On voit que ce discours, venant d'après un autre, préparé et médité, peut avoir besoin aussi de prépara-

tion et de méditation; d'où il résults qu'un délai convenable peut être demandé et ne peut être refusé, pour cette réponse.

5°. Une réponse à cette attaque au projet s'ensuit de

**d**roit

Il serait mieux qu'elle vint par un nouvel érateur, dans la même opinion. Plus les objets sent traités par d'antres esprits, plus ils se montrent dans l'étendue et la variété de leurs aspects; c'est profit et plaisir tout à la fois; et, dans un grand corps qui doit donner toute son attention, le plaisir même n'est pas à négliger. — Je crois cependant qu'on peut accorder cetts réplique, de préférence, à l'auteur du premier dissours.

6°. Toute réplique en provoque une sur elle-même. Donc un quatrième discours se placerait ioi, seit par le premier contradicteur du projet, soit par un nou-veau; car la même question sur la présèrence se repro-

duit encore.

Je ne cacherai pas pourquoi j'insiste sur ces quatre discours, où les deux contradictoires auraient pu suffire; c'est que, n'ayant pas nécessairement à ma disposition des orateurs de force pour la matière, je conquis comme possible qu'il y en ait deux d'absolument vides et insignifians; de sorte que je crois devoir à l'instruction de l'assemblée la ressource de deux autres discours, où pourra se reporter sa dernière espérance.

C'est maintenant le cas d'admettre à l'examen un autre plan sur le même objet; que l'on veut substitues.

à celui qui a dejà reçu la première discussion.

Il y a lieu d'abord de savoir si l'assemblée vent le recevoir ou l'écarter par ce qu'on appelle la question préalable ou la réclamation de l'ordre du jour; ce qui signifie de deux manières : on refuse la discussion.

Ici le cours de la délibération change; il ne faut que ce que j'ai nommé le mode d'expédition: de simples observations pour et contre, sur les avantages ou les inconvéniens; sur les convenances ou les disconvequances. Ici néanmoins je réclame une certaine latitude; mais dans des bornes fixées. Je n'accorderai la parola qu'à trois opinans pour et trois opinans contre. Après quoi, on voterait.

Le nouveau projet, s'il est admis en discussion, doit d'abord être débattu, relativement à l'autre, pour savoir s'il obtiendra ou non ce qu'on appelle la priorité, c'est-à-dire, la distinction d'être reçu de preférence pour le vote; sauf ce qui pourrait être repris du premier, par des amendemens, pour être approprié au nouveau. Pour arriver à cette priorité, on conçoit qu'il est nécessaire de considérer aussi le nouveau dans tout son système; de faire sur celui-ci ce qui vient d'être fait sur l'autre, qui se trouve encore en regard.

Mais déjà les vues générales sur la matière peuvent et doivent avoir été développées; déjà la discussion peut et doit se resserrer sur le point précis à résoudre; savoir la priorité à donner. Alors, sur ce point, plus de discours; de simples observations. Je pense même que dans le cas où le vœu de la majorité se déclarerait d'avance, on satisferait à tout ce qu'exige le devoir de tout entendre, en accordant la parole à deux orateurs seulement.

Pent-être aussi y aura-t-il, sur cette simple question, beaucoup de doutes, d'embarras, d'agitation dans l'assemblée; sur-tout si le conflit se trouve entre une proposition du gouvernement et une proposition née dans l'un des corps délibérans; alors il convient de laisser le débat se prolonger entre deux orateurs de plus.

Peut-être meme une portion de l'assemblée demandera t-elle que, préalablement, la question s'examine par l'assemblée, divisée en sections et bureaux. Je sais bien que de ne sera la souvent qu'une tactique, pour renverser par l'intrigue ce qui était acquis par la conviction. Mais je sais aussi que rien ne peut être refusé de tout ce qui est propre à une plus mûre recherche du mieux; et au risque de servir l'intrigue, je me range pour la discussion dans les bureaux. Les bien intentionnés ne font pas assez contre l'intrigue, quand ils veulent lui retrancher ses moyens; ils doivent encore savoir la déjoner par ses moyens mêmes. Quelle sera la portion de l'assemblée, qui fera la loi? Je trouve encore la un droit dans la minorité; et je la confère, comme dans le cas déjà spécifié, à un quart des votans.

Dans cette hypothèse, les bureaux après avoir discuté, nommeraient chacun un ou deux de leurs membres, pour former une commission, laquelle, en délibérant sur les vœux émis dans les bureaux, arrêterait

le point de décision, dont elle ferait son rapport. J'énonce ici seulement ma manière de faire opérer les bureaux, et les commissions qui en émanent. Je me réserve d'expliquer ci-après toute ma théorie sur cet emploi des bureaux et des commissions.

De quelque manière que ce soit, on arrivera à n'avoir qu'un seul plan à délibérer; et cela par ces discussions préliminaires, qui auront le mérite d'avoir jeté de vastes lumières sur tout ce qui reste à achever.

Il n'est plus question que d'admettre ou de rejeter des amendemens au projet quelconque, qui demeure en discussion. C'est la cette seconde opération sur la loi, toute différente de l'autre, et que je dois traiter avec un soin particulier.

LACRETELLE aîné.

(La suite au prochain numéro).

### L'ERMITE EN PROVINCE.

### FLEURETTE.

Nomen tenuisse puelle. Ovid. Met. (Le nom de la jeune fille en est resté.)

Je n'aime point les chapitres inutiles; et quelque plaisir que j'eusse trouvé à m'étendre sur la description de la ville de Nérac où l'on ne peut faire un pas sans retrouver les traces du bon roi, j'ai dû me borner à renvoyer mes lecteurs à la notice de M. de Villeneuve-Bargemont qui a tout dit, et tout dit à merveille sur cette antique résidence des rois de Navarre. Je passe ainsi à travers la ville sans m'arrêter, même à la halle, même au marché au charbon, bien que l'on raconte encore l'anecdote de la belle boulangère et celle du charbonnier Capchicot, que je me promets bien de ne

pas oublier si jamais je fais un livre sur l'origine des priviléges, maîtrises et jurandes (1).

Je ne m'amuse pas à relever et à dépeindre les ruines du château dont il ne reste sur pied que la partie septentrionale où se trouve une galerie curieuse par le morceau de sculpture qu'elle renferme. J'arrive promptement à l'extrémité de l'allée des Ormeaux qu'arrose la fontaine des Poupettes; et, en suivant, sur la rive droite, les méandres charmans de la Baïse, je me trouve dans cette garenne, peuplée, pour ainsi dire, des souvenirs de la jeunesse de Henri IV.

Je m'assis, près de la fontaine Saint-Jean, à l'ombre de deux magnifiques ormes dont l'un fut planté par Henri IV, et l'autre par Marguerite de Valois; de la je vois les débris de la chapelle que l'on avait fait bâtir pour que la reine (catholique, au milieu d'une cour protestante) s'y livrât plus facilement à l'exercice du culte dont elle faisait profession. Lorsqu'à la honte des lumières dont on vante sans cesse les progrès, on voit le fanatisme, dont le poignard atteignit Henri IV, se réveiller auprès de son berceau, on ne lira pas sans intérêt et peut-être sans une utile humiliation, ce fragment, extrait des mémoires de Marguerite de Valois, publiés par Auger de Moléon.

« Cette félicité (dit cette princesse en parlant de sa « réconciliation avec son époux ) me dura l'espace de « cinq ans que je fus en Gascogne avec lui, faisant la « plupart de ce temps-là, notre séjour à Nérac, où « notre cour était si belle que nous n'envions point « celle de France, y ayant madame la princesse de

<sup>(1)</sup> Les boulangers et les charhonniers de Nérac avaient obtenu de Henri IV la concession de l'emplacement qu'ils occupentencore en vertu d'un privilége dont la véritable clause n'a pas été stipulée au contrat.

« Navarre sa sœur, qui, depuis, a été mariée à M. le due « de Bar, et moi, avec bon nombre de dames et filles, et le « roi mon mari étant suivi d'une belle troupe de seigneurs u et de gentilshommes, aussi honnêtes gens que les plus « galans que j'aie vus à la cour; et n'y ayant rien à regretter « en eux sinon qu'ils étaient huguenots : mais, de cette « diversité de religion, il ne s'en oyait point parler; le « roi mon mari, et madame la princesse sa sœur, allant, « d'un côté, au prêche, et moi et mon train à la messe u en une chapelle qui est dans le parc, d'où, comme « je sortais, nous nous rassemblions pour nous aller pro-« mener ensemble, ou dans un très-beau jardin qui a « des allées de lauriers et de cyprès fort longues, ou « dans le parc que j'avais fait saire en des allées de « trois mille pas, qui sont au long de la rivière. Le « reste de la journée se passait en toutes sortes de plaisirs u honnêtes, le bal se tenant d'ordinaire l'après-dinée « et le soir. »

Si on ne connaissait l'histoire de cette première épouse de Henri IV que par les mémoires que noua a laissés cette princesse, où elle ae peint comme un modèle de sagesse et de pudeur, on pourrait, sans affecter une grande sévérité de principes, blâmer hautement en visitant les lieux que je parcours, lea amours infidèles dont le jeune héros y a laissé les nombreux souvenirs, sans même parler de la belle grecque (mademoiselle d'Ayelle), de la jolie Le Rebours et de la tendre Fosseuse, toutes trois filles d'honneur de Catherine de Médicis, près de qui cea charges étaient, comme on le sait, de véritables sinécures; mais le caractère et la conduite de Marquerite sont trop bien coanus pour ne pas excuser, en grande partie, les torts du galant Béarnais envera une épouse dont Charles IX avait dit: En domunte

ma seur Margot au prince de Béarn, je la donne à tous les huguenots du royaume; il aurait pu ajouter, sans l'enlever au duc de Guise. L'indulgence, je dirai même le respect que l'on a pour les faiblesses d'un roi qui les racheta par tant de qualités brillantes, par tant de vertus solides, ne m'empêche pas de signaler dans nes mœurs, une inconséquence (je trouverais facilement une expression plus dure et plus vraie) dont chaque page de notre histoire renouvelle le scandale.

De tous temps, la religion et la morale ont mis au rang des crimes, la violation de la foi conjugale; et, de tous temps aussi, la société s'est montrée fort indulgente pour un délit dont les accusateurs, les témoins et les juges pourraient être exposés, dans la même audience, à se voir déclarer complices. Dans certains pays, les époux profitent, de temps en temps, du bénéfice de la loi, sans égard aux réclamations de leur conscience, et sans trop s'embarrasser d'un ridisule qui a son tarif comme tout autre objet de spéculation; dans d'autres, on prend plus gaiement et plus consciencieusement son parti sur des torts, la plupart du temps réciproques, que l'on cherche à se faire pardonner par des égards mutuels; mais, dans ce désordre de bonne compagnie, la morale ne perd point ses droits; et si quelquefois elle paraît transiger avec les apparences, c'est pour maintenir le devoir, et conserver la rigueur du principe. Quelle qu'ait été, et quelle que soit encore en France l'urbanité des mœurs sur le chapitre de la fidélité des époux, les vertus conjugales n'y sont pas moins un titre à l'estime universelle; et si le mépris public ne s'attache pas toujours à la violation du premier devoir qu'elles imposent, il est rare qu'il pardonne à l'éclat scandaleux qui peut en être la suite.

et de b'enséance ce scandale que les lois punissent partout comme un crime, que les mœurs blament au moins comme une faiblesse, jouit-il dans les cours non-seulement du privilége de l'impunité, mais d'une sorte de droit honorifique que l'on brigue avec impudence, et dont on se targue avec vanité? Que les rois aient des maîtresses, que les reines aient des favoris, c'est un tort que la plupart de leurs sujets auraient bien mauvaise grâce à leur reprocher; mais que ces maîtresses soient publiquement avouées; qu'elles Boient fières de leur honte; qu'elles exigent, qu'elles partagent les honneurs souverains; qu'elles donnent quelquesois leur nom au règne qu'elles avilissent; que les arts, à l'envi, s'occupent ou plutôt s'abaissent à célébrer de splendides adultères; que les historiens, plus vils que les courtisans dont ils n'ont pas l'excuse, consacrent gravement cette honteuse célébrité, voilà ce qu'il est impossible de justifier, et, s'il faut tout dire. ce qu'on ne trouve dans les fastes d'aucun autre peuple.

De tous les princes à qui ce reproche est applicable, Henri IV, qui s'y est exposé le plus souvent, n'est cependant pas celui qui doit le craindre davantage. Il a eu beaucoup de maîtresses, mais il a eu deux méchantes semmes; mais ses maîtresses ne le dominaient pas; mais il les aurait toutes sacrifiées à Sully, comme il le disait luimême; mais en convenant que ses faiblesses faisaient tort à sa gloire, il demandait franchement grâce pour des galanteries qui n'apportaient nul domnage à ses peuples, par sorme de compensation de tant d'amertumes qu'il avait goûtées, de tant d'ennuis, déplaisirs, fatigues, périls et dangers par lesquels il avait passé depuis son enfance jusqu'à cinquante ans. Sans doute il y aurait de l'ingratitude, même de l'injustice à rechercher minutieusement quelques taches

dans une aussi belle vie, à demander compte de ses galanteries, à un roi qui fut l'amour du peuple, la gloire du trône et l'honneur de l'humanité, et qui justifia pleinement la dev se qu'il avait adoptée: invia virtuti nulla via est. Mais, dans ce pays même où aucun sentiment ne sait se renfermer dans de justes bornes, où l'on exècre ce que l'on hait, où l'on adore ce que l'on aime, peut-être pouvait-on se dispenser de diviniser des faiblesses, d'associer sans cesse le nom chéri de Henri IV à celui de Gabrielle, qui n'a rien de commun avec sa gloire; et, dans un chant devenu national, peut-être pouvait-on trouver à louer dans le prince, qui fut, de ses sujets, le vainqueur et la père, d'autres vertus que celles de boire et de battre et d'être un vert galant.

On pourra me faire observer que cette réflexion sévère n'est pas une transition fort adroite pour arriver à l'anecdote galante que j'ai promis de raconter; mais je parle de *Henriot* et non pas de Henri, et l'on verra que la naïve *Fleurette* qui développa la première dans le cœur d'un héros un sentiment qui tient tant de place dans sa vie, fut peut-être la seule de toutes ses maîtresses qui méritat de l'inspirer.

Le prince de Béarn (depuis Henri IV) n'avait pas quinze ans, lorsque Charles IX vint à Nérac, en 1566, pour y visiter la cour de Navarre. Les quinze jours qu'il y passa furent marqués par des jeux, des fêtes dont le jeune Henri était déjà le plus bel ornement. Charles IX aimait à tirer de l'arc; on voulut lui

Charles IX aimait à tirer de l'arc; on voulut lui en donner le divertissement, et l'on pense bien qu'aucun des courtisans, pas même le duc de Guise qui excellait à cet exercice, n'eut la maladresse de se montrer plus adroit que le monarque. Henri (que l'on appelait encore *Henriot*) s'avance, et, du premier coup,

enlève, avec sa flèche, l'orange qui servait de buts Suivant la règle du jeu, il veut recommencer et tirer le premier; Charles s'y oppose et le repousse avec humeur; Henri recule quelques pas, arme son are et dirige sa flèche sur la poitrine de son adversaire: celui-ci se met bien vite à l'abri derrière le plus gros de ses courtisans, et ordonne qu'on éloigne de sa personne ce dangereux petit-cousin.

La paix se fit; le même jeu recommença le lendemain: Charles trouva un prétexte pour n'y pas venir. Cette fois, le duc de Guise enleva l'orange qu'il fendit en deux; il ne s'en trouvait pas d'autre. Le jeune prince voit une rose sur le sein d'une jolie fille qui se trouvait au nombre des spectateurs; il s'en saisit et court la placer au but. Le duc tire le premier, n'atteint pas; Henri, qui lui succède, met sa flèche au milieu de la fleur, et va la rendre à la jolie villageoise sans la détacher de la flèche victorieuse qui lui sert de tige.

Le trouble qui se peint sur la figure charmante de cette jeune fille, qu'il embellit encore, se communique à celui qui le fait naître, et les doux regards qu'ils échangent à la dérobée sont les premiers signes de la vie nouvelle qui vient de commencer pour eux.

En retournant au château, Henri questionne ceux qui l'entourent; il apprend que l'aimable enfant se nomme Fleurette, qu'elle est fille du jardinier du château, et qu'elle demeure au petit pavillon qui se trouve à l'extrémité du bâtiment des écuries (1). Dès le lendemain, le jardinage est devenu la passion de Henri; il a choisi un terrain de quelques toises aux environs de la fontaine de la Garenne, où il sait que

<sup>(1)</sup> Ce pavillon existe encore et sert à renfermer les instrumens du jardinage.

Fleurette se rend plusieurs sois dans la journée: il l'entoure d'un treillage; il y sait des plantations où il travaille avec d'autant plus d'ardeur qu'il est aidé par le père de Fleurette, et qu'il a, vingt sois par jour, l'occasion ou le prétexte de la voir.

Si j'écrivais un roman historique, j'aurais la liberté d'arranger, ou d'imaginer une foule de jolis détails, mais je raconte une anecdote, et je dois me borner

au simple récit des faits principaux.

Deruis près d'un mois Henriot en contait à Fleurette ( c'est de là, je dois le dire en passant, que nous vient cette expression figurée de conter fleurette, dont l'étymologie est plus sûre que la plupart de celles que nous donne M. Morin dans son dictionnaire). Henriot et Fleurette s'aimaient éperduement, sans trop savoir encore ce qu'ils se voulaient; ils l'apprirent un soir à la fontaine. Fleurette s'y était rendue un peu tard; l'air était pur ; le murmure des eaux, les plaintes du rossignol enchantaient le silence des bois, et la lune éclairait, d'un jour mystérieux, une retraite où la nature est déjà la volupté. Que se passa-t-il dans cette soirée, à la fontaine de la Garenne, entre le petit prince de quinze ans et la petite bergère de quatorze? Îl est plus aisé de l'imaginer que de le décrire; tout ce que j'ai pu savoir, c'est qu'au retour de la fontaine la bergerette avait pris le bras du prince de Béarn, et que celui-ci portait la crûche sur sa tête. Ils se séparèrent à l'entrée du parc ; l'un retourna gaiement au chateau, l'autre pleura en rentrant dans son modeste réduit.

Le père de Fleurette ne s'était pas aperçu que sa fille, depuis ce jour, allait plus tard qu'à l'ordinaire à la fontaine; mais le précepteur du jeune prince, le vertueux la Gaucherie avait observé que son royal élève avait toujours un prétexte pour s'échapper à la même

heure; et que par le plus beau temps du monde, la forme de son chapeau était habituellement mouillée. Cette remarque éveilla la surveillance du sage Mentor, il suivit de loin le jeune prince, et arriva, sans être vu, assez tôt et assez près, pour s'apercevoir qu'il était venu trop tard. Convaincu, comme Fénélon, que la fuite est le seul remède à certains maux, sans autres remontrances, il annonça au jeune prince qu'ils retourneraient le surlendemain à Pau, d'où ils partiraient pour se rendre à l'entrevue de Bayonne (1).

L'instinct de la gloire, et peut-être celui de l'inconstance, parlaient déjà au cœur de Henri; cette nécessité d'une première séparation, qu'il courut, en larmes, annoncer à Fleurette, trouvait à son insu quelque adoucissement au fond de son âme; mais comment peindre le désespoir de la naïve et sensible Fleurette? Dans les derniers momens d'un bonheur prêt à lui échapper, elle pressentait tous les maux de l'avenir. -Vous me quittez, Henri ( disait la tendre enfant, étoussée par ses pleurs), vous me quittez, vous m'oublierez, et je n'aurai plus qu'à mourir. Henri la rassura et lui fit le serment d'un amour éternel, que Fleurette seule devait acquitter : « Voyez-vous cette · fontaine de la Garenne (lui dit-elle, au moment où la cloche du château rappelait le prince, et donnait le signal du départ), absent, présent, vous me trouverez la.... toujours la ! » ajouta-t-elle avec une expression qu'il n'oubliera pas. Les quinze mois qui s'écoulèrent jusqu'au retour de Henri au château d'Agen, avaient développé dans l'âme du jeune héros des vertus incompatibles avec l'innocence des premières amours:

<sup>(1)</sup> Où fut résolue la perte des protestans, si l'on en croit quelques historiens.

et les filles d'honneur de Catherine de Médicis s'étaient chargées du soin d'effacer de son souvenir l'image de la pauvre petite Fleurette: celle-ci, plus affligée que surprise d'un changement dont sa raison précoce l'avait dès long-temps avertie, ne lutta pas contre un malheur qu'elle avait prévu, et ne songea plus qu'à s'y soustraire.

Elle avait vu plusieurs fois le prince de Béarn se promener dans les bosquets de la Garenne avec mademoiselle d'Ayelle, et n'avait pu résister au désir de se trouver un jour sur leurs pas. La vue de Fleurette plus belle encore de sa tristesse et de sa pâleur, réveilla, dans le cœur du jeune prince, un tendre souvenir: il se rendit, le lendemain matin, à son logement, la trouva seule et lui donna rendez-vous à la fontaine de la Garenne : j'y serai a huit heures, répondit la jeune fille sons lever les yeux de dessus son ouvrage. Henri s'éloigna aussitôt; il attendit, avec toute l'impatience d'un premier amour, qu'un regard de Fleurette avait ranimé dans son sein, l'heure qui devait la lui rendre. Elle sonne; il sort du château par une porte dérobée et passe à travers les taillis du bois de peur de rencontrer quelqu'un dans les allées. Il arrive à la fontaine; Fleurette ne paraît pas; il attend quelques minutes; le moindre bruit des feuilles fait tressaillir son cœur : il va, vient, s'arrête . . . , approche de la fontaine; une petite baguette est plantée sur l'endroit même où il s'est tant de fois assis près de Fleurette. C'est une flèche; il la reconnaît; la rose fannée y tient encore ; un papier est attaché à la pointe ; il le prend, cherche à le lire, mais le jour s'est éteint . . . . Palpitant, inquiet, troublé, il revole au château, ouvre le fatal billet, et lit ces mots . . . . . : « Je vous ai « dit que vous me trouveriez à la fontaine; peut-être « avez-vous passé près de moi sans me voir; retournez-y « et cherchez-mieux..... Vous ne m'aimiez plus..., « il fallait bien.... Mon Dieu! pardonnez-moi.....»

Henri a deviné le sens de ces paroles; le palais retentit de ses cris : on secourt; des valets, manis de flambeaux, le suivent à la Garenne...... Pourquoi s'appesantir sur de cruels détails? Le corps de l'adorable enfant fut retiré du fond du bassin où s'épanchaient les eaux de la fontaine, et déposé entre les deux arbres que l'on y voit encore. Les regrets déchirans, la douleur de Henri, qui resta du moins fidèle au souvenir de Fleurette, ne peuvent qu'honorar la mémoire d'un prince (1) « né pour servir de mo--a dele à tous les rois par sa bravoure dans les combats, u sa loyauté dans les négociations, sa générosité dans u la victoire, ses vastes conceptions dans le cabinet; w par sa constante activité, par son amour pour ses se peuples, par sa grandeur d'ame, enfin par toutes les , a qualités qui constituent le plus beau, le plus grand a caractère. »

Flourette est la seule des multresses de Henri IV qui l'ait aimé, comme il méritait de l'être; la seule qui lui fut fidèle, qu'il put avouer sans rought, et la seule dont l'histoire ne parle pas.

L'ERMITE DE LA GUYANE.

<sup>(1)</sup> Cet élege de Heuri TV est extrait de la motion sur Mérac de M. Villeneuve-Bargemont.

### MERCURIALE.

Le Parnasse, comme l'Olympe, a ses grands dique et ses demi-dieux; la Société Philotochnique est une succursale de l'Institut, une espèce d'académie de province dans l'aris; c'est un hospice ouvert aux ambitions désabusées et aux immortalités subalternes; quelques places cependant y sont occupées par des amateurs distingués et des talens supérieurs et modestes; dans ce nombre on remarque le respectable et fidèle ami des arts, M. de la Chabeaussière, secrétaire-perpétuel de la Société, et M. le général Thiébault, qui sait dans la paix trouver ençore la gloire, en se faisant, comme César, l'historiographe des triomphes auxquels il a participé lui-mème.

Ces académiciens secondaires s'amusent, dit-on, beaucoup entre eux, et ils veulent bien, une fois tous les trois mois, admettre le public dans le secret de leurs plaisirs; ils poussent même la prévenance jusqu'à favoriser tour à tour, de leur apparition, chaque arrondissement de la capitale; on ne leur commaît pas de temple privilégié, leur bagage n'est point embarrassant; comme Mas, ils portent tout avec eux: un verre d'eau et leur

esprit.

Dimanche dernier, ces demi-dieux nomades avaiant fixé leurs assises derrière l'Hôtel-de-Ville; nos jolies femmes s'y sont portées en foule et avec plus d'empressement qu'aux séances de l'Institut, nar les hommes de génie sont peu amusans, et ces dames croyaient naturellement se divertir davantage dans la Société Philo-technique. Tous les sièges étaient envéhis avant midi, et l'heure qui a précédé l'ouverture de la séance a été employée par les assistans à faire connaissance avec les immortels de l'endroit; nous avouons, pour notre compte, que notre érudition ne s'étendait pas jusqu'à les connaitre; mais quelques habitués ont seconn agre passes

rance; nous avions entre autres, devant nous, un père de famille qui expliquait à ses deux filles chacun des académiciens; la cadette, encore enfant, ne paraissait occupée que de M. Bouilly, tandis que le nom da M. Pigault-Lebrun semblait jeter l'aînée dans de singulières distractions; ce qui a fait réfléchir le père de famille.

La séance s'ouvre. M. de la Chabeaussière, après un rapport qui a le mérite d'être élégant, et aussi court que les travaux de la Société, nous a récité des imitations précieuses de quelques odes d'Horace; nous ne savons pourquoi l'assemblée a paru y prendre peu d'intérêt; depuis la traduction de M. de Wailly, le nom d'Horace cause toujours quelque effroi.

La sonnette du président se fait entendre une seconde fois, les fronts se dérident..... et *M. Lenoir*, vêtu de deuil, vient lire une dissertation sur les funérailles.

Jusque-la on pouvait se croire à l'Institut; M. Gosse est venu détruire l'illusion avec deux fables pleines de gaité et de malice, dont l'une, intitulée: le Papillon et le Limaçon, a l'avantage de rappeler une fable à pen près semblable de M. Dutremblay, qui finit par ces deux vers:

« Votre ami monte en char et vous restez à pié ; « Dites bonsoir à l'amitié. »

M. Dutremblay est un descendant de La Fontaine : ses fables sont ses meilleurs titres de famille.

M. Gosse et son papillon s'envolent; M. Vigée les remplace; il tient en main une espèce d'idylle sur l'astente et une espèce d'élégie à Chloé. Depuis quarante ans M. Vigée n'est pas encore brouillé avec les zéphins et les ruisseaux; depuis quarante ans les rigueurs de Chloé exercent la patience de M. Vigée et la nôtre; nous ne serons vraiment tranquilles que lorsqu'il sera heureux.

M. Vigée nous a communiqué un parallèle, en prose, d'Horace et de Boileau; on a trouvé qu'il l'avait trèsbien lu.

Après M. Vigée, se sont succédés à la tribune MM. Raboteau et Vincent : le premier a récité une pièce de vers, riche de poctiques détails et d'originalité; le second a déclamé une épttre au roi de Perse, plus remarquable encore par son esprit d'indépendance que par l'inspiration poétique : on a applaudi avec justice une multitude de vers d'une franchise énergique, tels que celui-ci, en parlant de Racine, tué par un dédain de Louis XIV:

« J'aurais quitté la cour et ne serais pas mort. »

Et cet autre, applicable à ces poètes devenus grands seigneurs, qui, oublieux de leurs vers comme de leurs amis.

« S'en vont ches Jupiter renier Apollon. »

On commençait à s'occuper de critiques; une symphonie harmonieuse est arrivée fort à propos pour les

faire taire et recueillir un suffrage unanime.

— Est-il bien vrai qu'une commission spéciale de l'Institut doive s'occuper de corriger la législation des théâtres et de réprimer les spoliations des comédiens? Est-il vrai qu'un homme de génie pourra jouir du même droit que l'obscur artisan, et qu'il lui sera permis de léguer à ses descendans l'héritage de ses chess-d'œuvre? Cela serait si juste que nous n'osons guère nous en slatter. Il ne faut pas tant s'étonner de la terreur qu'inspire l'apparition d'un génie dans une famille; ses enfans, après sa mort, n'ont que dix ans à vivre sur leur patrimoine. Les larmes qu'on répand sur Chimèns doivent aussi couler pour la petite-fille de Corneille. Les comédiens qui s'enrichissent de la succession des auteurs, devraient au moins les traiter avec plus d'égards durant leur vie.

Par exemple, présentez-vous au théâtre avec des billets d'auteur, comme nous l'avons fait à la première représentation de la comédie de M. Duval, et vous serez charmé de la réception. Notre billet nous donnait des droits à l'orchestre, nous n'y arrivâmes qu'à l'ouverture de la salle; il était plein; nos prétentions dérogèrent d'abord jusqu'à la première galerie; un accueil hostile nous signala comme les amis de l'auteur; nouè

roulimes nous approcher du bureau supplémentaire, pour relever la déchéance de notre billet; le bureau se ferma ; nons essayames de nous plaindre à M. le contrébeur, qui parut d'abord s'intéresser à nous, car nous lui cachions notre infirmité, mais on lui niurmara à l'oreille : billet d'autour!.... ce mot suffit pour nous confondre. Alors nous nous décidames à tenter la séduction sur une de ces antiques gardiennes, qui sans doute avait obtehu son poste pour avoir berce dans ses bras Clytemnestre on le vieil Horuce; elle allait s'attendrir lorsqu'elle aperçut dans nos mains le talisman funeste, et tout-à-coup une voix, multipliée par les échos de tous les étages, sonna l'alarme, et l'on entendit de toutes parts retentir ces mots: Prenez garde, voilà des amis de l'esteur! Enfin, une personne généreuse, une poissence du theatre, qui nous crut apparemment atteints nous und mes de la manie des grandeurs, nous jeta dans un flux qui nous porta au comble, où nous attendimes qu'un reflux nous remportal.

Il faut espérer que si la commission parvient à nousrendre deux scènes françaises, il s'établira entre elles une rivalité de talens et d'urbanité; lorsqu'on voit tant de théâtres consacrés à des compositions réprouvées par la raison et le bon goût, ce n'est pas être exigeant que d'en réclamer deux pour les œuvres du génie.

Un autre genre d'abus s'était glissé au théâtre de l'Opéra-Comique; on avait contresait la signature de l'auteur de la Clochette sur des billets d'entrée; les tribunaux ont été saisis de l'affaire; le jury vient d'absoudre les accusés, considérant sans doute qu'ils ont été sassez punis s'ils en ont fait usage pour eux-mêmes.

— Qu'on nous dise encore que les théâtres n'ont point d'influence sur la morale; madame de C\*\*\*, qui ne croyait à rien, croit maintenant à l'enfer, depuis qu'elle à vu celui de Dégottis; son mari, qui ne l'a pas quittée depuis dix ans, était bien moins incrédule; madame de C\*\*\* est rentrée chez elle pour se livrer à l'examen de sa conscience; c'est un changement à vue qui fait beaucoup d'honneur à la baguette du magicien de l'Opéra.

— Un raconte qu'un certain auteur du théâtre des Variétés avait succédé, dans une place assez importante du ministère de la guerre, à un ancien employé qui vient d'y être réhabilité par le nouveau ministre. Brunet, toujours Jocrisse, disait, à ce sujet, ces jours derniers: « Est-il malheureux ce pauvre S.... de « perdre ainsi sa place après six mois d'exercice! « Ce qu'il y a de plus injuste là-dedans, c'est que c'est « pour la rendre à un homme qui l'a déja occupée pendant « dix ans; et puis voilà qu'il va travailler pour nous, « et moi, je suis comme le public, je n'aime plus ses « pièces. »

- Parmi les prétendans à l'héritage académique de Méhul, M. Nicolo, que ses airs ont tant popularisé, semble être le candidat privilégié de l'opinion publique; son talent est éminemment français; on ne peut nier que sa musique ne se distingue par la grâce et l'esprit, puisqu'elle s'adapte si bien aux compositions de l'au-

teur de Joconde.

Le petit roman d'Ondine, traduit par madame la baronne de Montolieu (1), avec le charme attaché à son style, est une composition germanique, plus bizarre qu'originale, et qui peut prendre place

parmi les coptes des Mille et une Nuits.

-Trente volumes ont fait à M. Paccard une sorte de réputation que le dernier roman qu'il vient de publier (2), achève de confirmer. On aurait peine à concevoir le débit de pareilles productions, si l'on ne savait pas qu'on lit plus de romans dans les antichambres que dans les salons.

— Il faut distinguer de la foule des romans qui reçoivent en même temps la naissance et la mort, l'Invalide (3) de M. de J..... Cet ouvrage se recommante anx lecteurs qui recherchent des aventures extraordinaires, écrites d'un style élégant et facile, et nous ne serona pas étonnés que le héros de ce roman, tout invalide qu'il est, plaise beaucoup aux dames.

(1) Un vol. in-12. Prix: 3 fr. Chez Arthus Bertrand.

<sup>(2)</sup> Edelmone et Loredan ou l'Orange de Malte, suivi des Tableaux de l'Amour honnéte et vertueux. Deux vol. in-12. Prix: 4 fr. Chez Laurent ainé, rue Dauphine, n. 32.

<sup>(3)</sup> Deux vol. in-12. A Paris, chez Jacob, libraire, au Palais-Boyal.

—M. Gallais, pour montrer ce qu'il est en état de produire aujourd'hui, vient de rassembler sa gloire, éparse dans les auciens journaux, pour la consolider en deux gros volumes qu'il intitule: Mœurs et Caractères du dix-neuvième siècle (1). C'est s'y prendre de bonne heure pour peindre notre siècle, qui vient à peine de naître. Le tableau de M. Gallais ne pourrait pas être longtemps fidèle; il a cela de commun avec tous les portraits de l'enfance, mais il est loin d'avoir les grâces du jeune âge.

La Quotidienne a pris plaisir à imaginer et à répandre que la discorde s'était glissée parmi les rédacteurs du Mercure, et que l'un d'eux s'était séparé de ce
journal qu'elle appelle le camp d'Agramont: quant à
nous, nous ne connaissons que le parfait accord qui
règne parmi nos collaborateurs. Ainsi le Danois et les
autres Paladins de la Quotidienne ne jouiront que d'une
courte joie, et leur seuille sera convaincue, encore une
fois, d'avoir dit ce qui n'est pas, dans la bénigne inten-

tion de naire.

— Un officier anglais et un officier français voyageaient ensemble par la diligence de Dunkerque à
Lille; parvenus au sommet du mont Cassel, d'où l'on
découvre un immense horizon, « Monsièur, dit l'Anglais au Français, avec un sourire qui ne demandait
pas mieux que d'être malin, n'apercevez-vous pas
Waterloo dans le lointain? » — « Non, monsieur,
répondit froidement l'officier français, mais ici tout
près, de ce côté, vous pouvez voir Hondtschoote. »

— Un chaudronnier, propriétaire du château de Montmorency, commençait à le faire démolir; on prétend que la noble famille l'a prié de surseoir à cette espèce de profanation; au reste il paraît que la ville de Montmorency s'est montrée assez indiffirente dans cette circonstance; elle possède un Ermitage qui, dès long-temps, a fait oublier le château; ce n'est qu'un modeste enclos. ce n'est qu'un toît de chaume, mais Jean Jacques l'habita.

SS.

<sup>&#</sup>x27;(1) Deux vol. in-8°. Prix; 13 fr. et 15 fr. par la poste. Ches Belin, imprimeur-libraire, à Paris, quai des Augustins, n. 55.

## POLITIQUE.

### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Du 24 au 30 octobre.

On s'accordait assez à mettre au rang des contes bleus le conquête d'un petit Etat à l'extrémité de l'Europe, par un voisin qui ne manque pas d'autres affaires. En suivant de l'œil la flotte russe, on avait cru la voir s'approcher d'un port anglais dans des vues pacifiques. C'en était assez pour le crédit; car s'il n'est rien de plus facile à effrayer que le crédit, il n'est rien de plus aisé à rassurer; voilà pourquoi il se montre et se cache si brusquement, et va semant sur son passage, et enlevant les richesses, sans motif quelquefois et sans calcul, comme pour ressembler à l'aveugle fortune. Voici un événement qui paraît devoir le tenir pour quelque temps dans une grande circonspection, événement d'une toute autre importance que de stériles représailles, ou l'achat de quelques vaisseaux. C'est une atteinte dont est menacée la plus imposante, la plus colossale puissance qui fut jamais. On l'attaque aujourd'hui dans son véritable centre; Marattes, Pindaries, toutes ces tribus féroces qui environnent ses comptoirs, semblent réunir leurs intérèts et leurs vengeances. Aux premiers indices d'un renouvellement de guerre, le gouverneur anglais avait fait arrêter le chef de la confédération dans sa propre capitale, et l'avait fait consentir à livrer trois places fortes; malheureusement un autre chef se présente, plus audacieux, plus entreprenant, avec une nombreuse cavalerie, un train d'artillerie; et s'il est vrai que des officiers européens aient 'pris parti dans ses troupes, l'avantage de la tactique et celui de la valeur personnelle étant égal de part et d'autre, l'avantage du nombre reste seul. Il faut que cette première insurrection ait un caractère sérieux, puisque l'on a frêté en hâte des hâtimeus pour le transport des troupes à l'Île-de-France, à Ceylan, au cap de Bonne-Espérance, et que trois régimens ont reçu l'ordre de s'embarquer. Cependant, parmi toutes ces inquiétudes, fondées sur les détails qui transpirent, moins encore que sur ceux qu'on devine, et tandis que les bons de l'Indéperdent 7, et que les fonds publics sont tout-à-coup descendus de trois pour cent, les journaux conservent le même ton d'assurance. L'un d'eux, qui le croirait? mesure la stabilité de la domination anglaise par son étendue.

Quant à la cause de la révolution, c'est le champ des conjectures. L'un accuse des influences étrangères; l'autre, un vice dans l'organisation de l'armée, et personne, selon moi, ne touche au but, sans doute parce qu'il est à la portée de tout le monde.

Poursuivons cet aperçu.

Porte Ottomane. — Tous ces bruits de guerre entre la Russie et la Porte se sont dissipés comme des bruits de gazette. Ceux qu'on répand sur le pacha d'Egypte acquièrent plus de consistance. Ce pacha, dit-on, avait offert à l'Angleterre d'exterminer les barbaresques, à condition que cette puissance le reconnattrait pour souverain. Peut-ètre la Suède a-t-elle accepté le marché; et voilà ce qui expliquerait la haine des pirates contre le pavillon suédois, et l'horible massacra d'un équipage de cette nation près de la Corogne. Peut-ètre ne serait-ce pas un mal pour la France que l'Egypte sortit de ses ruines. Quant au Grand-Seigneur, en lui ôtant l'Egypte, on ne lui ôte rien.

- Le corps de l'ancien dey d'Alger a obtenu de ses assassins une humble sépulture. On ne haïssait point sa personne; on ne haïssait que sou étoile. L'aurait-il léguée à son successeur? Car on prétend que celui-ci

vient d'en éprouver cruellement l'influence.

COURONNES DU NORD. — Un ukase du six septembre, adressé au sénat dirigeant, règle les rapports des propriétaires russes avec les émigrans qui viendront s'établir sur leurs terres. Toutes les dispositions sont dans l'intérêt des émigrans, plus encore que dans l'intérêt des na-

turels; garantie pour les stipulations, exemption de ser-

vice, liberté de conscience.

—Quand l'esprit de civilisation a pénétré dans un pars, les villes s'élèvent par enchantement. Témoin Odessa, qui n'a pas quinze ans d'existence, et que visitent les vaisseaux de presque toutes les nations. Puisse la Russie, avec tant de moyens pour des entreprises utiles, ne pas se laisser entraîner à des spéculations ruineuses! En dépit des préjugés européens, qui ont placé la prospérité des nations dans leur extranéité, il vaut mieux attirer les colons chez soi, que d'envoyer des selons obez les autres.

Les diétines de Pologne sont convoquées. Cette image des anciennes libertés doit plaire aux Polonais. Pour achever de gagner les œurs, leur nouveau souverain autorise le monument, projeté par la douleur et l'admiration publique, en l'honneur de Poniatowski.

-On a envoyé de Copenhague des pilotes expérimentés, qui conduiront, par le Catégat, dans la mer du Nord, cette escadre russe, objet de tant de conjectures.

ALLEMAGNE. — Deux procès occupent les esprits; celui du colonel Massenbach, et celui de l'évêque de Gand. On reproche au colonel une popularité sédiueuse, et à l'évêque, une pièsé fanatique. L'un et l'autre sont accusés de provocation à la désobéissance. Mais il y a de plus, contre l'évêque, qu'on l'accuse de provoquer à la désobéissance, au nom du ciel, et dans la pensée de soumettre les pouvoirs nationaux à un pouvoir étranger. Pour achever le contraste, le colonel s'est laissé prendre, et l'évêque a su se mettre à l'abri.

- La détresse, pour être moindre dans les Pays-Bas, n'est pas indigne de notre attention. Le roi, dans son discours à l'assemblée nationale, ne cache point les

plaies de l'Etat.

- Francfort et le Mecklenbourg proscrivent les juifs

d qui mieux mieux.

—On parlait de quelques troubles élevés à Munich, à Bucharest. Mais, ni l'un ni l'autre bruit ne se sont confrance.

— Il est toujours question d'un congrès de souverains pour le mois d'avril. Ce congrès aura lieu, dit-on, à spa. La Belgique persiste dans sa guerre industrielle. Et faut avouer que cette guerre excite fortement l'attention de l'Angleterre, puisque les lois pénales contre les embaucheurs des ouvriers, et contre les ouvriers transfuges, y sont remises en vigueur.

Voici la devise de la société manufacturière de Tournai : Prohibons contre qui prohibe, afin d'empêcher les

prohibitions.

— On a vu passer à Bruxelles un convoi de prisonniers français revenant du fond de la Russie. La patrie recueille, avec une doulourcuse joie, ces débris précieux.

Suisse. — Ce pays est en proie à tous les fleaux. Le typlius règne dans quelques cantons; la discorde dans quelques autres; la misère dans tous. Il a des voisins qui lui refusent des vivres, et réduisent à rien son commerce. Or, devinerait-on de quel expedient une feuille de Weimar s'avise? Elle propose aux cantons de sé donner un roi, on de se donner à un roi. Introduire chez soi le luxe d'une cour, quand ou manque du nécessaire, voilà bien un conseil de gazette!

— Soleure a vu mourir le célèbre Kosciusko. Il a recommandé que ses funérailles fussent simples; l'histoires

lui en prépare de plus belles.

COLONIES.—On parle d'événemens dans le Mexique, favorables à la cause royale. Les corsaires ont cessé de se montrer dans ces parages. Mac-Grégor et le gouverneur de Saint-Augustin s'observent, impatiens de se mesurer. Les États-Unis aspirent à la possession des Florides. Mais ils préfèrent les posséder par une cession, qu'à titre de conquête. Et ce choix est sage. La fièvre jaune règne toujours à Charlestown. A New-Yorck, un froid très-vif a brusquement remplacé des chaleurs brûlantes.

ESPAGNE. — La médiation des cinq puissances préviendra, dit-on, les hostilités entre l'Espage et le Por-

tugal.

—On doute de la durée du ministère de Garay. Il faut une force plus qu'humaine pour s'échapper d'un abime, quand ceux qui sont dedans vous retiennent, et que ceux qui sont dehors vous repoussent.

ANGLETERRE. — La cour d'assises de Derby a comdamné à mort quelques prévenus, et à la déportation quelques autres. Ce procès offre une double circonstance très-remarquable. L'ordre donné de tenir les débats secrets, et la violation de cet ordre par le journal ministériel. C'était déjà un abus que cet ordre. Car, du moment que l'accusé perd une de ses garanties, il n-y a pas de raison pour qu'il ne les perde toutes; et la plus imposante, c'est la publicité de la procédure. Mais que dirons-nous de l'autre abus?

— L'édit de l'empereur d'Autriche, qui prohibe l'importation des cotons étrangers, inquiète presque autant le commerce anglais, que l'embauchage des ouvriers.

- Qu'est-ce qu'être neutre? la définition du Times a quelque droit de nous surprendre; et je ne la crois pas tout-à-sait exempte d'un certain jésuitisme politique. Celui qui donne des secours à l'un des deux partis, pour de l'argent, dit-il, ne rompt point la neutralité. Il la romprait, s'il mettait à ses secours un autre prix. Ainsi, que la Russie vende ou livre pour de l'argent des vaisseaux à l'Espagne, bene sit. Ce marché nous donne le droit d'en conclure un pareil avec les ennemis de l'Espagne. Dans cette distinction, j'y trouve un fonds de vérité. La Suisse a contume de céder des troupes à plusieurs puissances, sans que ces marchés influent le moins du monde sur sa situation politique. Les hommes se battent, et l'Etat est en paix. Pourquoi cela? C'est que ses rapports comme Etat ne changent point, Ils changeraient par une augmentation ou une diminution de territoire, puisqu'on ne peut acquérir sans qu'un autre ne perde, ni perdre sans qu'un autre ne s'aggrandisse. En contact avec de nouveaux voisins, on acquiert de nouveaux intérêts. Jusque-là, bornes, intérets, habitudes restant les mêmes, l'équilibre subsiste. Céder ses troupes et ses vaisseaux pour de l'argent, c'est bien rompre la neutralité individuelle. Et la preuve, c'est que si vos soldats sont prisonniers ou vos vaisseaux capturés, on ne leur fera pas une meilleure condition qu'aux soldats ou aux vaisseaux ennemis. Mais ce n'est point rompre la neutralité politique. Car, en cédant à votre allié domestique de tels secours, vous vous ètes interdit tout droit sur eux. Ce n'est point en votre nom, ce n'est point sous vos bannières qu'ils combattent; ils ne sont plus vôtres. Je suis loin de croire que ce raisonnement

soit sans réponse; mais la réponse ne sersit peni-être pas sans réplique. La politique usuelle a ses subtilités et sen détours comme la probité d'un procureur. Quant à la véritable politique, c'est autre chose. Celle-ci est simple et franche, comme la probité d'un hounéte homme.

- Le duc de Wellington est à Londres, et lord Casté

lereagh à Douvres.

FRANCE. — Ordonnance du Rei qui élève Teulen au rang des bonnes villes. — Réductions dans le corpe de la marine — Nouvelle organisation du corps des ingénieurs-géographes. — Erection d'un majorat pour le frère du prince de Talleyrand, qui est autorisé à prendre le titre de duc. — Plaidoyer de l'auteur ties Calamités judiciaires, qui est lui-mème une calamité pour les juges. — Plaidoyer, plus gracieux, de mademoiselle Bourgoin, contre un marchand impoli, qui ne voulait point reprendre un shall vendu sous condition. Le poète a dit: Minerve est éconduite, et Fenus a la pomme. Ne prenons que le dernier hémistiche; le premier ressemblerait trop à un pourvoi en cassation.

—On se souvient, ou l'on me se souvient pas d'une requête adressée au Roi par M. Levacher-Duplessis, au nom des marchands et artisans de la ville de Paris. Il me semble que les fripiers et revendeurs doivent être comptés parmi les marchands et les artisans. J'ai donc pu dire, sans insolence et sans grossièresé, que M. Levacher-Duplessis s'était fait l'avocat des fripiers et des revendeurs, et pourtant ces dénominations vulgaires stèchent la Quoudrenne. Est-ce qu'il lui faut des périphrases, et qu'il ne serait plus permis d'aborder un honnête savetier, sans le saluer du titre de réparateur des chaussures? Ou bien si elle craint que la pensée du lecteur ne se porte tout de suite eur les fripiers d'écrits, et les revendeurs de calomnie?

- Hier les tribunaux s'occupaient de la plainte en calomnie de Wilfrid Regnault contre M. le marquis de Blosseville, et MM. des Débats et de la Quotidienne. - La cour de cassation doit s'occuper anjourd'hui du pourvoi de cet infortuné contre l'arrêt qui le condamne à mort. Cette situation est éminemment dramatique. '« C'est la pramière fois peut-être, a dit l'éloqueat dé-

w fenseur de Regnault, qu'un homme condamné à la « peine capitale, ose, du fond de sa prison, vous de« mander justice du tort fait à son homeur. L'accusa« teur est dans les fers, et les accusés sont sans crainte,
« Puissent-ils être sans remords! » M. le marquis de
Blosseville, principal accusé, n'a pas mis dans ses réponses toute la franchise qu'on attendait de son caractère. Il a hésité, balbutié. Son système est d'obtenir des
délais, comme le système de son adversaire est de
hâter la décision. Il faut convenir que M. le marquis
s'est placé dans une situation peu avantageuse. Les
murmures du public ont dû l'en avertir, et plus éncore
la foudroyante péroraison de M. Gaillard-Laferrière;
« En vous voyant on dira : Seul, il fut son bourreau. »

— Le petit-file d'Henri IV a posé la première pierre d'un menument vraiment national, puisqu'il est le fruit des offrandes de tous les Français. Pietas civium restituit. C'est une idée que M. le prifet de la Seine a fait ingenieusement ressortir. Sa Majesté lui a répondu; « Je m'en félicite comme Roi; j'en jouis comme fils;

je m'en applaudis comme Français.»

Le consistoire de l'Eglise des chrétiens de la confession d'Augsbourg, à Paris, annonce aux fidèles de cette communion que la célébration de la troisième fête séculaire de la Réformation aura lieu, les 1° et 2 novembre prochain, dans leur temple, rue des Billettes, à l'heure de midi: le premier jour, en langue allemande; le second, en langue française.

BÉNABEN.

## ANNONCES ET NOTICES.

Les Soirées de Famille, contes, nouvelles, traits historiques et anecdotes; recueil philosophique, moral et divertissant. Trois vol. in-12. Prix: 6 fr., et 7 fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez Bechet, libraire, rue des Grands-Augustins, n. 11.

### MERCURE DE FRANCE.

240 Pour ne pas répéter ce que chacun sait, désaut commun à la plupart de ces sortes le recueils, l'auteur a emprunté à des -ècrivains étrangers une grande partie des traits qu'il rapporte; le choix en a été fait avec discernement.

Conversations sur l'Economie politique, dans lesquelles on expose d'une manière particulière les élémens de ceue science; par l'auteur des Conversations sur la chimie. Un vol. in-8°. Prix : 7 fr. 50 c.; et 9 fr. franc de port. Chez J. J. Paschoud , libraire, rue Mazarine, n. 22; à Genève, chez le même imprim.-lib.

L'Homme Gris, comédie en trois actes et en prose; par MM. d'Aubigny et Poujol, avec cette épigraphe:

J'appelle un chat un chat, et Rollet un fripon.

Prix: 1 fr. 50 c. A Paris, chez madame Ladvocat, lib., au Cabinet littéraire, Palais-Royal, galerie de bois, n. 197.

Cette nouvelle comédie se fait remarquer particulièrement par un dislogue animé et rempli de traits épigrammatiques, c'est un genre de mérite qui ne perd rien à la lecture de l'effet qu'il produit à la représentation.

#### TABLE.

| Poésie. — Fragment d'une imitation en vers de la          | •             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Lusiade.                                                  | Pag. 195      |
| Nouvelles littéraires Petit volume contenant quel-        | • •           |
| ques' aperçus des Hommes'et de Société (analyse);         | •             |
| par M. P. F. Tissot.                                      | 197           |
| Suite de l'Esquisse sur les Délibérations politiques; par | •             |
| M. Lacretelle ainé.                                       | 210           |
| L'Ermite en Province Flewette; par M. Jouy.               | 216           |
| Mercuriale.                                               | 227           |
| Politique. — Revue des Nouvelles de la Semaine; par       |               |
| M. Rénaben.                                               | ·2 <b>3</b> 3 |
| Notices et Annonces.                                      | 23g           |

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# **MERCURE**

# DE FRANCE.

SAMEDI 8 NOVEMBRE 1817.

# LITTÉRATURE

## POÉSIE.

### LE VER ET LE LIMAÇON.

Fable imitée de Pignotti, lue à la séance publique de la société philosechnique, le 26 octobre 1817.

Au fond d'un chêne épais,
Un ver, un limaçon, tous deux vivaient en paix;
Pour adoucir les chagrins de la vie,
Ils les souffraient en compagnie.
Aux arrêts du destin philosophes soumis,
Tous deux raillaient par fois tout animal superbe;
Et partageant ensemble une paille, un brin d'herbe,
Ils voulaient, disaient-ils, vivre et mourir amis.

C'était bientôt l'instant où la nature
Prépare au ver un destin tout nouveau :
Son corps entier va changer de figure ;
Les couleurs de la mort s'étendent sur sa peau;
Froid, immobile et respirant à peine,
Un sommeil léthargique engourdit tous ses sens;
Le pieux limaçon, croyant sa mort certaine,
L'entoure d'herbe tendre et de hourgeons naissans.

TOME 4.

16

Il prend une peine inutile;
Le ver paraît descendre au ténébreux manoir;
Et son cher compagnon, réduit au désespoir,
A son corps immobile,

Rend au moins le dernier devoir.
O prodige! le ver brille encore à sa vue;
Dans ses membres glacés, une douce chaleur
Relève sa force abattue.

Tel autrefois l'amour, à la voix d'un sculpteur, Donna la vie à sa statue.

Le ver renaît plus beau, plus digne d'être aimé, En joli papillon, le voilà transformé: Il rampait, maintenant sa marche est assurée; Il déploie, en jouant, son aile colorée; Mais un plus bel habit le rend plus orgueilleux; L'ingrat, sur le passé, ne jette plus les yeux:

Sur le sein d'une rose A peine il se repose, Qu'une nouvelle fleur appelle encor ses vœux; Bientôt d'un clair ruisseau le murmure l'attire: Il voltige, il s'y voit, bat de l'aile et s'admire.

> Toujours franc, toujours bon, Le pauvre limaçon

Voit, de son vieil ami, la nouvelle existence, Et près de lui gaîment s'avance, D'un air leste et moqueur, le papillon charmant,

De son vieux compagnon, reçoit le compliment; Sa voix lui devient importune;

Il a changé de mœurs en changeant de fortune, Et l'orgueil lui fournit mille et mille raisons Pour n'avoir plus d'amis parmi des limaçons.

A ce mépris il ajoute l'outrage; Un jardinier, la serpette à la main, Emondait, en chantant, les arbres du jardin: Quitte, dit-il, cet inutile ouvrage;

En vain à tes sueurs,
L'arbre taillé promet de belles fleurs:
Vois cet insecte vil qui, dans sa fharche impure,
Les menace déjà d'une horrible morsure;
Veux-tu des fruits, écoute mes leçons,

Et, du jardin, chasse les limaçons.
Surpris d'une telle arrogance,
Le limaçon s'écrie en sa douleur:
Tu changes donc d'amis en changeant de couleur!
Hier, tu réclamais encor mon assistance;
Pour toi, je me suis dépouillé.

Papillon, de frèle existence,
Crois-tu faire oublier, par ce ton d'impudence,
La fange où ton corps s'est souillé?
Bean sire! on te connaît; malgré ton insolence,
Tu n'es qu'un ver richement habillé.

De bien des gens, ma fable est la peinture; La fortune toujours les rend présomptueux; Et dès que leur habit porte quelque dorure, Les amis d'autrefois ne sont plus rien pour eux.

M. ETIENNE GOSSE.

## ÉNIGME.

Dans le monde je fais du bruit; Mon corps est porté par ma mère, Et pourtant je porte mon père, Quoiqu'il soit grand et moi petit.

# CHARADE.

Mon tout, par mon premier, dévore mon second, Et c'est de celui-ci qu'il emprunte son nom.

(Par M. N. L., de Saumur.)

### LOGOGRIPHE.

Laissez ma queue après ma tête, Je végète en bien des pays; Mettez ma queue avant ma tête, Je suis un signe da mépris.

16.

Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérée dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est charbon; celui de la charade, est chassalas; et celui du logogriphe, dégoût, où l'on trouve égoût.

## NOUVELLES LITTERAIRES.

### DE L'OBÉISSANCE A LA LOI.

Fragmens d'un chapitre extrait des additions inédites à la collection des ouvrages politiques de M. B. de Constant.

L'obéissance à la loi est une des plus grandes questions qui puissent attirer l'attention des hommes. Quelque décision que l'on hassade sur cette matière, on s'expose à des difficultés insolubles. Dira-t-on qu'on ne doit obéir aux lois qu'autant qu'elles sent justes? On autorisera les résistances les plus insensées ou les plus coupables. L'anarchie sera partout. Dira-t-on qu'il faut obéir à la loi, en tant qu'elloi, indépendamment de son contenu et de sa source? On se condamnera à obéir aux décrets les plus atroces et aux autorités les plus illégales.

De très-beaux génies, des raisons très-fortes ont échoué dans leurs tentatives pour résoudrace problème. Pascal et le chancelier Bacon ont cru qu'ils en donnaient la solution, quand ils affirmaient qu'il fallait obéir à la loi sans examen. C'est affaiblir la puissance des lois, dit le dernier, qu'en rechercher les motifs. Approfondissons le sens rigoureux de cette assertion.

Le nom de loi suffira-t-il toujours pour obliger l'homme à l'obéissance? Mais si un nombre d'hommes, ou même un homme seul sans mission (et pour embarrasser ceux que je vois d'ici s'apprêter à me comhattre, je personnifierai la chose, et je leur dirai, soit le comité de salut public, soit Robespierre), intitulaient loi, l'expression de leur volonté particulière, les autres membres de la société seront-ils tenus de s'y conformer? L'affirmative est absurde, mais la négative implique que le titre de loi n'impose pas seul le devoir d'obéir, et que ce devoir suppose une recherche autérieure de la source d'où part cette loi.

Voudra-t-on que l'examen soit permis, lorsqu'il s'agira de constater ai ce qui nous est présenté comme une loi, part d'une autorité légitime; mais que ce point éclairei, l'examen n'ait plus lieu sur le contenu même de la loi?

Qu'y gagnera-t-on? Une autorité n'est légitime que dans ses bornes; me municipalité, un juge de paix sont des autorités légitimes, tant qu'elles ne sortent pas de leur compétence. Elles cesseraient néanmoins de l'être si elles s'arrogeaient le droit de faire des lois. Il faudra donc, dans tous les systèmes, accorder que les individus peuvent faire usage de leur raison, nou-seulement pour connaître le caractère des autorités, mais pour juger leurs actes; de la résulte la nécessité d'examiner le contenu aussi bien que la source de la loi.

Remarquez que ceux mêmes qui déclarent l'obéissance implicite aux lois, quelles qu'elles soient, de devoir rigoureux et absolu, exceptent toujours de cette règle la chose qui les intéresse. Pascal en exceptait la religion; il ne se soumettait point à l'autorité de la loi civile en matière religieuse, et il brava la persécution par sa désobéissance à cet égard.

Un auteur anglais d'un très-grand mérite et d'une perspicacité profonde, Jérémie Bentham, a établi que la loi seule créait les délits, et que toute action, prohibée par la loi, devenait un crime. Un délit, dit-il, est un acte dont il résulte du mal; or, en attachant une peine à une action, la loi fait qu'il en résulte du mal (1). A ce compte, la loi peut attacher une peine à ce que je sauve la vie de mon père, à ce que je le livre aux bourreaux. En sera-ce assez pour faire un délit de la piété filiale? Et cet exemple, tout horrible qu'il est, n'est pas une vaine hypothèse. N'a-t-on pas vu condamner, au nom de la loi, des pères pour avoir sauvé leurs enfans, des enfans pour avoir secouru leurs pères?

Bentham se réfute lui même, lorsqu'il parle des délits imaginaires (2). Si la loi suffisait pour créer les délits, aucun délit, créé par la loi, ne serait imaginaire. Tout

ce qu'elle aurait déclaré délit serait tel.

L'auteur anglais se sert d'une comparaison trèspropre à éclaircir la question. « Certains actes, in-« nocens par eux-mêmes, dit-il, sont rangés parmi « les délits, comme, chez certains peuples, des ali-« mens sains sont considérés comme des poisons. » Ne s'ensuit-il pas que de même que l'erreur de ces peuples ne convertit pas en poisons ces alimens salubres, l'erreur de la loi ne convertit pas en délits les actions innocentes? Il arrive sans cesse que lorsqu'on parle de la

(2) Code pénal, part. 3, chap. 1.

<sup>(1)</sup> Cours complet de législation, chap. 2.

loi abstraitement, on la suppose ce qu'elle doit être; et quand on s'occupe de ce qu'elle est, on la rencontre toute autre; de là, des contradictions perpétuelles dans les systèmes et les expressions.

Bentham a été entraîné dans des contradictions de ce genre par la détermination qu'il avait prise de ne reconnaître aucun droit naturel, détermination dont je dirai quelques mots en note, parce qu'elle l'a conduir à des conséquences dont les ennemis de la liberté pourraient abuser (1). Dominé par le principe qu'il avait

(1) Le système de Bentham, c'est de substituer à l'idée de droits, et sur-tout de droits naturels, inaliénables et imprescriptibles, la notion de l'utilité. A la manière dont il la conçoit, ce n'est au fond qu'une terminologie différente. Mais cette terminologie me paraît avoir les inconvéniens communs à toutes les locutions vagues, et de plus son danger particulier.

Nul doute qu'en définissant convenablement le mot d'utilité, l'on ne parvienne à tirer, de cette notion, précisément lea mêmes conséquences qui découlent de l'idée du droit naturel et de la justice. En examinant avec attention toutes les questions qui paraissent mettre en opposition ce qui est utile et ce qui est juste, on trouve toujours que ce qui n'est pas juste n'est jamais utile. Mais il n'en est pas moins vrai que le mot d'utilité, suivant l'acception vulgaire, rappelle une notion différente de celle de la justice ou du droit. Or, lorsque l'usage et la raison commune attachent à un mot une signification déterminée, il est dangereux de changer cette signification. On explique vainement ensuite ce qu'on a voulu dire; le mot reste et l'explication s'oublie.

« On ne peut, dit Bentham, raisonner avec des fanatiques « armés d'un droit naturel, que chacun entend comme il lui « plaît, et applique comme il lui convient. » Mais de son aveu même le principe de l'utilité est susceptible de tout autant d'interprétations et d'applications contradictoires. « L'utilité, « dit-il, a été souvent mal appliquée; entendue dans un sens « étroit, elle a prêté son nom à des crimes. Mais on ne doit pas « rejeter sur le principe les fautes qui lui sont contraires, et « que lui seul peut servir à rectifier. » Comment cette apologie «'appliquerait-elle à l'utilité, et ne s'appliquerait-elle pas au

admis, Bentham a voulu faire entièrement abstractions de la nature dans son système de législation; et il n'a pas-

droit naturel? Le principe de l'utilité a ce danger de plus que celui du droit, qu'il réveille dans l'esprit des hommes l'espoir d'un profit et non le sentiment d'un devoir. Or, l'évaluation d'un profit est arbitraire : c'est l'imagination qui en déside. Mais ni ses erreurs, ni ses esprices ne seuraient changer la notion du devoir. Les actions ne peuvent pas être plus ou moins justes; mais elles peuvent être plus ou moins utiles. En muisant à mes semblables, je viele leure droits; c'est une vérité incontestable : mais si je ne juge cette violation que par son utilité, je puis me tromper dans ce caleul, et trouver de l'utilité dans cette violation. Le principe d'utilité est par conséquent bien plus vague que celui du droit naturel. Lein d'adopter le terminologie de Bentham, je vondrais, le plus possible, cépaver l'idée du droit de la notion de l'utilité. Ce n'est, comme je l'ai déjà dit, qu'une différence de rédaction : mais elle est plus importante qu'en ne pense.

Le droit est un principe: Futilité n'est qu'un résultst. Le droit est une cause, l'utilité n'est qu'un effet. Vouloir soumettre le droit à l'utilité, c'est vouloir soumettre les règles éternelles de l'arithmétique à nos intérêts de chaque jour.

Sans doute il est utile pour les transactions des hommes entre eux, qu'il existé entre les nombres des rapports immuables : mais si l'on prétendait que ces rapports n'existent que parce qu'il est utile que cela soit ainsi, l'on me manquerait pas d'occasions où l'on prouverait qu'il serait infiniment plus utile de faire plier ces rapports. L'on oublierait que leur utilité constante vient de leur immuablité, et cessant d'être immuables, ils cesseraient d'être utiles Ainsi l'utilité, pour avoir été trop favorablement traitée en apparence, et transformée en cause, su lleu qu'elle doit rester effet, disparaîtrait bientôt totalement elle-même. Il en est ainsi de la morale et du droit. Vous détruisez l'utilité par cela seul que vous la placez au premier rang. Ce n'est que lorsque la règle est démontrée, qu'il est bon de faire ressortir l'utilité qu'elle peut avoir.

Je le demande à l'auteur même que je réfute. Les expressions qu'il veut nous interdire ne rappellent-elles pas des idées plas fixes et plus précises que celles qu'il prétend leur substituer? Dites à un homme : vous avez le droit de n'être pas mis à mers en dépouillé arbitrairement : vous lui donnes un hisa autre

vu qu'il était aux lois tout à la feis leur sanction, leur base et leur limite. Il a été jusqu'à dire que toute ac-

sentiment de sécurité et de garantie, qué si vous lui dites: il n'est pas utile que vous soyez mis à mort on déponilé arbitrairement. On peut démontrer et j'ai déjà recoinn qu'en effet cela n'est jamais utile. Mais en parlant du droit, vous présentes une idée indépendante de tout calcul. En parlant de l'utilité, vous semblez inviter à remettre la chose en question, en la soumettant à une vérification nouvelle.

« Quoi de plus absurde, s'écrie l'ingénieux et savant colla-« borateur de Bentham, M. Dumont, de Genève, que des « droits inaliénables qui ont toujours été aliénés, des droits « imprescriptibles, qui ont toujours été préscrite ! » Disis en dimut que ces droits sent inaliénables ou imprescriptibles, on été simplement qu'ils ne doivent pas être aliénés, qu'ils ne doivent pas être prescrits. On parle de ce qui doit être, non de ce

Benthem, en réduisent tout au principe de l'utilité, s'est condamné à une évaluation forcée de ce qui résulte de toutes les actions humaines, évaluation qui contrarie les notions les plus simples et les plus habituelles. Quand il parle de la fraude, du vol, etc., il est obligé de convenir que s'il y a perte d'un côté, il y a gain de l'autre; et alors, son principe, pour rapeut-ser des actions pareilles, c'est que hien de gain n'est pas équivalant à mal de perte. Mais le hien et le mal étaut séparés, l'homme qui commet le vol trouvers que son gein fui importe plus que la perte d'un autre. Toute idée de justice étant mise hors de la question, il ne calculers plus que le gain qu'il fait; il dira, gaia pour moi est plus qu'équivalent à perte d'autrui. Il ne sera donc retenu que par la crainte d'être découvert. Tout motif moral est anéanti par ce système.

En repoussant le premier principe de Bentham, je suis loin de méconnaître le mérite de cet écrivain. Son ouvrage est plein d'idées neuves et de vues profondes. Toutes les conséquences qu'il tire de son principe sont des vérités précieuses en elles-mêmes. C'est que es principe n'est faux que par sa terminologie. Dès que l'auteur parvient à s'en dégager, il réunit, dans un ordre admirable, les notions les plus saines sur l'économie politique, sur les précautions que doit prendre le gouvernament pour intervenir dans les affaires des individus, sur la population, sur la religion, sur le commerce, sur les

tion, quelque indifférente qu'elle fût, pouvant être prohibée par la loi, c'était à la loi que nous devions la liberté de nous asseoir ou de nous tenir debout, d'entrer ou de sortir, de manger ou de ne pas manger, parce que la loi pourrait nous l'interdire. Nous devons cette liberté à la loi, comme le visir qui rendait, chaque jour, grâce à Sa Hautesse d'avoir encore sa tête sur ses épaules, devait au sultan de n'être pas décapité; mais la loi qui aurait prononcé sur ces actions indifférentes, n'aurait pas été une loi, mais un despote.

Le mot de loi est aussi vague que celui de nature; en abusant de celui-ci, l'on renverse la société; en abusant de l'autre, on la tyrannise. S'il fallait choisir entre les deux, je dirais que le mot de nature réveille au moins une idée à peu près la même chez tous les hommes, tandis que celui de loi peut s'appliquer aux idées les plus opposées.

Quand, à d'horribles époques, on nous a commandé le meurtre, la délation, l'espionnage, on ne nous les a pas commandés au nom de la nature; tout le monde aurait senti qu'il y avait contradiction dans les termes: on nous les a commandés au nom de la loi, et il n'y a plus eu de contradiction.

L'obéissance à la loi est un devoir, mais comme tous les devoirs, il n'est pas absolu, il est relatif; il repose sur la supposition que la loi part d'une source légitime et se renferme dans de justes bornes. Ce devoir ne cesse pas, lorsque la loi ne s'écarte de cette règle qu'à quelques égards. Nous devons, au repos public, beaucoup de sacrifices; nous nous rendrions coupables aux

lois pénales, sur la proportion des châtimens aux délits. Mais il lui est arrivé, comme à beaucoup d'auteurs estimables, de prendre une rédaction pour une découverte, et de tout sacrifier à cette rédaction.

yeux de la morale, si, par un attachement trop inflexible à not droits, nous troublions la tranquillité,
dès qu'on nous semble, au nom de la loi, leur porter
atteinte. Mais aucun devoir ne nous lie envers des lois
telles que celles que l'on faisait, par exemple, en 1793,
ou même plus tard, et dont l'influence corruptrice
menace les plus nobles parties de notre existence. Aucun devoir ne nous l'erait envers des lois qui non-seulement restreindraient nos libertés légitimes, et s'opposeraient à des actions qu'elles n'auraient pas le droit
d'interdire, mais qui nous en commanderaient de contraires aux principes éternels de justice ou de pitié, que
l'homme ne peut cesser d'observer sans démentir sa
nature.

Le publiciste anglais que j'ai résuté précédemment convient lui-même de cette vérité. « Si la loi, dit-il, « n'est pas ce qu'elle doit être, faut-il lui obéir, faut-il « la violer? Faut-il rester neutre entre la loi qui or- « donne le mal et la morale qui le désend? Il faut exa- « miner si les maux probables de l'obéissance sont « moindres que ceux probables de la désobéissance (1). » Il reconnaît ainsi dans ce passage les droits de jugement individuel, droits qu'il conteste ailleurs.

La doctrine d'obéissance illimitée à la loi, a fait, sous la tyrannie, et dans les orages des révolutions, plus de maux peut-être que toutes les autres erreurs qui ont égaré les hommes. Les passions les plus exécrables se sont retranchées derrière cette forme, en apparence impassible et impartiale, pour se livrer à tous les excès. Voulez-vous rassembler sous un seul point de vue les conséquences de cette doctrine? Rappelez-vous que les empereurs romains ont fait des lois, que Louis XI a

<sup>(1)</sup> Principes de législation, chap. 12.

fait des lois, que Richard III a fait des lois, que le comité de salut public a fait des lois. Il n'existe pas un sentiment naturel qu'une loi n'ait interdit, pas un devoir dont une loi n'ait prohibé l'accomplissement, pas une vertu qu'une loi n'ait proscrite, pas une affection qu'une loi n'ait punie, pas une trahison qu'une loi n'ait salariée, pas un forfait qu'une loi n'ait ordonné.

Il est donc nécessaire de bien déterminer, quels droits le nom de loi, attaché à certains actes, leur donne sur notre obéissance, et, ce qui est encore différent, quels droits il leur donne à notre concours. Il est néessaire d'indiquer les caractères qui font qu'une lei n'est pas une loi.

La rétroactivité est le premier de ces caractères. Les hommes n'ont consenti aux entraves des lois que pour attacher à leurs actions des conséquences certaines, d'après lesquelles ils pussent se diriger, et choisir la ligne de conduite qu'ils voulaient suivre. La rétroactivité leur ête cet avantage. Elle rompt la condition du traité social. Elle dérobe le prix du sacrifice qu'elle a imposé.

Un second caractère d'illégalité dans les lois, c'est de prescrire des actions contraires à la morale. Toute loi qui ordonne la délation, la dénonciation n'est pas une loi. Toute loi portant atteinte à ce penchant qui commande à l'homme de donner un réfuge à qui lui demande soile, n'est pas une loi. Le gouvernement est institué pour surveiller. Il a ses instrumens pour accuser, pour poursuivre, pour découvrir, pour livrer, pour punir. Il n'a pas le droit de faire retomber sur l'individu qui ne remplit aucune mission ces devoirs nécessaires, mais pénibles. Il doit respecter dans les citoyens cettes générosité qui les porte à plaindre et à secourir sans examen le faible frappé par le fort.

C'est pour rendre la pitié individuelle inviolable, que

avons voulu conserver en nous les sentimens de la sympathie, en chargeant le pouvoir, des fonctions sévères qui auraient pu blesser ou flétrir ces sentimens. Je me suis demandé quelquefois ce que je ferais si je me trouvais enfermé dans une ville, où il fût défendu, sous peine de mort, de donner asile à des accuséa de crimes politiques, ou ordonné de les dénoncer. Je me suis répandu que, si je voulais mettre ma vie en sûreté, je me constituerais prisonnier, aussi long-temps que cette secsure acraît en vigueur.

Toute loi qui divise les citoyens en classes, qui les punit de ce qui n'a pas dépendu d'eux, qui les rend responsables d'autres actions que les leurs, toute loi pareille n'est pas une loi. Les lois contre les nobles, sontre les prêtres, contre les pères des désertours, contre les parens des émigrés, n'étaient pas des lois.

Voilà le principe : mais qu'on n'anticipe pas sur les conséquences que j'en tire. Je ne prétends nullement recommander la désobéissance. Qu'elle soit interdite, non per désérence pour l'autorité qui usurpe, mais per ménugement pour les citoyens que des luttes inconsidérées priveraient des avantages de l'état social. Aussi lousstemps qu'une loi, bien que mauvaise, ne tend pas à nous dépraver, aussi long-temps que l'autorité n'existe de nous que des sacrifices qui ne nous rendent ni vils ni séroces, nous y pouvons souscrire. Nous me transigeous que pour nous. Mais si la loi nous prescrivait, comme elle l'a fait souvent durant des années de troubles; si elle nous prescrivait, dis-je, de fouler aux pieda et nos effections et nos devoirs; si, sous le prétexte absurde d'un dévouement gigantesque et factice, à ce qu'elle appelle tour-à-tour république ou monarchie, elle nous interdisait la fidélité à nos amis malbeureux; si elle nous commandait la perfidie envers nos alliés, on même la persécution contre nos ennemis vaincus, anathême et désobéissance à la rédaction d'injustices et de crimes ainsi décorés du nom de loi!

Un devoir positif, général, sans restriction, toutes les fois qu'une loi paraît injuste, c'est de ne pas s'en rendre l'exécuteur. Cette force d'inertie n'entraîne ni bouleversemens, ni révolutions, ni désordres; et c'eût été certes un beau spectacle, si, quand l'iniquité gouvernait, on eût vu des autorités coupables rédiger en vain des lois sanguinaires, des proscriptions en masse, des arrêtés de déportation, et ne trouvant dans le peuple immense et silencieux qui gémissait sous leur puissance, nul exécuteur de leurs injustices, nul complice de leurs forfaits.

Rien n'excuse l'homme qui prête son assistance à la loi qu'il croit inique, le juge qui siège dans une cour qu'il croit illégale, ou qui prononce une sentence qu'il désapprouve, le ministre qui fait exécuter un décret contre sa conscience, le satellite qui arrête l'homme qu'il sait innocent, pour le livrer à ses bourreaux.

La terreur n'est pas une excuse plus valable que les autres passions infames. Malheur à ces hommes éternellement comprimés, à ce qu'ils nous disent, agens infatigables de toutes les tyrannies existantes, dénonciateurs posthumes de toutes les tyrannies renversées. Le système qu'ils ont adopté, ce système qui les autorise à se rendre les agens des lois injustes, pour en affaiblir la rigueur, et à devenir les dépositaires d'un pouvoir malfaisant, de peur qu'il ne tombe en des mains moins pures, n'est qu'une transaction mensongère, qui permet à chacun de marchander avec sa conscience, et qui prépare, pour chaque degré d'injustice, de dignes exécuteurs.

Et même, dans ce qu'ils nous disent, ces hommes nous trompent. Nous en avons eu d'innombrables preuves durant la révolution. Ils ne se relevent jamais de la flétrissure qu'ils ont acceptée; jamais leur âme, brisée par la servitude, ne peut reconquérir son indépendance. En vain, par calcul, ou par complaisance, ou par pitié, nous feignons d'écouter les excuses qu'ils nous balbutient; en vain nous nous montrons convaincus que, par un inexplicable prodige, ils ont retrouvé toutacoup leur courage long-temps disparu: eux-mêmes n'y croient pas. Ils ont perdu la faculté d'espérer d'eux-mêmes; et leur tête, pliée sous le joug qu'elle a porté, se courbe d'habitude, et, sans résistance, pour recevoir un joug nouveau.

B. DE CONSTANT.

LES NUITS ROMAINES au tombeau des Scipions, traduites de l'italien par L. F. Lestrade (1).

## (II. Article.)

Le poëme du Dante a fourni à l'auteur des Nuits romaines l'idée de se mettre, vivant, en relations avec des morts célèbres, et les dialogues de Lucien et de Fontenelle lui ont offert les modèles de sa prosopopée dramatique.

On venait de découvrir à Rome, dans une vigne si-

<sup>(1)</sup> Deuxième édition; augmentée d'une préface, d'une note historique sur l'auteur, et de plusieurs morceaux supprimés par la censure dans la première édition. A Paris, chez Michaud, libraire, rue des Bons-Enfans, n°. 34.

tuée près de la porte Capène, le tombeau de la rece illustre des Scipions; l'auteur s'y transporte, la tête pleine des grands souveairs de l'antiquité, et l'imagination frappée des prodiges dont se compose l'histoire de ces temps mémorables : il pénètre dans la caverne cinéraire, et il y demeure absorbé dans une pieuse méditation, su milieu des ossemens des héros : son flambenn s'éteint, la terre tremble sous ses pas, « l'air bruit ainsi qu'un essaim d'abeilles, les os des morts craquent comme un bois sec, en frappent contre les parois des tombeaux, et bientôt aux rayons douteux d'une lumière philosophique, il distingue des figures humaines qui se redressent lentement du fond des sépulcres. » Son âme, loin d'être ébranlée par ce terrible apectacle, y puise de nouvelles forces, y prend un nouvel être, et devient contemporaine des siècles et des ombres qu'elle évoque au tombeau des Scipions. Ces apparitions, qu'il suffisait de présenter comme le rêve d'une imagination ardente, perdent cette espèce de vraisemblance qu'exige le merveilleux lui-même, lorsque l'auteur cherche à expliquer, par des causes matérielles, les prestiges dont il s'entoure.

Le premier interlocuteur qui se présente est Cicéson; pour justifier l'ignorance où sont les ombres, des choses passées ici bas, depuis qu'elles ont cessé d'être sous la forme humaine, il dit « que tout s'oppose dans cette auit profonde à la communication de la pensée; que l'éternité n'a point de mesure; que le mouvement ne pent convenir à une substance incorporelle, et que perdues dans un espace sans bornes, les larves ne penvent jamais s'y rencontrer. »—Comment donc se fait-il, objecte le raisonneur terrestre, que tant d'ombres illustres soient en ce moment rassemblées autour de vous? » Cicéron répond à cette question pressante « que le bruit du fer rustique et sacrilège qui vient de briser la tombe d'un héros, a donné lieu à cette réunion inespérée: » ce qui me semble tout à fait en contradiction avec l'idée de cet espace incommensurable, que l'orateur romain nous représentait tont à l'heure comme un obstacle éternel à la rencontre des esprits qui l'habitent.

Je n'insisterai pas davantage sur des inconséquences qui tiennent à un défaut de plan, d'une importance

très-secondaire dans un ouvrage de cette nature.

A la tête des ombres illustres que l'on voit successivement paraître, et dont les entretiens reproduisent quelquesois, sous un jour nouveau, les traits les plus importans de l'Histoire romaine, Tullius Cicéron apparaît sous la forme la plus imposante, entouré des hommages des générations de héros qui se pressent autour de lui : il est aisé de voir que parmi tant de grands hommes qu'il avait à offrir à notre admiration, l'auteur a choisi de préférence ce célèbre orateur, pour nous montrer en lui la réunion de toutes les vertus dont la république romaine a laissé l'exemple au monde. C'est avec beaucoup de défiance d'une opinion qui s'attaque à une immense renommée, que je me hasarde à elever quelques objections contre la prééminence dont Cicéron est ici l'objet. L'orateur d'Arpinum est un des plus beaux génies des siècles anciens et modernes; il mérita. dans une circonstance de sa vie politique, le titre de père de la patrie, que lui décerna la reconnaissance, de ses concitoyens; mais l'admiration ne passe-t-elle pas les bornes de la justice et de la vérité, quand elle le représente comme le père de l'éloquence, sans égard à Démosthène; comme le modèle des vertus civiques, sans respect pour Caton; et comme doué d'un caraetère et d'un courage inflexible, en présence de Pompée, d'Antoine et de César?

Je ne consulte pas seulement Quintilien et d'Olivet, pour décider qui mérita le mieux de Démosthène ou de Cicéron d'être appelé le père de l'éloquence : quel est celui des deux qui porta au plus haut degré l'art d'émouvoir de subjuguer, d'entraîner les esprits? Quel est celui dont la parole opéra les plus grandes choses? Co denx questions résolues par le fait en faveur de l'orateur athénien, me semblent ne laisser à Cicéron que la seconde place à la tribune nationale. La victoire que celui-ci remporta sur un chef d'émeute, sans considération, sans moyens, sans autres partisans que les compagnons de ses débauches et quelques soldats révoltés, peut-elle se comparer à la lutte que Démosthène eut à soutenir contre tout l'or et toutes les forces d'un puissant monarque? A ne les juger l'un et l'autre que par l'éclat et l'importance de leur plus beau triomphe, comment balancer entre les Philippiques et les Catilinaires? Ciceron est sans doute le premier des avocats, mais Démosthène n'est-il pas le premier des orateurs?

Le parallèle entre Caton et Cicéron, considéré sons le rapport des vertus civiques, me paraît encore moins favorable à ce dernier. L'un vécut et mourut pour sa patrie; pour l'autre, l'amour de la patrie ne sut le plus souvent que l'amour de la gloire; quelquesois même on est sorcé de croire qu'un sentiment moins noble celui de l'intérêt personnel, a dirigé sa conduite. Plus d'un trait de la vie de Cicéron, qu'il nous a modestement conservés lui-même dans ses Lettres familières, prouvent, du moins, qu'il faisait, aux puissans de son siècle, des concessions que Caton repoussa toujours de toute la sorce de son inflexible caractère : je ne citerai qu'un fait. Milon avait tué Clodius, l'implacable ennemi de Cicéron; celui-ci le désendit avec plus de talent que de courage, et les esson éloquence n'empê-

chèrent pas que Milon ne sût condamné à l'exil, et que ses biens confisqués ne sussent publiquement vendus. Maintenant de quelle épithète qualifier l'insencevable légèreté avec laquelle Cicéron rend compte à Atticus du malheur de celui qu'il appelle gament le Crosoniate, et de la considence qu'il lui sait de ses démarches pour se saire adjuger, sous un nom d'emprunt, une partie des biens de celui dont il avait en partie causé la ruine?

Quelque illusion que produisent les grandes qualités de Cicéron, on ne peut nier qu'elles ne fussent ternies par une extrême faiblesse de caractère; qu'ami de Pompée, il ne se soit prononcé pour César, après la victoire; qu'il n'ait recherche la faveur d'Antoire, qu'il faisait profession de mépriser et de hair; qu'après avoir applaudi aux meurtriers du grand Jules, il ne se soit lâchement prosterné aux pieds d'Octave, et qu'en un mot la dernière moitié de sa vie politique n'ait été marquée par une irrésolution qui avait sa source dans une lutte continuelle de ses principes, contre son amourpropré et son intérêt; irrésolution qui le rendit le jouet des partis dont il finit par être la victime.

Les motifs de la préférence que l'auteur des Nuits romaines accorde à Pompée, sur César, ne peuvent être justifiés qu'aux yeux de ceux qui croyent encore qu'il s'agissait, à Pharsale, de la république et de la liberté romaine; en y combattait, comme on combattit depuis à Actium, pour la dictature perpétuelle. La limberté à laquelle Sylla se vantait d'avoir ramené violemment les Romains, a'était plus faite pour un peupluqu'il m'avait pu dégoûter de l'esclavage; Rome désiles eut besoin d'un maître; Pompée et César affectaient également l'empire, et la victoire, en désignant le visinqueur des Gaules, ne fournit qu'un prétexte de

Digitized by Google

plainte aux défenseurs de la liberté publique, plus immédiatement menacée par l'ambition de Pompée, qui voulait être le maître, que par l'orgueil de César, qui ne voulait point de rival. Peut-être, après tout, dans l'état de décrépitude et de corruption où la république était tombée, César était-il le seul homme qui pût, sous une autre forme de gouvernement, recommencer la liberté romaine.

On a dit que le vainqueur de Pompée voulait être roi, et l'on a donné pour preuve, le refus qu'il fit de de la couronne qu'Antoine lui offrit aux fêtes lupercales; je ne sens pas la force d'un pareil raisonnement, et j'ai de la peine à m'expliquer comment César aurait attaché quelque prix à ce nom de roi, qui, sans pouvoir rien ajouter à la plénitude du pouvoir dont il se trouvait revêtu, était à Rome l'objet d'un mépris si invétéré, que dans cette suite de tyrans, plus ou moins féroces, plus ou moins imbécilles qui lui succédèrent, il ne s'en trouva pas un qui daignât prendre un titre non-seulement odieux, mais ridicule aux yeux même des Romains esclaves.

Les six entretiens dont se compose le premier velume des Mits romaines, se passent entre Cicéron, César, Brutus, Pompée, les deux Catons, les Gracques, Octave, Antoine, Marius et Sylla, dont les discussions animées ont pour objet les délibérations du sénat, les orages des comices, la lutte des différens ordres, la marche, le but des conquêtes et les ressorts les plus cachés de cette vaste politique qui embrassait le monde connu dans sa sphère d'activité; le patriotisme, le courage, la religion des sermens y sont représentés comme les bases sur lesquelles se fonda le colosse imposant de la grandeur romaine.

Pempenius Atticus s'élève contre cette admiration

que Rome, après vingt siècles, impose encore à l'univers; et ses institutions, ses lois, ses grands hommes, cités par lui au tribunal de la philosophie et de la justice éternelle, sont peints des couleurs les plus odieuses: en plaçant cette satire étrange dans la bouche d'un homme qui vécut dans le repos et dans les plaisirs, au milieu des guerres civiles, l'auteur n'a-t-il pas cherché à lui ôter tout credit? et n'est-on pas tenté de répondre, comme César, au prudent Atticus: « Qui es-tu pour t'ériger en censeur de tout ce que Rome eut de plus illustre? qui t'a donné le droit que tu viens exercer parmi nous? serait-ce cette insigne prudence qui te fit déserter, pendant ses malheurs, le sol de la patrie? eu bien cette heureuse souplesse qui te rendit l'ami de tous les tyrans? »

C'est outrer le pyrronisme que l'on doit porter dans l'histoire que d'élever des doutes sur les faits qu'elle atteste, sans motiver l'incrédulité que l'on professe; mais il doit être, ce me semble, encore moins permis de fonder sur de pareils doutes une opinion contraire à celle que le temps a du moins consacrée. Scipion Emilien aspirait à la dictature; les triumvirs le firent étrangler: voila le fait historique. L'auteur des Nuits charge positivement de ce crime la mémoire de Sempronia, épouse de Scipion, sans en donner d'autre preuve que sa parole. Quand il s'agira d'un soupçon d'assassinat, je ne balancerai jamais entre un triumvir et une épouse, fût-elle sœur des Gracques.

Je me suis également arrangé depuis si long-temps pour croire à la chasteté de Lucrèce, que le silence accusateur de cette dame romaine, quand Brutus, dans le sixième entretien, l'invite à démentir les inculpations 'njurieuses dont la charge Atticus, n'influe en rien surla haute opinion que je me suis faite de la vertu de cette illustre Romaine. Je crois assez volentiers à l'innocence d'une femme qui se tue pour réparer l'injure

qu'elle a soufferte.

Dans une discussion, qui fait la matière du second entretien de la troisième Nut, Cicéron et Caton le censeur, examinent l'influence qu'ont exercée à Rome les sciences et les arts, et principalement celui de le guerre. Caton cherche à prouver que les Romains payèrent de leurs vertus la gloire de leurs armes, quoiqu'il soit bien prouvé qu'ils n'eureut jamais plus de vertus qu'au temps des Scipions où ils avaient le plus de gloire, et qu'il soit difficile d'accorder cette opinion avec le Delenda Carthago par lequel le censeur commençait toutes ses harangues au sénat.

Cet ouvrage des Nuits romaines où brillent des beautés de premier ordre, a le désaut qu'on remarque dans la plupart des livres étrangers : il manque de méthode; en le divisant en deux parties, il est aisé de voir que l'auteur avait eu l'heureuse intention de saire bien connaître, dans le premier volume, la cité des Césars, et de la comparer, dans le second, avec la ville des pontises; dès-lors, plusieurs entretiens de cette seconde partie, tels que le dialogue entre Romulus et Numa et l'épisode de la Vestale, devaient nécessairement trouver place dans la première.

Les deux personnages de Romulus et de Numa sont heureusement choisis pour l'examen de cette question: « les empires se soutiennent-ils par les armes ou par les institutions civiles? » Numa la décide fort habilement, selon moi, quand il conclut, que la gloire des armes est nécessaire au soutien des empires qu'elle a fondés, mais que rien ne contribue davantage à leur durée que l'accord de la religion et des lois, quand il s'établit par des

moyens successivement adaptés à l'esprit de chaque

siècle et aux progrès de la civilisation.

L'auteur trouve, dans Marc-Aurèle devenu un des personnages de son drame, l'occasion ou plutôt le prétexte de l'apologie du pouvoir absolu; il est vrai que ce qu'il dit dans cette circonstauce, met en fuite toutes les ombres illustres qui l'écoutaient, à l'exception de Cicéron qui, dans le cours de ces entretiens, est presque toujours de l'avis du dernier qui lui parle : sans renoncer à ce trait de caractère, j'aurais voulu seulement que Cicéron dont l'esprit est si juste et la dialectique si pressante, fit observer au Romain moderne que cet éloge du despotisme était au moins étrange de la part de celui qui venait de dire à Pompée :

« Apprends que si, après la chute de votre empire, « l'Italie conserva quelque étincelle de ce beau seu qui « anima vos héros, et quelques traces de cette énergie « qui fit votre gloire, on doit convenir qu'elle en sut « redevable au sentiment de son ancienne liberté. »

Du moins cette dernière réflexion amène-t-elle narellement l'éloge des républiques modernes, où l'auteur se complaît au point de comprendre l'Angleterre sous cette forme de gouvernement, à dater de l'époque révolutionnaire qui conduisit un de ses rois sur l'échafaud. Cet image du gouvernement républicain que M. de Verri affectionne, et dont Gênes était, à ses yeux, le plus parfait modèle, ne lui fait pas long-temps illusion sur l'Angleterre; il en trace un tableau dont on ne peut contester la vigueur (1).

Ces critiques dont les Nuits romaines pourraient être l'objet, n'empêchent pas d'y reconnaître un auteur maître de la matière qu'il traite, et profondément ins-

<sup>(1)</sup> Il no figut pas oublier que l'auteur égrivait en 1784

264

truit de l'histoire et des mœurs romaines. Comme ésrivain, son style (avec des défauts inhérens peut-être à la langue dans laquelle il écrit), est généralement harmonieux et brillant de pensées et d'images. Quant à sa philosophie, il est aisé de voir qu'en la plaçant sous la protection des morts, il a voulu la mettre à l'abri des inquisiteurs.

Les lettres françaises doivent savoir gré à M. Lestrade d'avoir fait passer dans notre langue un ouvrage pleint de choses utiles et de vérités hardies qu'on aime à découvrir sous le voile d'une ingénieuse fiction. Les notes dont il a enrichi sa traduction, ne sont pas la partie la moins utile et la moins intéressante d'un livre qui ne pouvait reparaître dans des circonstances plus propres à en augmenter le succès.

JOUY.

Suite d'un système pour les Délibérations des corps politiques.

Nous sommes parvenus à ce moment où un projet de loi ou d'une disposition législative quelconque, discuté dans son système général, a encore besoin d'être épure des défants qui peuvent s'y rencontrer et enrichi des améliorations qu'on y peut porter. C'est ce qu'on appelle les amendemens.

J'ai déjà dit que ce second travail, dans la préparation d'une loi, demandait une forme qui lui fût propre; car si l'objet est toujours le même, les points de vue ne le sont plus; dans le premier travail, tout se rapportait à l'ensemble; dans celui-ci, tout s'applique

aux détails.

C'est iei sur-tout qu'une résonne pleine et entière, dans le mode qui s'est établi et perpétué en France, me paraît le but principal où je dois diriger l'attention publique et le vœu qui doit animer mes efforts.

Il ne se trouvera, je pense, aucun de mes lecteurs,

qui n'ait assisté, au moins une fois, dans sa vie, au cours entier d'un de nos débats politiques. Je puis dons les prendre tous à témoins de l'effrayant abus que je viens leur dénoncer.

Des orateurs se sont long-temps succédés à la tribune : tantôt la chaleur de l'éloquence ; tantôt le calme d'une marche didactique; tantôt dans l'assemblée les signes de l'assentiment; tantôt ceux de la réprobation; tantôt l'entraînement de l'admiration, qui s'accroît à mesure qu'elle se répand dans un plus vaste espace; tantôt l'impatience de l'ennui, qui se déclare par un sourd et long murmure; car, ici, comme ailleurs, ce qui est beau et ce qui ne l'est pas se touchent de bien près; et le plaisir ne s'achète que par de la peine. Du moins on est pleinement content du spectacle qu'offre ce grand corps, qui tient dans ses décisions les destinées de tout un peuple; il est grave, silencieux, calme, appliqué à son œuvre; il promet par une noble contenance cette fermeté sage, qu'exige une grande chose; elle va se consommer; car on proclame que la discus-

sion est fermée.

A l'instant, tout change; l'agitation commence et eroît jusqu'au trouble, à la consusion; jusqu'à ce désordre qui fait scandale. Le tumulte d'une place publique vient d'envahir une salle de législateurs. On se pousse à la tribune; on en est repoussé; on y arrive, comme en montant à l'assaut; on ne s'y maintient que comme sur une brêche; ce n'est plus en paroles qu'on consume le temps; c'est en vociférations inentendues. On se bat à coups d'amendemens; ils se croisent comme des éclairs dans un orage. Les uns veulent ceux-ci ; les autres veulent ceux-là. On ne les discute pas; on les enlève, on les perd, selon le plus ou le moins de violence des partisans et des adversaires. On avait dignement préparé la loi pendant un mois d'une discussion majestueuse; on en arrête toutes les pensées et tous les mots dans quelques heures de fermentation et de tumulte! Personne ne vondrait régler ses propres affaires dans un tel bouleversement de ses facultés; et on s'en est fait un usage dans la législation! Tout homme, qui est en dehors d'une pareille scène, s'en effraye, s'en consterne; ceux même qui s'emportent dans le mouvement, en rougissent, lorsqu'ils en sortent; mais cela n'a encore donné ni la volonté, ni la pensée d'aller autrement; à force de rouler dans le mal, l'habitude n'a pas même permis d'en chercher le remède; et j'aurai peut-ètre une grande tiédeur à vaincre, pour obtenir ici une réclamation plus puissante, qui conduise à une réforme efficace. Et la pauvre loi, qui passe d'une paisible rédaction de cabinet à la confection déréglée d'un grand corps en sédition contre lui-mème, que devient-elle? Elle reste là, pour recevoir tristement des blessures contraires; car ces joutes épuisent les forces par leur impétuosité même; plus elles durent, plus elles tendent à finir; et la fin propre à ce genre de combat, c'est quelque mauvaise composition.

On concevra mieux tout le danger de persévérer dans un tel mode de statuer sur les amendemens, si on veut me suivre dans l'analyse du sens et des essets de la chose et du mot. Analyser en ceci, c'est se préserver

de toute méprise, de toute erreur.

Le mot d'amendement est un de ceux que nous avons empruntés des Anglais, lorsque nous avons voulu aussi avoir une chose publique, et devenir, par le régime représentatif, une nation constituée.

Dans son bon emploi, il tend à corriger, modifier,

améliorer.

Dans son mauvais emploi, il ne sert qu'à dénaturer, brouiller, gâter.

Tout dépend des intentions et des moyens avec les-

quels on opere.

Il y a, à la fois, une similitude et une notable différence, entre l'épuration d'un projet de loi et la correction d'une simple production de l'esprit. Ils peuvent gagner l'un et l'autre tout ce que des vues justes et un goût sain peuvent ôter on ajouter dans toute chose où

ils s'appliquent. Voilà le rapport.

On ne soumet une production de l'esprit qu'à des arbitres bienveillans et éclairés. Alors la critique est utile. Mais quel parti à tirer de celle des ennemis, qui peuvent, avec une égale malice, affirmer mauvais ce qui est bon et bon ce qui est mauvais? Or une loi proposée à un grand corps y trouve naturellement des amis et des ennemis, puisqu'il est de sa destination d'y

être tont ensemble attaquée et désendue. Ce ne sont pas des conseils que l'euvrage à persectionner vient recevoir iei ; c'est un débat contradictoire qu'il vient

subir. Première différence.

Ce ne sont pas des opinions, des goêts divers qui veulent, chaeun, qu'un ouvrage, par la pensée ou l'expression, tombe dans leurs sens; ce qui est déjà fort difficile à concilier. Des forces bien plus vives agissent sur une loi controversée; ce sont les intérêts, les passions de partis en présence. Autre différence, bien plus tranchante.

Comme il y a plus à faire ici, pour obtenir le bien et écarter le mal; il faut aussi des précautions plus

sévères et un art plus difficile.

Le premier soin à prendre assurément, c'est d'enlever l'opération à ce tumulte précipité, dont je viens

d'offrir une trop faible peinture.

Un second, non moins impertant, est de mettre à profit des oppositions passionnées, pour les amener, comme malgré elles, à chercher et à trouver leur paix dans le bien commun: le bien commun, auquel on tient sans cesse, tout en se laissant emporter à l'intérêt particulier; il est la puissance secrète, qui a fondé la société, qui la maintient; le ressort par lequel on la redresse dans ses désordres; la prise continuelle de toute législation, qui n'a pas elle-même un autre mobile et un autre but. Que ne peut la législation avec ces méthodes d'opérer qu'elle institue, et par lesquelles elle se soumet les hommes par leurs passions mêmes? C'est un de ces heureux résultats d'un système bien conçu, que j'ose chercher dans cette partie de mon travail.

De quoi s'agit-il?

Les amendemens sur un projet de loi ou une disposition législative, ont deux objets:

1º. La correction de la chose en elle-même et dans

son propre sens.

Là il n'y a qu'un intérêt, un même vœu et un concours empressé. Il ne faut que choisir le meilleur moyen. Il est sensible que cette révision logique et grammaticale se fera bien mieux dans un comité que dans un corps nombreux.

2º. Les modifications dans l'esprit général et les

détails du projet. La sont les luttes fortes et animées;

là l'avantage est à côté du danger.

Une disposition législative quelconque doit tenir à un principe certain et aller à sa fin par la voie la plus simple et la plus courte. Que devient-elle, si on bou-leverse son système, si on y laisse entrer des directions contraires?

C'est pour parer à cette erreur capitale, que j'ai demandé expressément, qu'un contre-projet, plus au gré de la majorité, pût être substitué à un premier, qui choquait les esprits. Alors la loi marchant sur la ligne où on la veut, on ne songe plus à la jeter hors d'ellemème, par les amendemens; ce qui est le pire des abus; car il vaut mieux qu'un objet reste sans nouvelle règle, que d'en avoir une qui ne serait propre qu'à tout troubler par la désorganisation, qu'elle aurait reque. Et je ne puis me retenir d'observer que c'est là un des graves inconvéniens d'un régime représentatif, où l'on ne pourrait jamais délibérer que sur un plan, émané de l'un des pouvoirs qui concourent dans la formation, de la loi.

Mais un principe certain et une sin directe dans la lei, n'empéchent pas qu'elle ne doive encore s'améliorer par des modifications, propres à s'amalgamer à son système; qu'elle ne tende à regagner par la ceux qui la repoussaient; et à obtenir ainsi le plus grand assentiment possible. Or plus la loi tient au bien général, plus elle est en harmonie avec l'esprit public et les lumières acquises, plus elle est près de ce savorable succès. C'est pour qu'elle soit ou devienne telle qu'on doit l'attendre et la vouloir, que j'ai proposé ces bautes et grandes discussions, que la partie antérieure de mon plan a présentées.

Tachons de bien accomplir l'ouvrage dans le mode de procéder à l'adoption ou au rejet des amendemens. Je vais recommencer à énoncer mon plan, comme

dans des articles.

1°. La discussion sur l'ensemble de la loi fermée, it n'y aura plus lieu qu'à l'examen des amendemens à proposer.

2°. Chaque membre de l'assemblée a le droit de pré-

senter les amendemens, qu'il juge convenables.

3°. Tout amendement doit être écrit ; et sera précédé

d'un ou plusieurs considérans, qui en spécifieront sommairement le principe et le but.

4º. Tous les amendemens, avec leurs considérans,

seront lus, sans discussion, en pleine assemblée.

5°. Ne seront point admis ceux qui ne porteraient que sur la rédaction, sauf à les communiquer comme observations au comité des bureaux.

6°. Après la lecture ci-dessus, le projet de loi ou de résolution, avec tous les amendemens, rédigés, comme il vient d'être dit, sera envoyé au comité des bureaux.

7°. Le comité procédera à réviser le projet, s'il a lieu, pour une meilleure rédaction, en procédant à cet

égard, avec l'auteur ou les auteurs du projet.

J'observe qu'on néglige beaucoup trop la rédaction des lois. Il est à désirer qu'il se rencontre dans les conseils et dans les assemblées des hommes qui aient l'habitude du genre de logique et de style, qu'exige ce travail.

8°. Le comité revisera également la rédaction des divers amendemens, en réduisant à l'unité ceux qui

rentreraient les uns dans les autres.

9°. Cela fait, le projet et les amendemens seront envoyés dans les bureaux de l'assemblée, pour y être examinés et débattus, comme il suit:

10°. Les bureaux n'émettent pas de votes ; leurs membres ne peuvent que débattre ensemble leurs opinions.

11°. Un premier tour d'opinion aura lieu sur la question de savoir, si sans égard aux amendemens, on se déclare pour le rejet de la loi. — Ce qui n'empêche pas qu'on ne puisse ensuite s'expliquer sur chacun des amendemeus, si la majorité s'est déclarée pour l'admission.

12. Un second tour d'opinion suivra sur chacun des amendemens, dans l'ordre où ils ont été rangés par le

comité.

Cet emploi d'une grande assemblée, opérant par des sections, dans lesquelles elle se divise, est, je crois, une invention qui nous est propre; elle est meme trèsrécente parmi nous. On voit que j'y attache un grand prix. J'ai beaucoup de vues a offrir sur ce point. Je me les suis déjà réservées oi-dessus; et je me les réserve

Digitized by Google

encore ici. Il est seulement une ebservation, qui detache, pour recevoir sa place, sans aller plus loin.

Ma première pensée avait été d'ouvrir toute discussion, par les bureaux, dans ce que j'appelle le grand ordre. J'ai reconnu ensuite que des hommes venant s'emparer d'un grand objet à traiter, sans préparation à la matière, sans un intérêt déjà développé, sans cette chaleur qui se communique par la solennité d'une grande chose qui a pris son cours, n'y apporteraient qu'une sorte d'hésitation; et que cette hésitation concourrait à faire tomber ces réunions partielles, qu'il faut rendre actives et animées, pour en tirer des résultats qui les consacrent; je ne les fais donc intervenir qu'à l'époque où l'objet en question agite et préoccupe tous les esprits, tant dans l'assemblée que dans le public.

Je reprends la série de mes articles.

13°. Après le débat dans les burcaux, les questions à résoudre reviennent au comité.

14°. Chaque membre du comité lui fait un rapport sommaire de la discussion, dont il a été témoin dans son bureau.

15%. Le comité délibère ensuite sur les questions à résoudre et arrête l'avis, auquel il se détermine.

. Première question. — Y a-t-il lieu, sans s'arrêter aux amendemens, de conclure au rejet de la loi?

16°. S'il conclut à l'affirmative de la question, il ne passe pas la seconde; et il fait son rapport à l'assemblée.

not sur chacun des amendemens; et émet son avis sur chacun; ce qui devient l'objet d'un second rapport.

C'est nous seuls encore, ce me semble, qui venons de fonder cet usage de ne passer auçune loi, que par le travail préalable d'un comité spécial. Je le crois trèsbon; il se rallie aussi à beaucoup de considérations législatives, sur lesquelles je me propose de m'étondre un peu, dans un article ultérieur.

184. Le comité présente d'abord son premier rapport

sur l'adoption ou le rejet de la loi.

19°. Après ce premier rapport, un membre de l'assemblée ou un membre du gouvernement (un seul) peut obtenir la parole contre l'avis du comité. Un seul membre du comité ripond.

Après quoi, on passe au vote sur la question.

20°. Si la question du rejet ne passe pas, le rapport du comité sur les amendemens s'ensuit.

210. Un membre ou un ministre peuvent demander la parole contre chaque conclusion du comité; et un membre du comité a droit à la réponse.

22°. Après le débat sur les amendemens successifs,

on vote sur chacun séparément.

23°. Enfin on vote sur la loi, telle qu'elle se trouve définitivement arrêtée, par la solution sur les amendemens.

Si l'on s'imaginait que ceux à qui le zèle du bien public inspire des conceptions du genre de celle-ci, s'en préoccupent jusqu'à n'admettre rien de différent, rien de mieux; et qu'en prenant la modeste confiance de les publier, ils aient secrètement le sot orgueil de faire une loi absolue de ce qu'ils proposent; qu'avec eux ce soit à prendre ou à laisser; on se tromperait beaucoup à l'impression que de telles recherches unt laissées à leur auteur. Personne autant que l'auteur, ne craint plus d'avoir oans des aspects essentiels dans sa combinaison; d'avoir mal vu dans ceux qu'il a embrassés; d'avoir faussement résolu les problèmes où il a le plus porté sa sollicitude.

A quoi donc peut se réduire sa réelle espérance, lorsque, comme moi, il est sans moyens pour sauver, ses conceptions du dédain ordinaire; et sans titres, pour y appeler l'attention résléchie qu'elles exigent? A ce qu'elles obtiennent au moins la critique d'un esprit supérieur, qui, en réprouvant l'ouvrage, soit digne de s'emparer du sujet. Cependant, comme il est juste, qu'en toute chose, chacua reprenne sa part, il en reste une ici, pour celui qui, par la tentative originaire, a mis un autre, plus heureux, sur la vois d'un service public. J'attends sur mon plan ce que lui réserve l'heureuse émulation sur le persectionnement de notre nouveau régime, qui se manifeste et parmi les écrivains et parmi les fonctionnaires de l'Etat.

Un plan de ce genre et de cette destination agit sur les esprits qu'il éveille et provoque, en proportion de

ce qu'il embrasse plus dans l'objet et qu'il tend plus haut; ce n'est jamais un tort dans la spéculation de hausser ses vues et ses espérances; on ne rabat que trop dans la pratique. Sans abonder dans mes idées, comme j'ai cherché à les proportioner, dans la plus juste mesure, aux choses que j'avais à régler, en attendant des observations, qui m'éclaireront le premier, je me permets de croire que mon plan n'est étendu, que parce qu'il suit le sujet dans toutes les faces que le sujet parcourt; et qu'il n'a de complication que par la nécessité de porter, en chaque partie, la simplicité et la précision.

Je vais le reprendre, par une vue générale, sous cet aspect justificatif. J'ai d'ailleurs encore beaucoup d'idées accessoires à développer. La haute utilité du sujet antorise la succession que je donne à ces articles, où d'ailleurs les détails techniques étant finis, j'arrive à des considérations, où l'intérêt se joindra à l'importance.

LACRETELLE ainé.

# ANNALES DRAMATIQUES.

Malgré les bonnes recettes que produisent les Danaïdes, l'administration de l'Opéra aurait tont aussi bien fait de ne pas remettre cette pièce à la scène, et de la laisser dans l'oubli où elle était ensevelie depnis nombre d'années. Si l'Opéra était exploité au profit des personnes qui le régissent, il serait inutile de hlâmer une tentative qui a parfaitement réussi; les bordereaux du caissier répondraient victorieusement aux réclamations les plus éloquentes; mais comme les dépenses de ce théâtre sont supportées en grande partie par le gouvernement; comme il est décoré du titre d'Académie royale de musique, il ne lai convient pas de se livrer à des opérations financières, qui ne s'accordent pas avec l'intérêt des arts dont il est le conservateur.

Poisque la pièce des Danaides, dont la conception est absurde et gigantesque, est vue d'un œil de faveur par l'administration, et qu'elle est partout prônée, pourquoi nos auteurs se fatigueraient-ils à composer des ouvrages réguliers? Il serait tout aussi avantageux et bien plus facile d'imiter les Danaides que de lutternant contre les chefs-d'œuvres de Quinault! Cependant le nombre des écrivains lyriques qui méritent d'etre nommés après le poète des Graces, est trop borné pour que l'on doive négliger de l'accroître. Il serait donc plus sage d'exciter l'émulation, et de faire éclore de bons ouvrages en ce genre, que d'exhumer d'anciennes pièces, de daignées par une autre génération. Vainement dira-ran qu'aujourd'hui le public se porte en foule aux Danaides ; cela prouve seulement que le public ne répugne pas à voir des spectacles extraordinaires, lorsqu'ils sont nouveaux. Mais offrez-lui des opéras avoués par le goût, vous n'en ferez pas moins de bonnes recettes, et il y joindra ses suffrages, qui ont bien aussi leur prix.

Il faut renoncer à tous les principes consacrés dans les beaux-arts et devenus pour ainsi dire populaires, ou bien convenir que la tragédie lyrique des *Danaides* n'est qu'une œuvre difforme, indigne de figurer à côté de plusieurs ouvrages remarquables qui ont été repré-

sentés de nos jours.

On n'est plus admis à dire que la tragédie lyrique ne doit pas essayer de produire les mêmes effets que la tragédie purement déclamée. La Harpe lui-même révoque-rait peut-être ce principe qu'il a mis en avant. s'it pouvait être témoin du succes soutenu que la Vestale obtient depuis dix ans. La Vestale est véritablement une tragédie; elle inspire ce touchant intérêt, cette terreur attendrissante que le spectateur se plaît à ressentir, et qui est le but du drame tragique.

On ne parvient pas à atteindre ce but, en effrayant l'imagination et en révoltant la raison; ce sont-là copendant les seuls effets que le drame des Danaides ne
cesse de produire durant toute l'action, qui coûte la vie
à quatre-vingt-dix-neuf personnages. Puisque les sœurs
d'Hypermnestre paraissaient sur la scène, il fallait, tout
on les rendant criminelles, éviter de les rendre hide u-

ses. Danaus devait leur prouver que la mort de leurs époux était un crime nécesaire. Il ne suffit pas qu'il leur rappelle l'usurpation de son trône, elles en étaient instruites ayant de s'unir aux fils d'Egyptus. S'il leur dit que leurs époux les feront périr; pour les en convaincre il fallait faire commettre aux jeunes princes quelque action imprudente, et de nature à inspirer des craintes aux Danaides. Un oracle, a prédit que Danaus mourrait victime d'un de ses neveux: pourquoi les a-t-il laissé aborder à Argos? Pourquoi n'a-t il pas parlé de cet oracle en présence de toutes ses filles? Ce prétexte, sans les excu-ser, affaiblirait l'impression du crime. Maia on s'est bien gardé de chercher à l'affaiblir, on a'est effoncé, au contraire, d'en augmenter l'atrocité.

Ce serait, une erreur de penser que les accessoires sont propres à amuser le spectateur, ou même à le distraire. Les divertissemens, à partir du deuxième acte, conservent la couleur lugubre du sujet. Les chœpre et les ballets se composent des filles de Danais et de ses gendres; ce sont des personnages de la pièce; leurs chants, leurs danses sont lies à l'action. Cette liaison, qui scrait d'un grand prix en toute autre occa-. sion, n'est ici qu'un défaut : si les Denaïdes, en se livrant à leurs jeux, oublient qu'elles sont des personnages du drame, elles font un contre-sens; si elles melent au contraire à leur danse une pantomime animée, qui rappelle sans cesse leur affreux dessein, il en résulte une disparate choquante. Cette fameuse bacchanale est donc un incident qui suspend le cours de l'action, tout en obligeant l'esprit à s'en occuper.

Lorsque le crime est consomané, les épouses coupables se précipitent en désordre sur le théâtre; elles sontéchevelées; à demissures, et tienment dans leurs mains des thyrses, des, poignards et des torches; c'est un spectacle révoltant; les Danaïdes ne sont pas moins affreuses que les Démons à qui elles seront bientôt livrées. Voici un échantillon de leurs discours:

Quel palais faut-il mettre en cendre? Rominez le sein qu'il faut percer. Parles, quel sang faut-il verser? Tous nes oœurs brûlent d'en répandre.

Cette citation me conduit à remarquer qu'il est

peu d'opéras versifiés aussi pitovablement que celui-ci. L'auteur, ou plutôt les auteurs sont restes essez tougtemps inconnus; l'un d'eux est ce baron du Rollet qui a mutilé l'Iphigénie de Racine pour en faire un opéra : il s'était associé, pour les Dunaîdes, M. Tschoudy,: seigneur hongrois, qui a répandu sur le style toutes les grâces de sa langue maternelle. En voici la preuve dans quelques vers pris au hasard:

> Nul de nons ne sait si la Parque Veut lui filer encore un jour.

Szisissez ces poignards, cachez-les dans vos seins;

Qui la retient ( la foudre ); que ne part-elle ? Que tarde-t-elle à m'écraser ?

Il serait difficile de concevoir une poésie moins lyrique. Le seul mérite de ce drame est d'être coupé avec discernement, et de n'avoir qu'une étendue raisonnable.

On s'étonne aujourd'hui que la musique, qui a été composée par M. Salieri, alt est attribuée à Gluck. On y a remarqué beaucoup de noblesse et de pureté. mais, en même temps, une uniformité de rhythme qui la rend trainante et peu dramatique. Chaque morceau, jugé en particulier, mésitefait des élogés; la plupart ont l'avantage d'être encenté asses souvent dans des concerts, et cependant, en examinant la composition. dans son ensemble, on reconnait qu'elle manque de chaleur. Le récitatif est la partie que les musiciens éclairés estiment le plus. « C'est M. Spentini qui s'estchargé de la composition de la Bacclianale ajouiée: au troisième acte. Am travers du fracas étoundissant? de l'orchestre, il a ritérfacile de saime quelques passiges qui rappellent le morceaux du meme gemie que f M. Cherubini a place dans Achille & Seyros. M. Spontini a fait preuve de goût dans le reboix de son modèle:

Le rôle d'Hypermhestre estilé seul de la piece que soit bien joné et hien chanté. Madame Branchu y me retoute l'âme et tout le talent qui la font si souvent admirer. La nullité du rôles de Lynose et l'atrocité de celui de Danaus sont peu propres à fournir d'houreuses inspirations à Derivis et à Nourrit qui en sont chargés.

Les décorations sont une partie trep essentielle de :

l'ouvrage, pour que je néglige d'en faire mention. Celle qui représente le port d'Argos est très-brillante. Le temple de Nemésis, au deuxième acte, est lugubre et fort bien adapté à la scène de la distribution des poignards; mais au troisième, on a placé, dans un palais grec, des coulisses et une galerie du Carnaval de Venise : c'est du plus mauvais goût. Quant aux enfers, ils sont parfaitement soignés; on y voit un assortiment de supplices, dont le choix fait honneur à l'imagination de l'inventeur. Les ombres de Danaüs et de ses filles y sont torturées comme elles le méritent. Je présère cependant l'enfer de Psyché; les yeux n'y jouissent pas d'un appareil aussi elfrayant, mais on y tourmente une jeune victime dont les souffrances intéressent davantage, et intéresseront plus long-temps que celles des Danaides.

## MERCURIALE.

Si le poète philosophe qui écrivit à Voltaire, et dont la muse indépendante dénonçait, aux premiers jours de l'empire:

« Des préjugés bannis le burlesque retour. »

n'avait pas été enlevé par une mort prématurée, quelle moisson nouvelle de ridicules tomberait sous sa plume! que de noms impunis, honnes fortunes de la satire, seraient fouettés dans ses vers en l'honneur de la philosophie! Chénier n'est plus, mais du moins il a laissé des disciples; il en est un qui, dans un discours en vers prêt à paraître, s'est fait le Juvenal des deux chambres: tandis que l'éloquence de nos publicistes est occupée à éclairer les juges de la loi, la poésie aura bien sussi son utilité, si certains orateurs fanatiques sont tenus en respect, loin de la tribune, par l'effroi d'une épigramme.

Le jenne auteur a rencontré une conception heurense; il suppose qu'un visillard, ex-membre de la constituente, donne des conseils politiques à son fils, élu député à la législature actuelle. Après avoir suivi le berceau de notre liberté, à travers les orages de nos différentes assemblées, depuis 1789, il enseigne à son fils les moyens de la soustraire à de nouveaux naufrages :

- « Ciel! avec quelle ivresse, il m'en souvient encore,
- « De notre liberté l'on vit briller l'aurore,

- « Quand ce roi généreux autant qu'infortuné, « Ce moderne Titus, citoyen coaronné, « Ne voulut, dans ses mains, par un pacte sublime,
- « Retenir, du pouvoir, que sa part légitime!
- « L'anarchie éleva son front ensanglanté;
- « On vit, de son autel, tomber la liberté:
- « Un adroit despotisme y plaça la victoire;
- « Il s'était, pour complice, associé la gloire, « Et l'éclat des lauriers dissimulait nos fers........

C'est là qu'en se félicitant de nous voir échappés à ce dernier piége, où des Français pouvaient se laisser prendre, le Nestor de la tribune signale au ridicule les piéges grossiers où nos Epiménides politiques voudraient faire tomber encore la liberté, réhabilitée par la Charte.

Voici quelques traits choisis dans la revue spirituelle

qu'il fait de ces Messieurs:

- a L'un vante les douceurs du joug oriental,
- « Et zélé citoyen, il souhaite à la France, « La liberté des Turcs et les lois de Bizance.

# l'autre, penseur féodal,

- « Vient, contre le budget, en discours pathétiques,
- « Invoquer et Dodone et ses chènes antiques.

#### et cet autre enfin,

- « Composant, tour-ā-tour, des contes et des lois,
- « En style romantique, endoctrine les rois. »

Ces portraits n'ont pas besoin du nom de leurs modèles pour être reconnus; en voici d'autres qui s'en seraient bien passes aussi :

- « Vous choisirez plutôt, pour vous servir d'exemple,
- « Ces mortels que la France avec amour contemple; « Tarente, des long-temps, par la gloire ennobli; « L'intègre Lanjuinais, le vertueux Lally,

- à Et d'Anglas et Lafitte, au libre et fier génie, « De Broglie, d'Argenson, noms chers à la patrie..... »

Au reste, la raison du jeune poete n'est commandée que par l'intéret national, et l'on doit applaudir à l'élévation de ses sentimens autant qu'à celle de son talent. On peut voir combien il se refuse à tout esprit de parti, lorsqu'il fait dire à son vieux l'gislateur:

« Recevant, dans mes rangs, un atile adversaire, « Je profite d'un bien qu'il ne veut pas nous faire; « Qu'importe quelle voix sert au bon sens d'appui, « Fut-ce C....., je voterajs[pour lui. »

Ce petit discours est encore un historique de nos dernières sessions, aussi fortement pensé que spirituellement écrit : on ne le confondra pas avec les histoires de M.Fiévee.

— L'apparition de Victor dans Hamlet, où l'on n'a pas aperçu l'ombre de Talma, a et , dit-oa, le sujet d'une singuliere discussion dans les coulisses du Théâtre-Français. Victor, a ce qu'il paraît, n'a pas été encouragé, dans son audace, par le suffrage des sociétaires mâles; mais il a pour lui toutes ces dames, ce qui est bien préférable : il se sera certainement prononcé plus

de paroles en sa faveur qu'à son préjudice.

On raconte qu'il s'est élevé, à cette occasion, une discussion assez vive entre l'un des plus solides piliers et l'une des plus fortes colonnes du temple de Thalie. L'acteur eut la simplicité d'appuyer son opinion nouvelle de celle de plusieurs auteurs dramatiques. L'actrice rejeta ce système de défense en avouant, avec la franchise de son caractère, qu'elle ne croyait pas les gens de lettres capables de juger le taleut des comédiens.

— « Cela est vrai, mademoiselle, répliqua un auteur « qui se trouvait la, mais les comédiens et surtout les « comédiennes sont très-capables de juger les œuvres « des gens de lettres. »

Ce dernier raisonnement acquiert plus de force lorsqu'on apprend que cette même actrice disait, que lques mois auparavant (toujours avec la franchise de son caractère, que les gens de lettres pourraient appeler de la naïveté): « Mon dieu, on nous parle sans cesse de « ces' trois unités d'Aristote; qu'on la joue donc cette « pièce, elle nous dédommagerait peut-être de nos

« pièces nouvelles. ».

L'Académie a été fidèle à ses engagemens; elle a

tenu mardi dernier sa première séance poétique; il serait à désirer que quelques amateurs fussent admis à ces petites fêtes de famille; c'est M. Baour-Lo mian qui a fait tous les frais de celie-ci; il a lu une admirable traduction de l'admirable chant de là Forst enchantée du poème italien; quand on voit l'indifférence du public français pour nos premiers poètes vivans, on ne peut qu'envier le sort de lord Byron, dont les guinées des trois royaumes se disputent les moindres vers; l'Angleterre il est vrai peut se montrer généreuse envers ses grands hommes, ils ne sont pas en assez grand nombre pour qu'elle soit obligée de les réduire à la demi-solde.

# POLITIQUE.

### SESSION DES CHAMBRES.

En me confiant la rédaction de cet article, on a consulté mon zèle plus que mes forces. Cette tâche, déjà difficile par elle-même, le devient encore plus par la comparaison; trop de renommée accompagne l'écrivain qui s'en est chargé le premier, pour ne pas effrayer ceux qui lui succèdent. Heureusement le fruit de ses veilles est un bien du public; et ce ne sera point dérober l'auteur, que d'user quelquefois des richesses qu'il a prodiguées.

Comme M. Benjamin de Constant, je me propose de rapporter en substance les discours qui séront prononcés dans les débats. Comme lui, après cette analyse, j'exposerai mon opinion particulière, et j'en déduirai

les motifs.

La session qui vient de s'ouvrir est appelée à de grandes choses. Rentrer dans la constitution pour n'en sortir jamais, dérober aux lois d'exception, pour les replacer sous l'égide des lois véritables, et la liberté individuelle qui est le principe de toutes les libertés, et la liberté de la presse qui en est la caution; constituer

l'instruction publique, c'est-à-dire, donner des racines à toutes les lois; entourer le domaine du Saint-Siége de fortes palissades, qu'on ne puisse franchir ni du dedans ni du dehors; modifier le code pénal dans ce qu'il a d'injuste et d'arbitraire; et il en a beaucoup ; créer enfan le code rural, l'un des plus anciens projets de nos assemblées législatives, et qui n'est encore qu'un projet; donner un sens à ce mot de responsabilité des ministres. et par suite, régler invariablement les plus imposantes et les plus redoutables attributions des pairs, afin que la juridiction qu'ils tiennent de la loi, ne paraisse point leur venir d'une ordonnance; organiser une armée, c'est-à-dire, remonter au rang des nations : telles sont les questions qui vont s'offrir aux lumières et au patriotisme des chambres. La solution de quelques-unes se trouve indiquée d'avance dans le discours de S. M. : je ne le profanerai point par un commentaire.

#### DISCOURS DU ROI.

### Messieurs,

« A l'ouverture de la dernière session, je vous parlai des espérances que me donnait le mariage du duc de Berry. Si la Providence nous a trop promptement retiré le bienfait qu'elle nous avait accordé, nous devons y apercevoir pour l'avenir un gage de l'accomplissement de nos vœux.

"Le traité avec le Saint-Siége, que je vous ai annoncé l'année dernière, a été conclu. J'ai chargé mes ministres, en vous le communiquant, de vous proposer un projet de loi nécessaire pour donner la sanction législative à celles de ces dispositions qui en sont susceptibles, et pour les mettre en harmonie avec la Charte, les lois du royaume et ces libertés de l'Eglise gallicane, précieux héritage de nos pères, dont saint Louis et tous ses successeurs se sont montrés aussi jaloux que du bonheur même de leurs sujets.

« La récolte de 1816 a, par sa mauvaise qualité, trahi en grande partie mes espérances. Les souffrances de mon peuple ont pesé sur mon cœur; j'ai cependant va avec attendrissement que presque partoutil les a supportées avec une résignation touchante; et si, dans quelques endroits, elles l'ont porté à des actes séditieux, l'ordre a partout été promptement rétabli. J'ai dû, pour adoucir le malheur des temps, faire de grands efforts et commander au trésor des sacrifices extraordinaires; le tableau vous en sera présenté, et le zèle dont vous êtes animés pour le bien public, ne permet pas de douter que ces dépenses imprévues n'aient votre approbation. La récolte de cette année est plus satisfaisante dans la plus grande partie du royaume; mais, d'un autre côté, quelques calamités locales et les fléaux qui ont frappé les vignobles appellent ma sollicitude paternelle sur des besoins que, sans votre coopération, je ne pourrais soulager.

« J'ai ordonné qu'on mit sous vos yeux le budjet des dépenses de l'exercice dans lequel nous allons entrer. Si les charges qui résultent des traités, et de la déplorable guerre qu'ils ont terminée, ne permettent pas encore de diminuer les impôts votés dans les précédentes sessions, j'ai du moins la satisfaction de penser que l'économie que j'ai recommandée me dispense d'en demander l'augmentation, et qu'un vote de crédit, inférieur à celui du dernier budjet, suffira à tous les besoins de l'an-

née.

« Les conventions que j'ai du souscrire en 1815, en présentant des résultats qui ne pouvaient alors être prévus, ont nécessité une nouvelle négociation. Tout me fait espérer que son issue sera favorable, et que des conditions, trop au-dessus de nos forces, seront remplacées par d'autres, plus conformes à l'équité, aux bornes et à la possibilite des sacrifices que mon peuple supporte avec une constance, qui ne saurait ajouter à mon amour, mais qui lui donne de nouveaux droits à ma reconnaissance et à l'estime de toutes les nations.

« Ainsi que j'ai eu le bonheur de vous l'annoncer dans le cours de la dernière session, les dépenses résultant de l'armée d'occupation sont diminuées du cinquième; et l'époque n'est pas éloignée où il nous est permis d'espérer que, grâce à la sagesse et à la force de mon gouvernement, à l'amour, à la confiance de mon peuple et à l'amitié des souverains, ces charges pourront entièrement cesser, et que notre patrie reprendra, parmi

les nations, le rang et l'éclat dus à la valeur des Fran-

çais, et à leur noble attitude dans l'adversité.

« Pour parvenir à ce résultat, j'ai plus que jamais besoin de l'accord du peuple avec le trône, de cette force sans laquelle l'autorité est impuissante. l'lus cette autorité est forte, moins elle est contrainte à se montrer sévère. La manière dont les dépositaires de mon pouvoir ont usé de celui dont les lois les ont investis, a justifié ma confiance. Toutefois j'éprouve la satisfaction de vous annoncer que je ne juge pas nécessaire la conservation des cours prévôtales au-delà du terme fixé pour leur existence par la loi qui les institue.

α J'ai fait rédiger, conformément à la Charte, une loi de recrutement. Je veux qu'aucun privilége ne puisse être invoqué; que l'esprit et les dispositions de cette Charte, notre véritable boussole, qui appelle indistinctement tous les Français aux grades et aux emplois, ne soient pas illusoires, et que le soldat n'aie d'autres bornes à son honorable carrière, que celles de ses talens et de ses services. Si l'exécution de cette loi salutaire exigeait une augmentation dans le budjet du ministère de la guerre, interprètes des sentimens de mon peuple, vous n'hésiterez pas à consacrer des dispositions qui assurent à la France cette indépendance et cette dignité sans lesquelles il n'y a ni Roi ni Nation.

« Je vous ai exposé nos difficultés et les mesures qu'elles exigent; je vais, en terminant, tourner vos regards vers des objets plus donx : grâces à la paix rendue à l'église de France , la religion , cette base éternelle de toute félicité, même sur la terre, va, je n'en doute pas, refleurir parmi nous; le calme et la confiance commencent à renaître; le crédit s'affermit; l'agriculture, le commerce et l'industrie reprennent de l'activité; de nouveaux chess-d'œuvre des arts excitent l'admiration. Un de mes enfans parcourt dans ce moment une partie du royaume, et pour prix des sentimens si bien gravés dans son âme, et manifestés par sa conduite, il recueille partout des bénédictions; et moi qui u'ai qu'une passion, le bonheur de mon péuple, qui ne suis jaloux que pour son bien, de cette autorité que je saurais détendre contre les attaques de tout genre, je seus que je suis

simé de lui et je trouve dans mon cœur l'assurance que cette consolation ne me manquera jamais. »

BÉNABEN.

#### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

#### Du 31 octobre au 6 novembre.

RÉCOLTES. FINANCES. — On écrit d'Amiens, d'Arras, de Nancy, de Calais, de Chartres, de Lyon, de Saint-Brieux, que le prix des grains baisse de jour en jour. Cette diminution simultanée sur des points opposés est un indice consolant dans la saison qui s'approche. Les ressources intérieures grossissent par de fréquentes importations.

La banque nationale de Vienne commence à prendre racine; l'état sanitaire de la Dalmatie s'améliore. Le gouvernement russe tente d'acclimater le thé dans ses provinces méridionales, et fonde à Astracan des manufactures de cachemires. Mais comme il faut que tout soit compensé, le peste et la misère désolont Alger, et la fièvre jaune continue ses ravages à Charles-Town et dans la Nouvelle-Orléans.

Améliorations politiques. — Les plus importantes améliorations sont celles que l'empereur Alexandre prépare pour la Pologne; je dis les plus importantes, pour l'objet et pour les résultats probables, Car il s'agit ici bien moins de réformer la nation que de la constituer. Ce pays, comme on sait, offre encore le grossier mclange de deux populations qui ne se touchent qu'en un point. S'il recèle tous les matériaux de la civilisation, c'est à peu près de la même manière que le chaos des poètes recelait tous les élémens de la création. L'emporeur Alexandre se propose d'organiser une armée nationale; elle sera autrement nationale que la Pospolite, qui n'était nationale que parce que les nobles étajent la nation. Mais il est encore une autre force à créer; celle de l'industrie. Un terrain fertile, et point de commerce; tous les goûts du luxe, et point d'arts : voilà pourtant la belliqueuse, l'héroïque Pologne. Sons son nouveau sonverain, elle peut s'élever plus haut qu'elle ne fit jamais. Ses destinées ne seront pas moins illustres, et seront moins orageuses. Un souverain n'a qu'à vouloir le bien pour le faire. Il est comme l'astre dont la seule présence

répand la vie.

— C'est maintenant la saison des diètes. Paris, La Haye, Stockholm, sont témoins de ces augustes pompes que suivront d'utiles débats. Le peuple qui a précédé tous les autres dans la carrière constitutionnelle ne tardera pas à compléter le tableau. Magnifique et touchant tableau des nations et des souverains, ligués contre l'anarchée et le despotisme! La diète saxonne aussi a ouvert sa session. Mais est-ce une véritable représentation, que la diète saxonne? On n'y compte que des nobles, ou siégeant proprio jure, ou représentans nécessaires de ceux qui ne sont pas nobles. Mais on ne se fait pas illusion sur l'abus. On le voit; on le sent. Un trait caractéristique, c'est que le roi n'ouvre point la diète en personne.

— Voici une institution bien respectable, parce qu'elle est volontaire. C'est la Société gardienne des mœurs à Londres, Guardian Society. Elle se compose en grande partie de dames du haut rang. Leur dessein est de rendre aux bonnes mœurs, et, s'il se peut, à la vertu, les victimes de l'incontinence publique, objets de la pitié du sage, plus encore que de ses mépris. Pour assurer le succès de la Société, je lui voudrais pour auxiliaire, une autre société contre le célibat, sauf à en fonder une troisième contre les dangers d'une ex-

cessive population.

— Encore le sénat de Francsort, et son éternelle intolérance! Ils admettent les juis au service de la landwher, en les excluant à jamais de tout grade. Comment
n'ont-ils pas senti que pas un bourgeois ne consentira
désormais à rester soldat, de peur d'être assimilé à un
juis? Les Israélites portent leurs plaintes à la diète. Ils
devraient laisser faire l'expérience, qui instruit mieux
que l'autorité. Car on est indocile quelquesois à l'antorité; au lieu qu'en se laissant résormer par l'expérience, on croit ne prendre leçon que de soi-même.

COLONIES. — Il est certain que Morillo a évacué l'île de Marguerite. C'est qu'il voulait, dit-on, concentre ses forces contre Carracas. Donc il n'était pas sar de cette province, avant de partir pour son expédition. Si c'est imprévoyance, à quel défenseur l'Espagne at-elle remis ses intérêts? Si l'extrème variété des chances, et ce flux et reflux d'une guerre de parti arrache la victoire des mains qui viennent de la saisir, et que les conquêtes ne soient que des haltes; est-ce le glaive qu'il faut prendre pour arbitre? Bolivar qu'on disait fugitif et sans asile, est retrouvé. On dit que l'armée indépendante a reçu des renforts d'Europe; elle en recevra de nouveaux, s'il est vrai, comme on l'assure, que des officiers anglais, d'un grade supérieur, se montrent en public, avec le costume de chefs des insurgés.

Morillo avait trois mille hommes. Sa première attaque fut sans succès; il réussit mieux dans la seconde. Le conseil de guerre des indépendans, effrayé de ses progrès, avait résolu de détruire le fort de Pampalar; Morillo prévint leur dessein, et les insurgés doivent anjourd'hui s'applaudir de cet obstacle. Dans un troisième combat, ce général fut forcé de battre en retraite avec une perte de cinq cents hommes. Dans une quatrième affaire, un fort sauta; mais la garnison se fit jour à travers les lignes ennemies. Enfin Morillo, réduit à dix-sept cents hommes, prit le parti de se rembarquer.

En quittant Margaretta, Morillo se dirigea sur Cumana, ou plutôt sur le désert qui fut autrefois Cumana. Car, et Cumana et Barcelone, et toutes ces places tant de fois prises et reprises par les deux partis, ne sont plus sans doute que des ruines. On y manque de vivres; les ateliers sont déserts, les travaux de l'agricultuse

même sont abandonnés.

— Douze cents insurgés sont débarqués à Guiria. Les Espagnols se sont refugiés dans les forteresses, où l'on

présume qu'ils ne tarderont pas à être forces.

— D'après les lettres de la Nouvelle-Orléans, Mina se serait avancé jusque dans le Potosi, pour y opérer sa jonction avec le général Victoria. Quant à Mac-Grégor, il a quitté son ile d'Amélie. Est-ce par peur? On le croirait, puisqu'il emmène avec lui sa famille et ses trésors. Est-ce pour implorer des secours? Il paraît qu'il s'est montré dans ce dessein à Baltimore. Une version

tout aussi probable, c'est que ce général avant appris la cession prochaine des Florides aux Blats-Unis, auruit jugela possession d'Amélia inutile. Quoi qu'il en soit, l'île a-recu des renforts. Le plus considérable, ce sont les quatorze corsaires du commodore Aury. Les royalistes, oni avaient tenté une attaque, se sont vus repoussés! On dit quills ont été plus heureux à Sotolamarina.

Bolivar est proclamé chef suprême de la république de Vénézuela. A l'autre extrémité des possessions espagnoles, il y a peu d'union entre les chess insurgés. Herras et Freyre. Les Espagnols ont habilement profité de ce débat, pour se fortifier dans leurs positions. Le vice-roi du Pérou leve, dit-on, une armée de qua-

torze mille hommes.

-La guerre de l'Inde offre une singularité remarquable dans tous les pays, et surtout dans celui où le sexe n'a de courage que pour affronter le bûcher. Une femme a remouvelé l'exemple des Semiramis et des Viriate. Il n'est pas encore question d'événemens décisifs. Mais, peut-être, vaudrait-il mieux que les Barbares cossent précipité leurs mouvemens. En les suspendant, je orains qu'ils ne les combinent; et je me défie d'un ennemi qui sait observer et attendre, plus

que de celui qui ne sait que combattre. Les Anglais ont pénétré dans l'intérieur de la Guinée, et le gouverneur de Guyaquil a découvert, dans sa province, une tribu nouvelle. Les hôtes des Anglais sont un peuple soumis à un despetisme doux. Les nonveaux sujets des Espagnols sont des sauvages innocens et heureux; sans lois et sans maîtres. Les Anglais ont d'ahord parlé de commerce, et les Espagnois; de civilisation! Ce peuple de l'Ogrono vivait ignoré dans un climat fertile, sous un ciel pur. Entourés de rivières peissonneuses et de forêts profondes, ils ne se nourrissaient que de fruits: Grâces à la civilisation qu'on leur 1 apporte, ils connaissont d'autres gotts : les malifeureux comient avec plaisir le manteau espagnol. Ainsi le luxe se glisse déjà dans leurs ames, comme le poison de Nessus.

-Ghristophe commence à viellir; et ses lièutenans convoisent de ses déponilles. La royauté de Christoplus prograit bion wette que viagère.

— On assure que les Portugais évacuent Montevideo. Est-ce impuissance de s'y maintenir? Est-ce appréhension des menaces de l'Europe?

RELATIONS POLITIQUES. — On n'élève plus aucun doute sur la destination de l'escadre russe, forte de huit vaisseaux de ligne; seulement on ignore le prix du

marché.

Le récit de l'ambassade russe auprès du schah de Perse est, je puis le dire, éblouissant. Il n'est question que de chars atelés de chevaux blancs, d'habits tissus d'or, de perles, de diamans, de pierreries. Je crois lire un conte des mille et une nuits. Sachons en extraire ce qu'il a d'intéressant pour nous, ce sont les relations amicales de la Perse et de la Russie.

De leur côté, l'Autriche et la Porte s'unissent par des traités de commerce; sans être aussi pompeuse que celle de la cour de Perse, la description des présens offerts à l'empereur et à l'impératrice, ne laisse pas d'avoir son prix, et Tavernier ne l'aurait point dédaignée.

Le commissaire autrichien, baron de Sturmer, quitte Sainte-Hélène, et ne revient point directement en Europe; il est chargé d'une mission auprès des Etats-Unis.

- M. Pinkney, ambassadeur des États-Unis en Russie, quitte Saint-Pétershourg, seulement pour raison de santé.

-M. Gallatin, ambassadeur des Etats-Unis en France, quitte Paris.

PROGÈS MARQUANS.—Le procès des conspirateurs de Notingham est ensime terminé. Quatre d'entre eux sont condamnés à la peine des traitres. Elle est terrible, surtout, pour l'appareil. Leur plan était d'organiser une république, mais cette fois sans protecteur. On nomme les principaux chess désignés par eux; mais comme l'adhésion de ceux-ci n'était sûrement qu'hypothétique, la même autorité qui a imposé silence aux journaux pendant le cours de la procédure, aurait pu, je crois, leur interdire ces révélations.

- Pendant que la cour d'assises de Derby instruisait en secret cette afaire, le tribunal supreme de Lisbonne instruisait, en secret aussi, une affaire semblable. Quatre conjurés ont subi leur peine. On a jeté leurs

cendres à la mer.

- La cour de Paris a fait droit à la plainte en ca-Iomnie de Wilfrid Regnault. M. le marquis de Bloeseville, comme principal auteur de la calomnie, a été condamné à 8 fr. d'amende; M. Mutin, qui l'a répandue le premier, à 5 fr.; et MM. Michaud et Rippert, qui l'ont suivie à la piste, solidairement à 2 fr. Les doctrines, émises par le ministère public, n'étant pas une base nécessaire du jugement, je pense qu'il est permis de discuter ces doctrines, comme on discute une opinion. M. l'ayocat-général a établi en principe que la condamnation de Regnault atténuait considérablement le crime, si elle ne l'effaçait pas; et voici son raisonnement ; « Un homme, condamné à mort, est par cela même réputé infâme. On ne peut plus porter atteinte à son honneur, puisqu'il n'a plus d'honneur. Donc la plainte de Regnault n'est guère admissible.» Ce raisonnement est bien subtil pour être juste. Qui en adopterait toutes les conséquences, trouverait peut-être qu'il est permis d'appeler assassin un homme condamné pour vol; car enfin l'honneur n'est pas susceptible de plus et de moins, et on le perd aussi bien tout entier dans un bagne que sur l'échafaud. Quant à moi, je penserais volontiers qu'il y a quelque chose de plus atroce dans la calomnie qui s'attache à un malheureux dans les fers, que dans celle qui frappe un homme libre et capable de la repousser. Me donnera-t-on la raison de l'horreur qu'inspirent à toute ame bien née, les outrages faits à un cadavre insensible? Il fant, en général, se garder des subtilités; elles sont voisines des sophismes, et un seul sophisme accrédité peut corrompre la morale publique.

La cour de cassation n'a pas adopté les moyens proposés par le malheureux Regnault contre sa sentence; il lui reste encore deux ressources, la clémence du

Roi et la plainte en faux témoignage.

— La cour prévôtale du Rhône, dans le procès des prévenus de la couspiration de Lyon, a condamné Vernay à mort en le recommandant à la chémence du Roi; dix autres ont été condamnés à la détention pour différens temps; le reste a été acquitté.

Bénaben.

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOU CKE.

# MERCURE

## DE FRANCE.

Samedi 15 Novembre 1817.





IMITATION D'EZECHIEL (CHAP. 1x)

Quelle invisible main me ravit à la terre?
C'est l'esprit du Très-Haut qui m'emporte à Sion;
Il me parle: « Vois-tu l'abomination
Qui m'oblige à sortir de mon temple adultère? »
J'entre, et j'observe, sur les murs

Qu'étale cette sombre enceinte, L'image de cent dieux qui, sur la pierre empreinte, Offre à mes yeux l'amas de cent monstres impurs,

Et, devant ces images,
Les auciens d'Israël,
D'un culte criminel
Prodiguaient les hommages.

« Eh bien! dit le Très-Hant, regarde, tu les vois,
Au sein de la nuit sombre,
Par des forfaits sans nombre,
Insulter à mes lois.
Les entends-tu sechés au sonvergin du monde.

les secrets sont cachés au souverain du monde. Resarde encore, ailleurs, des crimes impunis,

™E 4.

19



#### MERCURE DE FRANCE.

Des crimes bien plus grands; et j'aperçus des femmes Qui, le cour embrasé par d'impudiques flammes, Prostituaient leur corps au temple d'Adonis. Dieu me dit : « Les vois-tu ces horribles offrandes? Mais voici des forfaits et des horreurs plus grandes. »

Et je vis cent vieillards, sacrifège conseil, Tournés vers l'orient et priant le soleil.

Et Dieu me dit : « O file de l'homme, Dans mon temple, dans le saint lieu, Ici même... un tel crime, à mes yeux, se consomme; Peux-tu le croire? Eh bien, ils connaîtront leur dieu; Plus de ménagement pour des horreurs pareilles; Je n'épargne plus rien, j'agia dans ma fureur : Qu'ils poussent, en mourant, des cris pleins de terreur, Qu'ils m'implorent; pour eux je n'aurai plus d'oreilles. Je vais armer ceux dont l'effort

Servira ma fureur jalouse; Tremble, ingrate Sion, tremble, infidèle épouse; Ils portent dans leur main les vases de la mort. »

Dieu dit, et, tout-à-coup, à ces accens sinistres, S'avancent du trépas six terribles ministres,

Tenant six vases dans leur main.

Je les via se planer près de l'autel d'airain.

Un autre, devant Dieu, qui brillait dans sa gloire,

Portait un instrument plein d'une liqueur noire,

Le Très-Haut, à lui s'adressant : « Traverse ma ville infidele,

Dit-il, et marque au front tout mortel gemissant Sur les forfaits commis par elle.»

Et j'entendis alors qu'aux six autres guerriers,

Il disait : « Volez sur sa trace, Ouvrez les vases meurtriers

Qui vomissent la mort... vengez-moi... point de grace. N'épargnez que les seuls mortels,

Qui, du signe marqués, ne sont point criminels; Commencez par mon sanctuaire. »

Soudain, la troupe sanguinaire S'élance, et je m'écrié, en tombant à ses pieds : Dieu! grand dieu! quoi! frapper tous les Israélites! Quoi tous en même temps par toi sacrifiés!.... -«Tous; comme leurs forfaits, ma haine est sans limites.»
Alors je xia rentrer un ministre du ciel.
Et j'entendis ces mots: il n'est plus d'Israël.

M. \*

#### ÉNIGME.

Je n'aime point Zéphir, les fleurs, ni la prairie; Le soleil m'affaiblit, la nuit me vivifie; Ma vie est caurte, et cependant On me revoit souvent 'Aux champs comme à la ville; en France, en Sibérie. Encore un mot, lecteur: admire et plains mon sort: Ma mère meurt en me donnant la vie, Et fe la lui rende n ma mort.

#### CHARADE

Point d'alphabet sans mon premier; Point de gamma sans mon dernier; Point de bonheur sans mon entier.

#### LOGOGRIPHE.

Le suis aimable avec ma tête;
Le suis divine sans ma tête;
Le suis visible avec ma tête;
On ne me voit point sans ma tête;
Fille de l'homme avec ma tête,
Image do Bieu sans ma tête,
Le dois moarir un jour avec ma tête,
Et vivre à jamais sans ma tête.

Moss de l'Énigme, de la Charade et du Logagriphe inscrés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est sabot; celui de la charade, est bec-figue; et celui du logogriphe, if, où l'on l'enve f.

19.

### NOUVELLES LITTERAIRES.

Sur les écrits de M. Benjamin de Constant, relatifs à la liberté de la presse et à la responsabilité des ministres; par J. Ch. Bailleul, ex-député.

Ce n'est pas un médiocre avantage pour un écrivain que d'avoir assisté comme témoin et comme acteur à la représentation de notre grand drame politique, d'avoir vu le déchaînement des passions, les combats obstinés, la victoire et la défaite alternatives des différens partis, la chute inévitable de leurs idoles, créées pour le besoin du jour, et renversées le lendemain, d'un consentement unanime; enfin d'avoir observé, au milieu de tant d'orages, soit la marche savante, la mobile seuplesse de ces habiles protées, soit les défections subites et déhontées de cette nombreuse engeance de sots, et sur-tout de lâches, qui se trouvent toujours debout et arrivent aux fins de leur ambition sous tous les régimes.

Il y avait encore une source fécende d'instruction, dans ces discussions où les idées les plus opposées luttaient ensemble, où les lois étaient approfondies par les orateurs après avoir été élaborées dans les comités, dans ces mesures, de gouvernement que commandaient d'impérieuses circonstances, dans l'essai plus ou moins heureux des moyens tentés, pour soutenir l'énergie ou régler les efforts d'une nation qui avait l'Europe à combattre, dans l'application fréquente des mesures législatives. Alors l'expérience n'était point tardive; l'exé

cution suivait de si prés la résolution, que le législateur pouvait juger promptement les effets hons ou mauvais des lois auxquelles il avait concouru par son travail ou par son suffrage.

Dans les diverses époques du temps que je signale; toutes les pensées, tous les travaux, tous les projets avaient la liberté pour objet. On pouvait se tromper sur les moyens de l'obtenir, mais on la voulait avec autant d'ardeur que de sincérité; car nous ne devons pas faire acception de la minorité qui redemandait ou voulait conserver les choses anciennes; elle n'a jamais été et ne sera jamais qu'un parti faible, sans support et sans consistance au milieu de la nation. Chaque jour cette minorité diminue, et bientôt elle sera évanouie ou du moins inaperçue. Elle n'eut une véritable influence que dans un moment où des fautes graves et des excès plus graves jetèrent hors de la route de leurs propres principes, une foule d'hommes généreux, mais effrayés par les désordres de l'anarchie, et qui repoussaient la liberté par horreur de la licence. Cette phase de la révolution donna encere matière à de profondes réflexions pour l'observateur attentif. Elle servit à démontrer, d'un côté, que les hommes imprudemment abandonnés à leurs passions par la faiblesse des gouvernemens, sont sujets à imiter servilement, et même à surpasser les crimes contre lesquels ils s'élèvent avec le plus d'indignation; de l'autre, qu'il y a dans la nation un fonds de raison et d'amour de la liberté, qui surnage au milieu de tous les excès, et dans l'opinion générale une puissance qui ne reste stationnaire pendant quelque temps, que pour revenir, avec plus d'impétuosité, briser les obstacles qu'on lui oppose.

Il nous manquait pour achever notre éducation politique, et nous ramener à jamais aux principes constitutionnels, le spectacle de la renaissance du despotisme. Il s'offrit à nos yeux avec le prestige de la gloire et des apparences de liberté. Mais trompés par de vaines promesses, nous vimes de progrès en progrès le vaste dével loppement d'un pouvoir qui s'est précipité lui-même faute de contrepoids et de barrières. Nous ne pouvions pas recevoir une plus haute et salutaire leçon, et mieux

apprendre à connaître le prix de la liberté.

M. Bailleul s'est toujours trouvé placé de manière le profiter de tous ces moyens d'expérience; elle n'a point êté perdue pour lui ; au contraire elle a éclairé son esprit et mûri son jugement. On sent, à la lecture de son ouvrage, qu'il a vu, retenu et comparé beaucoup de choses. On sent que tontes les épreuves par lésquelles il a passé l'ont confirmé dans l'opinion que la liberté est bonne et salutaire, qu'elle seule peut fuire le bonheur de la France, et nous préserver également du despotisme et de l'anarchie. M. Bailleul est un ami sincère de la liberté; mais témoin des luttes terribles qu'elle a enfantées, plus d'une sois mutilé par la sureur des partis opposés, le désordre lui inspire une espèce d'effici, ét cette disposition honorable par su nature et par les motifs vraiment patriotiques qui la font nattre, explique en lui un certain penchant à prendre les interêts du pouvoir. M. Bailleul, enfin, veut un gouvernement libéral, mais en même temps un gouvernement fort, puissant et à l'abri des inquiétudes que luf suscite la falousie naturelle et nécessaire à un peuple libre. C'est désirer l'impossible peut-être. Hâtons-nous toutesois de rassurer nos lecteurs qui pourraient, sur ee premier apercu, prendre une fausse idée des principes de M. Bailleul. Il est le plus souvent d'accord avec M. Benjamin de Constant, et paye un juste uibut aux umières et au courage de ce publiciste. M. de Constant

est un vieil athlète de la liberté de la presse, il a toujours combattu pour elle avec un dévouement que rien
n'a pu altérer; mais dans ces dernières circonstances,
les écrits qu'il a publiés sont de véritables services.
C'est hui, et lui seul, qui s'est élevé avec un talent
aouveau, avec plus d'esprit et de talent qu'il n'en avait
montré dans ses plus brillantes productions, contre la
funeste jurisprudence que l'on substituait à la loi. Jamais on n'obtint un succès plus utile et plus complet.
M. de Constant a opéré un changement total et subit
dans l'étrange doctrine des tribunaux, relativement aux
délits de la presse. M. Bailleul reconnaît hautement
cette vérité; il se plaît à la proclamer; c'est se présenter
sous d'heureux auspices.

On tronvera des choses aussi bien pensées que bien rendues dans le chapitre où l'auteur traite la question de l'impossibilité de la liberté de la presse sous l'ancien régime, dont le tableau est d'une vérité exempte de toute exagération. Quoi de plus raisonnable, par exemple, que le passage suivant qui explique en peu de mots notre révolution?

« Ces abus n'osent montrer leurs prétentions à face découverte, mais ils savent se placer sous l'égide de la partie nécessaire et légitime des pouvoirs publics, dont ils sont l'âme et la garantie si on les en croit; ils l'effraient de leurs dangers; elle périt s'ils tombent. Aussi, tandis que l'opinion marche en avant, les gouvernemens, retenus par l'habitude, circonvenus; séduits, trompés par le langage de ce qui les entouré, se roidissent, luttent contre le torrent qui les entraîne, au lien d'en diriger le cours; par une conséqueacs qu'il est facile de saisir, les changemens qui pouvaient être, à l'instant, des améliorations, deviennent des catastrophes. C'est ainsi que s'est opérée notre révolution. » L'auteur ajoute plus loin: « Il est des hommes qui

Le lecteur judicieux ne verra pas avec moins de plaisir les observations de M. Bailleul sur les motifsallégués pour la suspension de la liberté de la presse, et sur l'exercice de la censure par le gouvernement. Il démontre avec raison que la presse n'est pas, comme on le pense, un instrument de révolte et de sédition en elle-même; qu'il faut, pour qu'elle puisse prévalois contre une administration, un ministère ou un gouvernement, des causes antérieures, cachées ou publiques, des causes puissantes; enfin que la presse seule ne saurait motiver des alarmes sérieuses de la part des dépositaires de l'autorité. Quant à la partie de la censure qui consiste à taire ou à arranger les faits, suivant telle ou telle convenance, l'auteur soutient avec raison que presque toujours les gouvernemens n'ent retiré que des désavantages du parti de dissimuler ou d'altérer la vérité. Tout se sait dans le monde ; le public qui apprend ce qu'on lui cache, denne carrière à son imagination, et ajoute au fait, des circonstances cent fois plus graves que la réalité; mais malheureusement il y a sur cette matière des préjugés endurcis. Qu'espérer, quand

. Bonaparte, maître de l'Europe, croyait devoir désendre. aux journaux de répéter deux lignes insérées dans la Gazette de Lauzanne? L'auteur aurait dû ajouter au conseil qu'il donne aux ministres de tout dire, une réflexion dont l'expérience a démoutré la justesse dans tous les temps; c'est que les gouvernemens, même éclairés, font toujours un usage peu judicieux de la faculté de commander à la plume des écrivains. En aliénant la liberté de sa pensée, en la soumettant au pouvoir, l'homme de talent ne ressemble plus à luimême. Il porte des entraves, et cette servitude est empreinte dans tout ce qu'il produit. D'un autre côté, les hommes chargés du pouvoir, ou sont accablés d'occupations, ou sont trop préoccupés d'une idée qu'ils n'ont pas mûrie, ou d'un intérêt du moment; et si, par malheur, ils se sont entêtés d'une idée fausse, les instrumens dociles de leur volonté leur font commettre nécessairement les sautes les plus graves. Presque toujours l'opinion publique se trouve en désaccord avec les écrits publiés par ordre. D'où vient cette mésintelligence? de ce qu'un ministre n'a le temps de débattre une matière ni avant ni après que l'ouvrage qu'il désire soit composé. Il n'y a délibération ni pour le ministre ni pour l'écrivain. De là, tous les inconvéniens des ouvrages commandés. Je ne suis entré dans ces détails que parce que je les crois utiles à l'autorité elle-même, qu'un désenseur maladroit ou servile compromet cent fois plus que les plus grandes hardiesses d'un homme libre ne pourraient lui nuire.

Je crois avoir bien saisi la pensée de M. Bailleul, lorsqu'il ne veut pas de loi particulière pour les délits de la presse; il craint que, sous le double prétexte de leurs dangers et de leur importance, exag érés par la peur ou par la politique, on ne fasse une loi qui porte de véritables atteintes au droit constitutionnel, et le renferme dans des limites tellement étroites qu'il deviendra presque illusoire. Cette pensée ne pouvait venir qu'à un citoyen qui, après avoir assisté aux plus savantes delibérations sur cet objet important, a vu les hommes les plus habiles convenir de l'impossibilité de faire une bonne loi sur la presse, et reconnu par lui - même, que toutes les lois spéciales proposées par les divers gouvernemens, à cet égard, n'ont jamais été autre chose que des suspensions, des dérogations ou des restrictions qui annullaient presque entièrement la prérogative constitutionnelle. Laisser le droit dans toute sa plénitude, et punir les délits de la presse comme tous les autres délits contre la société ou contre les individus, me paraît une vue à la sois fine, judicieuse et politique. Je partage entièrement les appréhensions et les idées de M. Bailleul, et ma conviction est telle que j'aimerais mieux, comme lui, voir les délits de la presse rester soumis à la rigueur du code de Bonaparte, que spécifiés, classés et punis par une loi particulière. Et, certes, si je fois un vœu ardent, c'est celui de la révision de ce code, où la sévérité des peines n'est pas graduée suivant les conseils de la sagesse et de la philantropie des Beccaria et des Filangieri. M. Bailleul a sans doute une antre raison de l'opinion réfléchie qu'il émet dans sa brochure, et cette raison est la nécessité de rendre les jurés seuls arbitres des délits de la presse. Tous les publicistes éclairés se rangent à cet avis.

Je ne puis, malgré tout ce qu'il allègue pour justifier son dissentiment avec M. Benjamin de Constant, admettre avec l'auteur, des cas où l'imprimeur devienne, par le fait de l'impression, complice de l'écrivain coupable. L'imprimeur, après avoir rempli toutes les formalités prescrites par les lois et les réglemens de la librairie, doit, à mon avis, être exempt de toute recherche. Ainsi le veulent la raison et la justice; et tout autre système détruirait la sécurité du commerce de la librairie, et le mettrait à la merci d'une administration naturellement portée à une certaine inquisition. D'ailleurs, la responsabilité imposée à l'imprimeur devient encore un obstacle pour la liberté de la presse. L'imprimeur craint de se compromettre, et le soin de sa tranquillité l'empêche de publier un ouvrage utile, mais plein d'une généreuse hardiesse.

Si M. Bailleul veut désendre le gouvernement contre les abus de la presse, il s'occupe avec plus de soin ensore de préserver les particuliers des atteintes de la médisence et sur-tout de la calomnie. Sous ce dernier rapport, il diffère tout-è-fait de sentiment avec M. Benjamin de Constant. Ce dernier, toujours fidèle avocat de la liberté de la presse, avait dit : « pour repousser des accusations odienses, les citoyens ont des tribunaux; pour garantir leur amour-propre, ils ont l'indifférence, celle du public d'abord, qui est très-grande, beaucoup plus qu'ils ne le croient, et ensuite la leur, qui leur vient par l'habitude. » Ces raisons plus fortes en Angleterre que chez nous, où le point d'honneur est une chose si délicate, ne suffisent pas à M. Bailleul. Il croit que c'est un temps bien déplorablement employé pour les hommes, que celui que l'on passe à déchirer ou à guérir des blessures; il pense avec raison que le recours de l'offensé aux tribunaux, aussi bien que les peines prononcées par les lois, sont de vains palliatifs. Convaince de l'insuffisance des satisfactions imposées à l'écrivain sans pudeur, envers les individus, il a voulu eréer pour eux une loi de sécurité, une loi qui, placée

entre la presse et les personnes, pour régler l'usage de l'une, et servir de rempart aux autres, soit utile à la morale et au bon ordre, sans nuire au développement des lumières et à la recherche de la vérité; ce qui est le grand objet des efforts de l'esprit humain, et le résultat essentiel de la liberté de la presse. La solution d'un pareil problème serait un bienfait pour la société; je n'affirmerai pas que M. Bailleul l'ait trouvée, mais je pense que la partie de son ouvrage où il traite cette question importante pour tous, mérite une attention particulière. Sa principale idée est de regarder le nom du citoyen comme une propriété sacrée, et d'empêcher que, sauf les cas prévus par la loi, on puisse livrer au public le nom d'une personne sans son autorisation directe ou indirecte. L'autorisation directe consiste dans un consentement donné par l'individu; l'autorisation indirecte résulte de l'acte par lequel il aurait lui-même livré son nom à ce même public. Conséquemment à ce système, et par des raisons puisées dans la nature même des choses, M. Bailleul propose une disposition qui couperait court à ces procès pour fait de calomnie, qui ne réparent jamais l'injure reçue, et sont toujours une espèce de triomphe pour la perversité audacieuse. Voici cette disposition : tout citoyen calomnié peut borner ses poursuites à la simple violation du nom. Il faut l'avouer, ce moyen préviendrait beaucoup de scandales, et arrêterait de honteuses et sunestes publications, qui doivent le jour bien moins à l'esprit de parti qu'à de sordides calculs.

M. Bailleul, en présentant sa pensée avec une sage défiance, et comme un germe que la réflexion doit développer, fait preuve d'un bon esprit : il s'honore aux yeux de ses concitoyens par l'exposé des sentimens qui l'animent. « M. Benjamin de Constant et d'autres écrivains, dit-il, se sont occupés de la chose publique; j'ai pensé encore aux individus, à la famille, à la décence et au bon ordre. Ils réclament l'entière liberté des discussions; je la veux aussi, mais dans les régions élevées de la peusée et des sentimens généreux, dégagée de tout ce qui la déshonore sans utilité. . . . . La liberté qui naîtrait de l'harmonie entre l'autorité et les peuples, me paraîtra toujours préférable à celle que l'on ne doit qu'à des dissensions et des combats. » Malheureusement, c'est la une perfection idéale; et si vous en faisiez la condition de la liberté de la presse, les gouvernemens seraient bientôt parvenus à la reléguer dans les espaces imaginaires.

Je ne parlerai pas des opinions de M. Bailleul sur la responsabilité des ministres; il raisonne, à leur égard, plus en politique qu'en citoyen jaloux et om brageux, et paraît vouloir borner cette responsabilité aux deux cas de trahison et de concussion prévus par l'art. 56 de la Charte. M. Benjamin de Constant a une théorie plus sévère et plus conforme aux besoins de notre nouveau corps social. Ne soyons pas injustes et persécuteurs, mais soyons défians, et entourons la liberté naissante de préservatifs et de garanties contre les usurpations du pouvoir. Un ministère, assuré de l'impunité, en évitant deux crimes qui ne sauraient être commis que par des làches ou des pervers, aurait encore mille moyens de porter de funestes atteintes au pacte social.

L'auteur effleure, en terminant son ouvrage, une question extrêmement délicate, celle d'une opposition systématique, absolue, qui s'éleverait au sein de la chambre des députés contre le ministère. Voici comment il raisonne:

: " Si les constitutionnels se mettent en opposition avec

« le ministère, les hommes qui craignent les désordres u et les opinions exagérées, se rangerent du côté de « leuvs adversuires. Nous retombons dans un chaos dout a il est impossible de voir l'issue. On forme alors a trois partis : un ministère qui ne seit où placer sem « point d'appui; des patriotes qui déclarent la guerre « à leur allié naturel et toujours invincible tant qu'ils a le sontiendront, et une faction constante, anda-« cieuse, qui profite de cette mésintelligence, pour « accroître le désordre et la confusion ; car c'est là quiest a l'esprit de despetisme et d'usurpation, comme en « Angleterre il était dans l'autorité royale. C'est donc a contre cet esprit que doit être dirigée une opposition; « mais cette opposition doit se composer, pour être « tout ce qu'elle doit être, des intérêts du trûne comme « de ceux du peuple qui sont les mêmes.

« Sans doute le ministère peut se tromper; dans ce « cas, examinez, discutez, négociez, transigez, mais « ne vous opposez pas formellement : cette imprudence « aurait nécessairement des suites déplorables. »

M. Bailleul le sait d'avance; on ne devient pas populaire en prêchant la réunion des libéraux avec les ministres; heureusement, il ne paraît pas plus rechercher la popularité qu'il ne pensa à obtenir des places et des faveurs. Indépendans de l'intérêt personnel, ses conseils sont dictés par la bonne foi et l'amour du bien public: il a sans cesse devant les yeux le mouvement des partis pendant nos débats politiques; il se souvient de l'habileté avec laquelle la faction des partisans de l'ancien régime profitait de nos divisions, et rais sonne d'après l'expérience; mais, quelle que soit la force de ses motifs, en ne peut se dissimuler qu'une opposition au ministère, formée par les amis de la liberté, est nécessaire, indispensable; que là est un

garantie dont notre constitution ne saurait se passer. Toutes les fois que les libéraux se sont mis à la discrétion d'un ministère par une espèce de pacte, il y a toujours eu dommage pour la cause publique, et diminution d'estime pour ses désenseurs. Lorsque le ministre obtient tout ce qu'il veut d'une assemblée, comme cela arrive nécessairement, quand les hommes les plus énergiques et les plus courageux, séduits par une apparence de bien public, lui ont engagé leur opinion, cette assemblée ne manque jamais d'être entraînée à des mesures fâcheuses. Que les amis de la liberté secondent de toute leur sorce les plans du ministre toutes les sois que la raison les approuve et les justifie; qu'ils se défendent de l'espèce d'honneur que l'on met à attaquer le ministère pour acquérir un renom d'indépendance ou un vernis de popularité; qu'ils ne se laissent pas entralger par l'humeur, par l'esprit de parti ou de faction; que, sages et sincères, ils aient égard, dans leurs opinions, au temps, aux circonstances, aux obstacles dont pous sommes environnés, et mettent autant de prudence que de bonne foi et de lumières dans leur conduite à l'égard d'un ministère, chargé d'un si grand sardeau; voilà ce qui est utile et conforme à l'intérêt de la patrie, Tous les autres arrangemens d'une politique dont nous avons été dupes tant de fois, ne peuvent que nuire à la liberté et au gouvernement lui-même, qui est hien plus fort de la sagesse et de la retenue que lui impose la certitude de la résistance, que de l'appui qu'on lui prête par des conventions sans force et sans garantie.

P. F. Tissor.

#### L'ERMITE EN PROVINCE.

#### MONTAUBAN.

It greatly concerns the shepherds of the people To know the prognostics of weather.

BACON, Essais.

(Il importe beaucoup aux pasteurs des peuples de chercher, dans l'état actuel de l'atmosphère; les propostics du temps qu'il fera).

J'attache une grande importance au choix de mes compagnons de voyage, et je fais en sorte, en me rendant d'une ville à une autre, de pouvoir tirer quelque parti de la personne avec qui je me mets en routé. Jusqu'ici j'ai été fort heureusement servi par les circonstances; et si j'ai moins à m'applaudir cette fois de l'heureuse rencontre que j'ai faite, c'est qu'il vient un temps où les plaisirs ne se pesent plus qu'au poids des regrets qu'ils vous laissent. Pour me faire mieux entendre, je dirai que j'ai voyagé, d'Agen à Montanban, avec une jeune et jolie femme que j'appellerai madame d'Ettivale, pour me rapprocher de son nom sans la nommer : c'est une Francaise dans toute la force ; dans toute l'étendue, dans toute la grâce du terme; on aurait inventé pour elle les mots de charme et d'entraînement: je ne crois pas qu'il existe un cœur qui batte plus vite aux idées de gloire, de malheur, de patrie; et j'ose assurer que si l'on compte en France cent mille hommes, comme cette femme-là, on peut être sans inquiétude sur l'avenir. Je ne sais ni ce que cette dame pense de l'amour, ni comment elle en parle (c'est une question où l'on ne s'entend pas aux deux extrémités de

#### NOVEMBRE 1817.

la vie); mais je ne balance pas à l'offrir comme une refutation vivante du reproche que Montaigne, La Roche foucault et Beaumarchais font aux femmes, de ne point connaître entre elles la véritable amitié. Madame d'Euivale a une amie de son âge dont elle m'a montré plusieurs lettres. Si quelques jours elles sont rendues publiques, je ne répondrais pas qu'elles dépossédassent. madame de Sévigné du sceptre épistolaire qu'une vieille admiration lui conserve; mais je suis certain qu'on y reconnaîtra des sentimens vrais, naturels, jusque dans leur exaltation même, et l'expression d'une âme de feu, qui s'épanche dans le sein d'une amie, sans penser au jugement des salons pour lesquels de pareilles lettres ne sont pas écrites. L'histoire de ces deux dames. qui se lie aux principaux événemens de l'époque actuelle, fournirait un excellent chapitre de mœurs; mais indépendamment du secret que l'on doit à des confidences, cette narration me rejeterait dans le tourbillon de la capitale dont je suis sorti pour quelque temps. Je me borne à citer l'accident de voyage qui a donné naissance à une amitié dont on trouveroit bien peu d'exemples parmi les hommes de tous les temps et de tous les pays. - Madame Eléonore de Monbrey (1). (c'est le nom de l'amie de madame d'Ettivale), n'était encore liée avec cette dernière que par de simples relations de société, lorsqu'elles firent ensemble, il y a quelques années, le voyage de Bagnères où elles allaient prendre les eaux. Madame d'Ettivale emmenait avec elle sa fille, âgée de huit ans, d'une beauté que l'on commence à citer dans le monde. Un rapport sin-

<sup>(1)</sup> Je ne peins point des mœurs de convention, et c'est surtout quand je rapporte des actions nouvelles qu'on peut compter sur la fidélité de mes récits.

gulier de goûts, d'opinions (qui n'étaient alors que des sentimens), et qu'une intimité de quelques jours leur avait fait connaître, avaient déjà commencé entre ces deux jeunes dames une liaison que devait bientôt cimenter un événement horrible.

A quelques lieues de Bagnères de Luchen, à l'aspect d'un chemin escarpé qui obligeait à enrayer les roues de leur voiture, madame de Monbrey proposa à sa compagne de descendre la montagne à pied; celle-ci oraignant encore plus la fatigue que le danger de la route, confia sa fille aux soins d'une femme de chambre, et resta scule dans la voiture. La route se prolongeait dans l'espace d'une centaine de toises entre deux précipies dont la profondeur était masquée par les halliers et les broussailles qui en couvraient l'escarpement. La petite fille marchait, en tenant la main de la gouvernante, dans un petit sentier frayé au bord du chemin. Madame de Monbrey, qui avait pris de l'autre côté de la route, les devançait de quelques pas : tout-à-conpiun ori aigu se fait entendre; elle se retourne et voit la femme de chambre étendue par terre où elle s'agite dans les convulsions du désespoir. Elle accourt.....; l'enfant roule encore dans un précipice de plus de cent pieds de profondeur : sans hésiter un moment, sans penser au péril épouvantable qu'elle brave, une femme jeune, faible, délicate, descend on plutôt se précipite dans cet ablue, et se dirige, dans se chute, sur les gémissemens de la malheureuse petite fille que les branches d'un vieux saule tiennent suspendue sur les roches aigues qui tapissent cette fondrière. L'héroïque Eléonore, à qui la nature, en ce moment, donne une force qu'elle ne retrouvera peut-être jamais, détache l'enfant, la saisit avec les dents par le collet de sa robe, la fait monter devant elle; et s'attachant aux ronces,

par épines qui lui déchirent vainement la figure et les mains, elle parvient, après une demi-heure d'efforts surnaturels, à remettre l'enfant à sa mère, que le postillon qui la tenait entre ses bras, avait seul empêché de s'élancer, dans le gouffre. Je ne dirai rien de la scène douloumeuse et ravissante qui fut la suite d'une réunion inespérée; je n'en ai pas été témoin, et il y a d'ailleurs, des situations dans la vie qu'il suffit d'indiquer pour les décrire. J'ai quitté madame d'Ettivale à Moissac.

« Ah! si je n'avais que suixante ans! » comme disais Fontenelle. . . . .

. En arrivant à Montauban, j'ai passé près d'une magnifique promenade d'où l'on découvre les riantes et sertiles plaines du Tarn et les pics sourcilleux des Pyrénées. On doit cette promenade que l'on nomme la Cours, à l'intendant Foucault, qui en fit percer la grande avenue sur le quai, malgré les fortes oppositions des capucins, sur le jardin desquels il fallut empiéter. Après avoir traversé un quai étroit, encombré de briques et de pierres, qui conduit à l'une des rues les plus sales et les plus obscures de la ville, j'ai été loger à l'Hôtel de France, où j'espérais trouver un très-bon et très-spirituel confrère que je ne connais encore que sous le nom du vicil Ermite de Tarn-et-Garonne, et qui m'avait donné, par écrit, rendezyous à cette auberge. Je le vis effectivement arriver le lendemain de très-bonne heure, et nous simes connaissance, en arrosant d'une bouteille de vin de Cahors, les cuisses d'oie que l'on nous servit à déjeuner.

On a remarqué que la confiance s'établit aussi vite entre les vieillards qu'entre les jeunes gens; c'est peut-être parce que les uns ayant encore toutes les illusions dont les autres sont détrompés, il leur est plus facile de s'entendre sur les choses et sur les hommes qu'ils envi-

Digitized by Google

sagent d'un même point de vue Quoi qu'il en soit, le déjeûner n'était point fini que chacun de nous était en état de faire, au besoin, la notice nécrologique de l'autre. Nous traitâmes d'abord, et comme de raison, le chapitre des affaires publiques, où nous arrivâmes en même temps à la même conclusion: un gouvernement représentatif bien et solidement établi, une charte que l'on observe, une armée que l'on honore, des tribunaux que l'on respecte, des ministres en qui l'on ait toute confiance, des institutions en harmonie avec les lumières du siècle, les hommes à grands talens, les braves et les honnêtes gens à leur poste, et tout est sauvé; sinon, non.

Passant ensuite du tout à la partie, j'interrogeai mon confrère sur l'état physique et moral de la province et de la ville qu'il habite depuis une cinquantaine d'années.

« Montauban, m'a-t-il dit, ne peut se vanter d'une origine ni bien ancienne ni bien illustre. Vous avez pu voir dans beaucoup d'onvrages littéraires, entre autres dans la Description de la France par Delaure, et dans l'Histoire de France de l'abbé Vely, que nos anciens seigneurs jouissaient du droit fiéfé de passer, avec les filles de leurs vassaux, la première heure de la première nuit de leurs noces; que les moines, successeurs de saint Théodore, fondateur du monastère et du bourg de Montauriol ( que les plaisans de ce temps-là appelaient Montauviol), usèrent un peu trop largement de ce droit de prélibation, et que les habitans, peutêtre même aussi les habitantes, réclamèrent, à ce sujet. la protection d'Alphonse, comte de Toulouse, qui leur permit de se soustraire à la prérogative monacale en s'établissant au bas de ses châteaux. Ils y formèrent, vers l'an 1144, un bourg qui recut le nom de MonsAlbanus (Mons-Alba), des saules qui croissaient en grand nombre aux environs. Une bonne excommunication, fulminée par le pape Grégoire VII, sur la plainte des prélibateurs, fit justice de cette violation de la proprieté féodale, et le successeur d'Alphonse, Raymond V, se vit obligé de transiger avec les seigneurs moines et de leur céder la moitié de la souveraineté de Montauban sans aucune réserve de fait ni de droit.

En 1560, la réforme s'introduisit et fit de granda progrès dans cette ville où avaient pris naissance un grand nombre de braves compagnons du Grand Heari. En plusieurs circonstances, les Montalbanais déployèrent autant de courage que de fermeté. Sous Louis XIII, lorsqu'il fut question d'annuller leurs priviléges, ils soutinrent des siéges mémorables. Le duc de Rohan, Jacques Caumont-Nompar de la Force, Dupuy et autres guerriers se signalèrent par des prodiges de valeur en secourant et en défendant la ville « où les femmes (dit le marquis de Puységur dans ses Mémoires) firent aussi bien que les soldats. »

Après le dernier de ces siéges, les fortifications furent rasées; on fit perdre aux protestans (le duc de la Force excepté (1)) une partie de leurs droits civils, et dès-lors ils cherchèrent, dans le commerce et l'industrie, à se consoler de la perte de leurs rangs et de leurs dignités. Les descendans des Dupuy, des Gavrisole, des Device, des Rouxfios, des Rinpereux, devinrent d'habiles manufacturiers, d'estimables négocians.

On sait trop que la fin du règne de Louis XIV, livré, dans sa vieillesse, à d'odieux conseils, fut marquée par la persécution de ces mêmes protestans, dont le sang avait coulé pour son illustre aïeul, et auxquels la

<sup>(1)</sup> Il fut fait maréchal de France.

France était en partie redevable de Henri IV. Les historiens ont tant parlé de ces affreuses dragonades, de ces procédures iniques, de ces confiseations de biens, de ces enlèvemens d'enfans, de toutes ces mesures abominables que l'on employa contre les religionnaires, que de nouveaux détaits recueillis dans une ville qui fut un des principaux théâtres de ces forfaits, n'ajouteraient rien à l'horreur qu'ils inspirent. Je ne m'arrêterai qu'à une soule observation, qui rentre dans l'examen des mœurs dont je m'occupe plus particulièrement. Les étrangers que l'on appela dans la ville de Montauban pour y occuper tous les emplois civils et militaires, secondèrent les intendans avec un zèle féroce dont le souvenir se perpétua dans les familles; et c'est à ce genre de haine qu'il faut attribuer l'éloignement que témoignent encore les Montalbanais pour les magistrats et pour les employés étrangers à leur ville.

Le vertueux et infortuné Louis XVI, qui commença tout le bien qu'il voulait suire, et qu'une déplorable catastrophe ne lui permit pas d'achever, travailla au soulagement des maux qu'avait produits, à Montauban, la révocation de l'édit de Nantes. Il rendit aux habitans leurs droits civils, et, pour la millième sois, on put se convaincre que la tolérance sait plus de prosélytes que la persécution. Le nombre des protestans diminua benucoup dans les dernières années qui précédèrent la révocation.

La terreur révolutionnaire, durant laquelle les plus riches furent les premiers proscrits, fut plus funeste encore aux protestans qu'aux catholiques. La plupart d'entre eux se réfuglèrent dans les armées pour échapper à l'échafaud.

On pouvait croire que, sous un prince tolérant et protecteur du faible, les hommes également dévoués

à leur pays et à leur roi, que la gloire nationale avait également couverts, que les malheurs des temps avaient également atteints, vivraient en paix en s'aidant à rassembler les débris d'un commun naufrage. La vérité toute entière serait trop pénible à connaître; je me borne à dire qu'elle est enfin parvenue aux oreilles du smonarque si digne de l'entendre; qu'il n'existe plus de comité secret; que les emplois ne sont plus distribués à ses créatures; que les descendans de ceux qui ont reconquis le trône de Henri IV, ne sont plus regardés comme les ennemis du roi; que les armes sont maintenant dans les mains des citoyens les plus intéressés au maintien de l'ordre public; qu'on a déchiré ces listes de proscription où l'on a vu figurer, par la seule raison qu'ils étaient protestans, des militaires couverts d'honorables blessures, des officiers de volontaires royaux qui avaient marché, au 20 mars, contre Bonaparte, et qu'un décret avait mis en surveillance pendant l'interrègne; que l'on frémit en se rappelant ces jours de terreurs où un escadron de lanciers..... Cette crise affreuse est passée, « et la force du gouvernement, la sagesse des dépositaires de son pouvoir, l'établissement du régime constitutionnel, nous est un sûr garant wu'elle ne se renouvellera plus. p

Après ce premier entretien dont j'ai cru devoir oublier la plus grande partie, nous allames faire un tour dans la ville; la Place-Royale attira d'abord mon attention par son architecture singulière; du milieu du pont du Tarn, ma vue se porta avec délices sur ces belles rives, sur ces nombreux bateaux qui sillonnent la rivière, sur cette soule d'ouvriers employés à réparer

les quais et les pries du pont.

Mon vieux confrère m'a fait remarquer, au bout de la premeunde des Carmes où se trouve un des temples

des protestans, un séminaire des catholiques et une école d'enseignement mutuel où les enfans des calvinistes pauvres recoivent une instruction gratuite.

L'église cathédrale qu'il m'avait vantée comme un des plus beaux monumens du Midi, ne m'a paru remarquable que par la noble simplicité de sa façade. Près du Café-Royal, je me suis arrêté sur une place bien triste, au bout de laquelle s'élève une tour carrée où l'on a placé une horloge. C'est tout ce qui reste d'un magnifique temple protestant qui fut détruit sous Louis XIII. La ville m'a paru propre, bien bàtie et bien percée.

Le lendemain, l'Ermite gascon me conduisit au cercle Puligneux, que l'on appelle aussi salon des Nobles; attendu que les citoyens de cette classe sont ici en trop petit nombre pour former seuls une société, ils se sont associés quelques bourgeois et quelques joueurs de profession qui vont de pair avec tout le monde. Parmi les originaux qui ont plus particulièrement arrêté mon attention, j'ai été surtout frappé de l'air de dignité d'un gros employé à l'octroi, qui va jaugeent des bariques, une croix de Malte à la boutonnière, et de l'intarissable babil du plus intrépide bavard que j'aie rencontré de ma vie. Une demi-douzaine d'idées qu'il emploie avec une extrême économie, suffisent, depuis vingt ans, à un déluge de paroles auquel on ne conçoit pas qu'une langue humaine puisse suffire. Il faut que cette faculté loquace ne soit pas un moyen de fortune; car il a fait, m'a-t-on dit, des spéculations de tous les genres, sans même en excepter des entreprises de comédie et des enlèvemens de princesse du Saint-Empire, sans avoir pu réussir à rien : il est néanmoins probable qu'une dernière affaire snr les bons de l'emprunt de cent millions fera mentir sa maudite étoils.

Je m'étais mis à une table de bouillotte pour me donmer un maintien: je me dépèchai de me faire décaver
pour écouter un monsieur en habit noir de cadis de
Montauban (1), très-court, coiffé d'un petit chapeau
à trois cornes, qui arrivait, tout essoufflé, du spectacle
où il avait, disait-il, entendu applaudir, à deux reprises, des vers de Molière très-malintentionnés.
« Nous avons siflé, comme de raison, continua-t-il:
qu'ont fait ces coquins-la? Ils se sont mis à rire, et la
pièce a continué comme si de rien n'était. — Que ne
les appeliez-vous en duel, reprit gravement le chevalier jaugeur? — Ils auraient bien ri davantage, dit un
officier de chasseurs de la légion de l'Isère. — O mon
Dieu! oui, ajouta naïvement l'homme au chapeau à
trois cornes; ils étaient en train. »

Nous sortimes pour nous rendre à un autre cercle: en passant sur la place d'armes, j'aperçus, au clair de la lune, des femmes et quelques vieillards au pied de la grande croix que les missionnaires y ont plantées J'observai que ces personnages étaient agenouillés à différentes distances de la croix. J'en demandai la raison. — Ils sont rangés, mé répondit mon guide, dans l'ordre des péchés qu'ils ont commis; les plus éloignés sont les plus coupables; il est fâcheux, ajounta-t-il, que la place ne soit pas plus grande.

Nous entrames au salon Belissen (le Cercle du commerce). Je n'y trouvai que quelques vieillards dispersés dans deux ou trois salles obscures; je passai dans celle où on lit les journaux, et où l'on sert des rafratchissemens; j'y étais à peine arrivé, que cinq ou six jeunes gens y accoururent en criant, en se poussant, en renversant les meubles; je témoignai quelque in-

<sup>(1)</sup> Gros drap. Fill 23

quiétude sur le motif de ce tapage. — Ce n'est rien, me dit mon introducteur, ces messieurs s'amusent. Tout en s'amusant ils s'approchèrent de notre table, et charmés de savoir que j'étais étranger, ils appelèrent à grands cris le garçon et nous invitèrent à prendre un bol de punch avec eux: tous alors se mirent à parler ensemble de la beauté de leur ville, des grâces de leurs dames, de la bravoure des Français, des ridicules de la province (Montauban est à leurs yenx Paris en miniature), et peu à peu s'esquivant un à un, riant toujours du dernier qui sortait, répondant eux-mêmes aux cent questions qu'ils m'avaient faites, ils nous laissèrent enchantée de leur politesse, mais un peu étour dis de leur ramage.

Cette circonstance fournit à l'Ermite de Tarn-et-Garonne, l'occasion de me parler du caractère général des Montalbanais. « Sauf les exceptions qui sont ici tout aussi nombreuses que partout ailleurs, les hommes de ce pays, me dit-il, sont vains, légers, braves, ignorans, apirituels, et tout aussi francs qu'on peut l'être à une aussi petite distance de la Garonne; l'égoisme qu'on leur reproche n'empêche pas qu'ils ne soient amis sincères... de ceux qui partagent leurs opinions ou leurs préjugés ( la nuance entre ces deux mots n'est pas ici très-sensible). Il faut quelque temps pour s'apercevoir de l'ignorance profonde où sont plongés les habitans de cette ville, et que dissimulent au premier abord l'originalité de leurs manières, et la vivacité d'un esprit maturel, qu'un desaut total de goût rend peut-être encore plus piquant.

Montshanais. Le riche lui-même ne dédaigue pas d'en consacrer la plus grande partie au labeur du simple

minotier (1), vêtu comme lui d'une petite veste blanche: mais à quatre heures précises la scène change, hommes et femmes tout le monde s'habille, et court étaler, à l'allée des Carmes, sur les quais, dans la superbe avenue de Coussatte, le luxe on du moins la recherche d'une toilette du soir, à laquelle il est rare que le bon goût préside. De simples ouvrières s'y montrent vêtues comme les grandes dames, dont elles ne se distinguent souvent que par une plus jolie figure: eet affront fait à la qualité, est plus commun à Montauban que partout ailleurs.

« Le défaut d'instruction, sensible dans la classe des négocians, l'est davantage dans celle des nobles. Les jeunes gens passent leur vie au café, dans les promenades et au spectacle, où ils s'abonnent, quand la peuvre troupe de Chevalier vient s'établir dans cette

**v**ille.

« La population se compose de catholiques et de protestans; ceux-ci en forment un peu plus de la moitié, et sont presque tous commerçans ou manufacturiers.

« Peut-être n'existe-t-il aucune ville en France plus étrangère à l'amour et à la culture des lettres et des arts. Les libraires ne connaissent de commerce que celui des romans; les peintres qui voyagent trouvent à peine deux ou trois maisons où on les accueille, et il est rare que les plus célèbres virtuoses fassent les frais des concerts qu'ils se hasardent à donner. Je réserve pour une autre fois les portraits, j'ai dû commencer par vous donnes une idée du tablean.

L'ERMITE DE LA GUYANE.

<sup>(1)</sup> Marchand de farine.

He de Currennac, le 15 octobre 1817.

#### A l'Ermite de la Guyanne.

#### MONSIEUR,

Je vous écris d'une île que le génie de Fénélon peupla de jeunes déités, et qui rappelle ce grand homme, comme l'île des Peupliers rappelle l'homme de la nature et de la vérité : je vous dois les motifs de ma lettre.

Au sein de sa famille, les jours sont si précieux, que j'avais refusé, pendant mon séjours à Cahors, des parties de plaisir, que j'appelle de fatigue, à la campagne, où la chasse et la table absorbent tous les instans. Toutefois, je me réservais pour un voyage à Montaubau, dans le seul but d'y voir le bon Ermite qui parcourt la France en philosophe et en ami de sa patrie; lorsque j'apprends que sons dix jours je dois me trouver dans la capitale. Je pars aussitôt à cheval, en observateur, après avoir distribué mes circulaires d'excuses. Je regrettai seulement de n'avoir pu me présenter au cercle de madame X..., où depuis quelques jours on était admis, sans qu'il fut besoin d'orner son nom d'un de, souvent imposteur.

L'ame attristée des derniers désastres de nos cantons, je voyais dans nos vallées, les efforts, je n'osedire inutiles, de tant de malheureux qui cherchaient à convrir la nudité des sables, que l'ouragan avait amoucelés sur leurs prairies. J'aurais voulu qu'un rideau de verdure voilât à mes yeux ce tableau déchirant; mais sur aucun point de notre département les routes ne sont ombragées, et le voyageur y cherche vainement, en été, un abri contre les feux du soleil.

Je m'arrête aux limites qui nous séparent du Taraet-Garonne, et tournant à gauche, je parviens au village de Fontanes, à temps pour passer quelques heures auprès d'un de mes plus honorables compatriotes, frère de ce malheureux guerrier dont le nom rappelle; dans le midi, de si douloureux souvenirs. Cet aimable solitaire était entouré de quelques amis, au nombre desquels je citerai l'aigle de notre barreau, M. Perié Nicole. Je me séparai de lui à la chute du jour, pour arriver le soir même à L....., où j'avais promis à ma nièce, d'assister aux vendanges, et de recevoir ses adieux.

En quittant le vallon où la terre est plus sertile et le paysan plus heureux, pour atteindre les hauteurs que nous appelons la Serre ou la Caussé, je sentis toute l'influence du sol sur les mœurs de l'homme. Le paysan semble s'y complaire dans l'ignorance, et méconnaît toute innovation. Le dirai-je? le nouveau système décimal y est inconnu, et qui le met en pratique est presque considéré comme un malhonnête homme. Pourquoi du moins le paysan n'y conserve-t-il point l'industrie des premiers peuples? Pourquoi dans un terraia ingrat, dont la culture est si pénible, ces friches, où, de loin à loin, une surface aride décèle la truffe embaumée? Pourquoi ces paccages qui étendent au loin leur triste nudité, ne sont-ils pas couverts de troupeaux? La laine qui vétit le pauvre n'est-elle pas une source de richesse?

Ces tristes réflexions me conduisirent à notre modeste habitation, autrefois le siège de la seule abbaye royale du Quercy. Nous allions célébrer les vendanges, cette fête annuelle, consacrée à la liberté et au plaisir. Le maître se lève avant le jour comme les vendangeurs, il veille à ce que le raisin soit séparé de sa grappe, et donne l'exemple du travail; il n'a pour ses amis et pour lûi-même, que la frugale collation de ses bonnes gens, et le soir il ne dédaigne pas leur souper, où la vœu du Béarnais se réalise, au moins cette fois-là: la vendange est versée dans la cuve, sous les yeux du maître, souvent par ses mains, tandis que le champ de la dîme, où jadis....est témoin des danses grotesques qu'anime le son du flageolet ou de la cornemuse.

Les tendres alarmes de ma mère, quelques larmes qui ne restèrent point sans réponse, ne peuvent me retenir. J'abandonne les danses et les travaux du cellier, et je poursuis ma route. Je traversais un pays pauvre, coupé de haies ou de murailles à hauteur d'appui, et

l'aspect des châteaux délabrés qui, sur mon passage, couronnaient le moindre coteau, me rappelaient nom les aventures poétiques de nos tronbadours, mais l'histoire trop vicille de quelques brigands féodaux; saus trop m'étonner que dans ce siècle pervers on pût marcher à minuit, en sûreté, dans ce même sentier, où, dans des siècles bienheureux, on était dévalisé en plein midi. Il faut le dire, le paysan auquel suffit le coin le plus retiré de ces ruines, ferait bien mieux de les abattre en entier. Une maisonnette commode est préférable à ces murailles crénclées qui attristent le voyageur, et dont la chute menace sans cesse le pauvre

cultivateur qui les babitent. Après un trajet assez long, je m'arrête à Saint-Cing, ches un ami qui me sert de guide, à travers les helles horreurs que la nature a entassées sur les bords du Lot. Des villages bâtis sur le roc, d'affreux précipices, à côté de tout cela, de belles prairies, de magnifiques plantations; la situation pittoresque de Cabrereiz, les ruines de son château; plus loin, la groite de Marcillac, sa voite de cristal soutenue par une colonne qui brille, aux flambeaux, de l'éclat du diamant; les caux minérales de Crausac et de Miè. Tous ces sites que le savant décrit et qu'embellit le poète, frappent le philosophe de sentimens divers. Les rochers de la Rungol; m'ont rappelé que, le chef de la famille des Regnies. dans la fatale nuit de la Saint-Berthelemy, dut son salut à un epnemi généreux : c'était le chevalier de Vezun, qui commanda la garnison de Cahors contre Henri IV. Saint-Germain-l'Auxerrois donne le signal du carnage. Regniez, logé dans la rue Béthisi; attendait la mort; tout-à-coup la porte s'ouvre; Vezun parait: « prenez cette croix, et suivez-moi, dit-il. » Ils sortent, traversent Paris, et à la barrière deux chevaux conduisent au fond du Quercy ces deux amis, que le charme du biensait et de la reconnaissance réunit à iamais.

Enfin, j'arrive à Figeac, après avoir traversé les quinze en vingt métairies d'un homme, dont je n'ai rien à dire : justice est faite par l'opinion publique; ma vue q'est arrêtée avec plus de plaisir sur les propriétés de ce

député, qui n'a d'autre ambition que la prespérité de sa patrie et celle des lieux qui l'ont vu naître (1).

Le croira-t-on? Les progrès de la civilisation, dans l'arrondissement de Figeac, n'ont pu enlever aux habitans cette sauvage indépendance qui en fait en quelque sorte une nation de Lapithes. On dirait que le droit de guerre, partout ailleurs éteint avec l'anarchie féodale, s'est réfugié dans quelques-uns de ses cantons. Des communes entières se coalisent, les marchés publics deviennent des champs de bataille, et les cabarets voisins des redoutes qu'il faut assiéger. Quel remède apporter à ces désordres? L'instruction des campagnes, quoi qu'en disent encore d'obscurs blasphémateurs; Grâces soient rendues à l'autorité qui vient d'établir à Figeac une école d'instruction mutuelle, dont le succès effacera bientôt le souvenir de ces combats, où trop souvent le sang a coulé.

Comme je pouvais disposer d'un jour, j'ai fait hier ma dernière excursion. J'ai passé devant le château de Themines, où est n' le maréchal de ce nom, l'un des favoris de Louis XIII, et je me suis arrêté sur les propriétés de la famille de Turenne. Avec quel orgueil national je me rappelai ce nom d'un guerrier long-temps cher à la victoire! Mais le château de Bessonies a frappé mes yeux; et j'ai cru voir la patrie en deuil, gravant

sur la pierre : ci-glt qui vécut trop d'un jour.

Je n'ai pu visiter les lieux qui ont vu naître l'un des compagons de gloire du brave général Rapp à Dantzick, le général Cavaignac, M. le conseiller d'état Barrairon, directeur-général des domaines, et M. Calmon son homorable ami, MM. Lappyvière, et le respectable évêque d'Autun, M. Imberties; mais je me suis arrêté à Gramat. Nos contrées a'oublieront jamais que l'un de ses habitans, M. Bessières, les sauva l'an dernier de la misère, tandis que les îles foniennes et le Gers conserveront long-temps le souvenir de la sage administration de son frère ainé.

C'est aussi à Gramat qu'est né un ami de l'humanité, dont le nom appartient à l'Europe entière, M. le doc-

<sup>: (1)</sup> M. Moysen, député du Lot.

teur Dubois. Que dirai-je de ses talens que la recomnaissance publique n'ait proclamé? que dirai-je de ses vertus? je tracerai sa devise; c'est toute l'hygiène du

sage : Bene agere ac lætari.

Je pouvais sur les lieux même en vérifier l'application; égaré, en effet, à Carennac, aux bords de la Dordogne, j'y rencontre M. Doussot de Souilhac, littérateur modeste, convive aimable, ne perdant jamais l'occasion de se faire riche de la reconnaissance du pauvre qu'il oblige, et des conseils qu'il donne à ses élèves; l'un d'eux assis sur le premier degré d'un trône du Nord, s'y fait chérir d'un peuple généreux qui l'a adopté pour roi.

Fourquoi ne dirai-je point que Carennac est la patrie de M. Dunoyer? Dans un pays libre, l'austère censeur ne reçoit de mission que de son talent...., et, à côté du manuscrit réfuté, il place avec honneur un monument de courage élevé contre la tyrannie, en présence même de Bonaparte. Je cours visiter cette île qui fut pour Fénélon le modèle de l'île de Calypso; c'est sur le rocher où plus d'une fois il médita sur les devoirs des rois et le honheur des peuples, que je trace ma lettre..... Bene agere ac lætari, telle fut la devise du cygne de Cambrai. Elle le consolait dans ce lieu d'exil; elle a vengé un vrai philosophe des clameurs de l'envie.... Bon Ermite, permettez-moi de vous en faire hommage, en vous réitérant l'assurance de mon dévouement.

B. avocat.

## MERCURIALE.

Nous ne sommes plus au temps où un prince volaptueux abandonnait les rènes de l'empire aux mains charmantes qui les sollicitaient, où un caprice était une loi d'état. Les favorites et les jésuites ont disparu; c'est à la justice et à la vérité à leur succéder dans l'intimité des rois; cependant, comme nous n'avons point

## NOVEMBRE 1817.

poussé l'amour des innevations étrangères jusqu's reléguer nos femmes dans l'obscurité des vertus domestiques, et que nous ne serons jamais assez indépendans pour nous insurger, dans la vie privée contre la légitimité de leur domination, il est plus important qu'on ne pense de surveiller l'éducation des jeunes filles. Il ne serait peut-être pas si mal que leur catéchisme leur apprit, avec les noms de roi et de religion, ceux de patrie et de liberté; il faut qu'elles sachent que les femmes de Sparte ne semaient pas de fleurs le passage des ennemis vainqueurs de leur patrie; il faut enfin que l'histoire de Jeanne d'Arc leur paraisse meins fabuleuse que celle des Pompadour.

C'est à l'appui de ces réflexions que nous promettons aux mères et aux institutrices la prochaine publication d'un petit ouvrage intitale : Choix de Synonymes à l'usage des jennes personnes, par Mad. H. F. Il n'était donné qu'à la plume d'une femme de rendre aimable l'érudition grammaticale ; la plupart de ces synonymes sont d'une nouveauté piquante; et, dans ceux dont Mad. H. F. a emprunté les mots à quelques-uns de ses volumineux prédécesseurs, elle a fait d'étonnantes suppressions: l'ennui, par exemple. Pour éviter aux jeunes: dèves des frais de réflexion, c'est ordinairement par un trait de sentiment, de morale ou d'histoire qu'elle. amène la definition de ses synonymes, et ces exemples sont le plus souvent inspirés par un zèle patriotique et cherche dans nos fastes contemporains. Cet ouvrage manquaità l'éducation des jeunes filles, et Mad. H. F. y décèle un talent si rare, et une sagacité si juste pour discerner les plus légères nuences qui existent entre les mots, que nous sommes tentés de proposer, à sa pénétration, les synonymes suivans: Indépendant, Constitutionnel. — Quotidienne, Absurdité; pour nous, nous n'y voyons aucune différence.

Nous en remarquons beaucoup entre le correspondant Champenois et celui de la Neustrie. Voulez-vous plus d'esprit que deraison, lisez les Lettres champenoises (1); voulez-vous autant de raison que d'esprit, lisez les

<sup>(1)</sup> Onsième numéro. Ches Pillet, rue Christine. Prix : 1 fr.

Leures normandes (1). Ce sont deux succès rivaux. Le Champenois a pour lui l'ancienneté; tous les gens audelà y tiennent comme à un abus ou à une viei llecontume; le Normand, dont la conscience politique n'est pas atriérée, a spéculé sur la majorité, qui passe toujours du côté des idées libérales. Au surplus, en aime mieux s'égayer avec les saillies du Champenois que de penser avec M. de Bonsid, et en lit les lettres du Normand avec autaut d'intérêt que les écrits de MM. Comte et Dunover.

Le Discours en vers, d'un constituent à son file élu député à la session de 1817, dont neus avons cité quelques passages dans la dernière Merouviale, vient de paraître (a). Il est suivi d'une ode sur la loi des élections; un prompt succès ne peut manquer de coursener le patriotisme de ces vers : si on n'y prend pas

garde, la poésie va se relever.

L'empereur Charlemagne qui comprit si bien le génie des Français, et accomplit tant de merveilles, a déjà, plus d'une fois, occupé la plume de l'historien et ne l'a pas lassée. M. Rougeron (5) vient de publier une histoire de ce regue héroïque et vraiment national. De l'élévation dans le style, une méthode lucide, une érudition pleine de discernament la distinguent de celles qui l'ont précédée, et la recommandant spécialement aux chefs d'institutions publiques.

Le nom de Charlemagne n'a connu de revers qu'en poésie; son plus célèbre a été l'Epopée de ce républicain, frère de tant de souverains, qui naguère refusa d'ètre roi, croyant devenir le prince des poètes; l'un est plus facile que l'autre. On assure qu'après la lecture de ce poème, son grand frère, mieux instruit sans doute des lois d'Aristote, qui veulent qu'un personnage, pour être intéressant, ne soit ni trop criminel, ni trop vertueux, s'écria : « Pourquoi aussi ce maladroit de Lu-

(3) Un vol. in-8°. Prix : 5 fr. Ches Dalibon, libraire, an Palais-Royal , galerie de bois.

<sup>(1)</sup> Quatridme numero. Chez Belaumy, au Palais Royal. Prix: 1 fr.

<sup>(2)</sup> Une brochure in-8°. Prix: 1 fr. chez Dalibon, libraire, au Palais-Royal, galerie de bois.

sien ne m'a-t-il pas choisi pour son héros, au lieu de Charlemagne ? de suis bien plus poétique en accession

- M. le docteur Guillié, qui était déjà renommé parmi les plus utiles biensaiteurs de l'humanité, vient de prendre son rang dans la littérature savante, par son excellent Essai (1) sur l'instruction des aveugles. Cet ouvrage n'a pu être conçu et exécuté que par un talent supérieur; la résité y est pour ainsi dire d'un intérêt romanesque; après des considérations très-neuves sur les avengles, et une notice, pleine de charme, des plus célèbres d'entre eux, M. Guillié passe à l'exposé de sa méthode d'enseignement, qui corrige les injustices de la nature, qui apprend aux êtres les plus infortunés à acgarder la vie comme un bienfait, leur donne un état pasmi les hommes, et les admet à participer à la plupart des jouissances sociales. Quelle preuve plus évidente peut-on exiger de l'excellence de cette méthode. quand on apprend que les planches qui ornent ce volume sont gravées, et l'ouvrage même imprimé par les jeunes avenules? Il se vend à leur profit. Ainsi, en achetant an plaisir, on est sûr de s'associer à une bonne action.

Nous aurions bien besoin que des docteurs aussi habiles que M. Guillié, voulussent gouverner nos Quinzo-Vingts politiques, si opiniâtrement attachés à leurs

ténèbres.

—Il vient de paraître deux petits volumes ayant pour sitre. Histoire naturelle et philosophique de l'homme; par M. Chatel (2). Ce n'est qu'une compilation des systèmes de Levater et de M. Gall; on n'y remarque point d'idées hien neuves, mais elle est écrite d'un style à la fois élégant et correct; ce qui est toujours une neuveaute.

22

<sup>. (1):</sup>Un vol. in-80. Prix: 10 fr. Ches Delaunay, libraire, 142 Palais-Royal. (2) Prix: 5 fr. Ches Duchesne, libraire, rue Serpente, n. 12.

## POLITIQUE.

### SESSION DES CHAMBRES.

La chambre des pairs a confié la rédaction de l'adresse d'usage à MM. de Fontanes, de Lally-Tollendal, de Garnier, de Marbois et de La Vauguyon. Elle a formé ses bureaux et nommé ses secrétaires, et notifié ces différens choix à la chambre des députés; aínsi, les relations entre les deux chambres sont ouvertes, et le jeu des ressorts commence.

La chambre des députés, sous la présidence du doyen d'age, s'est divisée en neuf bureaux pour la vérification des pouvoirs du nouveau cinquième. Elle a nommé caudidats à la présidence MM. de Serres, Royer-Colard, le comte Beugnot, Camille Jordan et Roi. Elle a aussi nommé ses vice-présidens et ses

secrétaires.

C'étaient des questions d'un très-haut intèrêt que l'admission de M. Casimir Perrier et celle de M. Hernoux. Si l'on veut se régler sur la valeur intrinsèque des mots, nul doute, j'en conviens, l'article 38 de la Charte paraissant être une clause d'admission et non pas une clause d'élection; nul doute aussi à ne con-'sulter que la jurisprudence de la chambre, c'est-àdire l'autorité des précédens qui, partout, fait loi, quand la loi manque, ou que le sens en est douteux. Ce n'est pourtant pas à dire que les adversaires de cette opinion soient tout-à-fait dénués d'argumens pour la combattre. Ils pourraient alléguer, par exemple. que la validité d'une élection se fonde sur les qualités de l'élu au moment de l'élection, et non point sur ses qualités après l'élection; que si l'âge n'est de rigueur que pour l'époque de l'ouverture des chambres, des autres conditions ne seront également de rigueur que pour l'époque de l'ouverture des chambres, parité dont une fraude officieuse pourrait user avec succes;

car de mettre une dissérence entre deux conditions par leur nature indivisibles, c'est dénaturer la chose qui a, pour élémens, non point une de ses conditions de présence à l'autre, mais toutes ces conditions ensemble et sans choix; et en outrant les conséquences, ils pourraient s'égayer à nous offrir l'hypothèse d'une élection antérieure de quatre ans à l'admission. La cause des nouveaux élus a prévalu et devait prévaloir. Mais il hut bien qu'aux yeux mêmes de ses défenseurs, elle soit enveloppée de quelque doute, puisque d'une mesure générale, ils ont fait, sans s'en apercevoir, une mesure individuelle. En esset, une de leurs principales preuves, en faveur de M. Casimir Périer, semble peu applicable M. Hernoux. Cette preuve, tirée de l'intention des Aceteurs, et de leur bonne foi manifeste, c'est qu'il ne manquait pas à M. Périer, lors de son élection, plus de quinze jours pour atteindre l'âge requis. Or, les électeurs ont dû juger qu'il était moralement impossible que la session s'ouvrit dans quinze jours. Mais il manquait plus d'un mois à M. Hernoux, et il n'était pas moralement impossible que la chambre s'assemblat dans moins d'un mois. Ce n'était donc pas une opposition si absurde que celle de ce député qui s'obstinait à discuter l'élection de M. Hernoux, après l'admisssion de M. Périer.

Que prouvent ces difficultés? Qu'une disposition legislative bien précise, bien formelle, bien à l'abri de toute agression, est ici de rigueur. Toute interprétation se ressent plus ou moins de l'arbitraire; entre deux opinions probables, des hommes ont choisi celle que d'autres hommes auraient rejetée. Toutes les convenances, je le zépète, nous faisaient une loi de l'admission de ces deux députés. Mais aussi tout nous fait une loi de soustraire les intérêts de l'Etat, et ses intérêts les plus chers, à l'empire si variable des convenances.

Sur les cinq candidats à la présidence, S.M. a choisi

M. de Serres.

La commission pour l'adresse au Roi est composée de MM. de Corbières, de Saint-Cricq, Royer-Colard, Ravez, Barthe La Bastide, Moyzen, de Courvoisier, le comte Dupont, Becquey.

M. le comie Férand a sait hommage à la chambre des pairs de son livre intitulé Théorie des Révolutions; MM. Hubert, de Fontaines, Aignan et Sanih ent fait hommage à celle des députés de divers ouvrages sur la répression de la licence dans les écrits, sur Louis XVI et sés défenseurs, sur la justice et la police, sur les finances.

## REVUE DES NOUVELLES DE LA SÉMAINE.

## Du 7 au 13 novembre.

RÉCOLTES. FINANCES. - De toutes les solomnités politiques, la plus imposante, à mon sens, est la fêté de l'Agriculture à la Chine, quand le souverain du plus vaste empire qui fut jamais, prend lui-même la charrue, et de sés royales mains confie à la terre les grains monrriciers. Mais ce n'est pas non plus une cérémonie sans intérêt, que la distribution de ces prix civiques sondés en Angleterre, pour les meilleures cultures, comme celui que la duchesse de Rutland vient d'obtenir. Quant à nous, dans notre féconde France, avant cette époque de maturité, nous avions toujours assez froidement accueilli les arts qui n'amusent pas ; laissairt Rozier, evec toutes ses théories, pourrir dans un coin ignoré de la bibliothèque, et mettant Perrault fort au-dessuis de Parmentier. C'est ainsi que des enfans gatés jettem le pain, pour des jouets. Il n'en est plus de même, aujourd'hui que nous avons appris tout ce qu'il en coûte d'être frivoles. Nous commençous à sentir que notre premier trésor, e'est notre sol. L'attention se fixe partout sur les défrichemens, les désséchemens. Si cet élan de tous les esprits vers l'atile et le solide, ne se dément pas (et pourrait-il se démentir?), nous ne tarderons pas à voir se pin navigateur, et la pomme de terre, à qui tous les terrains sont bons, remplacer dans nos landes, La ronce hideuse et le stérile genét. Pour encourager de si louables commencemens, S. M. a voulu que l'on cherchât dans son domaine des friches et des marais, dont elle pat faire concession à des mains industrieuses. Si Pétat de prospérité du domaine royal ne permet pas que esse paternelles vues scient remplies, l'exemple recetoujours. Il avertit les particuliers et les communes qui préféreraient un voisinage souvent dangereux à de salu-

taires exploitations.

— Les manufactures anglaises ne furent jamais plus riches, ni les fonds plus hauts. Il me serait pas impossible que l'événement inattendu qui vient d'affliger l'Angleterre, n'exerçat sur cet objet une facheuse influence.

— Une ordonnance du roi de Wurtemberg désend, sons des poines graves, aux employés du trésor, de payer d'autres salaires que ceux qui sont relatifs au service des églises ou des écoles. On juge par cette ordonnance de l'état du trésor. Voilà les suites d'une opposition insensée. Il faudrait faire entendre à ces privilégiés qui croyent venger leur cause, en portant le désordre dans les sinances de l'état, qu'un déseit dans les sinan-

ces est un tombeau pour les priviléges.

— Je n'omettrai point un rapprochement assez remarquable. Pendant que les ouvriers chapeliers de Lyon se coalisent pour déserter leurs ateliers, les matelots des vaisseaux de transport pour le charbon, à Shout-Fieds, se coalisent pour déserter leurs vaisseaux. Ces coalitions ont leurs signes et leurs règles. L'autorité fait sagement de les interdire, comme on fait sagement de couper des excroissances qui dévorent la chair; et, soit dit en passant, toutes les petites sociétés formées aux dépens de la grande, se prétendissent-elles auxiliaires, ne sont que de pareilles excroissances. Mais it faudrait aussi aller au-devant des prétextes ou des motifs. Car l'humanité fut et sera toujours la meilleure politique.

L'épidémie continue ses ravages dans les comtés de Cork et de Derby. Les ravages de la peste s'apaisent faiblement à Constantinople. On fait à Charles-Town des prières publiques, pour conjurer les progrès de la fièvre janue; de longues pluies affligent la ville de Naples. Un ouragan a éclaté avec tant de fureur sur la ville d'Alicante, que l'artillerie du grand bastion est venue heurter quelques maisons voisines, et les a renversées.

L'Angleterre attend avec impatience la publication du nouveau tarif de la Russie. Sera-t-il favorable au commerce anglais? Il en est qui s'en flattent. D'autresassurent que certains droits équivandropt à des prèhibitions. De quel côté se trouve la vraisemblance? L'Angleterre est le pays des paris; mais je doute fort qu'il y en ait beaucoup en faveur de la première conjecture.

.' — La banque de Vienne a élu ses directeurs. Le jour même de leur installation, on a dû brûler pour quatorze millions de florins en petits billets d'un et deux

florins.

— En Espagne, les plus hauts traitemens n'excéderont point quarante mille réaux. L'Espagne est sur la ronte des améliorations, Mais elle gravit péniblement cette route.

Améliorations politiques. — Il s'en prépare en Allemagne de fort importantes; l'organisation militaire et la liberté du commerce dans toute l'étendue de la confédération, les querelles de la bourgeoisie de Francfort avec ses Israélites, celles de la comtesse de Lippe .avec ses Etats provinciaux, peut-être celles de la Heste avec les acquéreurs de ses domaines. L'expérience d'une année de disette a dû prouver saus doute ce que l'on gagne à gener les importations; l'expérience des coalitions armées facilite un systême défensif et même offensif. On dit que la Hesse reconnaît enfin la loi de la nécessité qui pourrait bien être aussi la loi de la justice. Je ne pense pas que l'exemple de ses voisins reste sans influence sur la comtesse de Lippe. Le seul objet de mes doutes, c'est la condescendance des bourgeois de Francfort, marchands et souverains, et zélateurs d'un culte dont ils semblent méconnaître l'esprit: on désarmera difficilement cette triple intolérance.

Ce n'est pas que les bonnes leçons leur manquent. Ils ont pu voir toute l'Allemagne faire une fête d'union de la sète de la réformation. Un grand prince l'a célébrée avec cette simplicité qui est le véritable culte. Euxmèmes l'ont célebrée sans douts. Mais peut-être pensent-ils qu'on ne peut établir une bonne paix dans sa

famille sans que les voisins en fassent les frais.

- On compte à Londres vingt mille mendians. C'est peu, vu la division des fortunes. Je suis encore à concevoir comment il existe des mendians. Est-ce qu'il y a des hommes qu'on ne saurait nourrir par le travail? Il faut bien qu'on les nourrisse sans travail, et la journée d'un mendiant vaut quelquesois mieux que celle d'un ouvrier. Actif, il paierait tribut à la société; sisif, c'est la société qui lui paye tribut. Encore si le mal se bornait à cette industrie parasite qui consomme et ne produit pas! Mais l'abnégation de toute pudeur; mais l'abjuration de tout honneur; mais la dégradation de l'humanité! — Les lazzaronis sont à mon sens plus à craindre pour Naples que le voisinage du Vésuve.

- On lit, dans les Annales politiques, les réflexions

suivantes:

«Le dernier numéro des Lettres champenoises con-« tient six pages de nouvelles plus ou moins curieuses, « copiees dans les journaux étrangers. Pourquei peu-« vent-elles se tronver là, si elles ne peuvent entrer « ailleurs? Ne serait-il pas juste, dans le cas où la loi u de restriction sur la presse serait maintenue pour les ; « feuilles quotidiennes, d'adopter des dispositions qui « fissent rentrer tout ouvrage publiant des nouvelles e politiques dans la classe des journaux, et si l'on ne se peut donner aux uns toute liberté, d'assujétir les autres . aux mêmes restrictions? S'il en était autrement, une « certaine classe de journaux se déroberait à la censure, « au timbre, à la suspension, à la suppression, et tous « les avantages seraient d'un côté, tandis que, de l'au-« tre, se trouveraient les charges, les genes et les .« périls. »

Colonies. — Le baromètre est au beau pour les insurgés. J'expose en raccourci leurs situations respec-

tives.

— Au Mexique, Mina renverse la cavalerie d'Aredondo, et poursuit sa marche, secondé par Moreno et Myer-Toyres. Le gouverneur de Mexico lui oppose une proclamation où la mort est promise à quiconque osera

soutenir les rebelles.

— Dans les provinces de la Plata, les Espagnols fuient harcelés par les guirillas; leur armée ne retournera pas entière au point du départ. Cependant Buenos-Ayres dresse des arcs de triomphe au conquérant du Chili. Le Chili possede une armée de huit mille hommes, impatiente d'en venir aux mains. On a refusé à la garnisen de Talcaguano toute capitulation conditionnelle; il faudra qu'elle se rende à discrétion.

- Améliar prospère sous le geuvernement du commodore Aury. Déjà les espèces deviennent moins rares, et le port se remplit de riches captures. Le gouverneur de Saint-Augustin observe tout, prudemment enfermé dans son fort.

— M. Lée vient d'acheter, pour des étrangers, quatrevingt-seise mille arpens de terre, sur les bords de la Mobile. Les fonctions de consul, que M. Lée a quelque temps exercées à Bordeaux, donnent asses de vraisemblance au bruit qu'on fait courir du prochain établissement de quelques Français dans ces parages.

- D'après le rapport de l'Asspicious , le rocher Tristan de Cunha est occupé par des troupes. Ce sont

les avenues de Sainte-Hélène que l'on garde.

L'équipage d'un brick anglais, sans exception. Le capitaine de la goclette voulait se venger des entraves mises au commerce des nègres. Tout est orime iei, l'acte et le metif.

RELATIONS POLITIQUES.—S'il en fant croire les lettres de Constantinople, il règne beaucoup d'activité dans la feuderie et dans les moulins à poudre, et le divan est

fréquemment assemblé.

Le nouveau dey d'Alger a restitué le navire hambourgeois qui avait servi de prétexte à l'assassinat de son' prédécesseur. Cette apparence de modération ne ralestit point le cours de la politique européenne. On assure que teutes les puissances civilisées concertent leurs mesures contre l'ennemi de la civilisation. Puissent-elles fermer eufla ce repaire! Puissent-elles disperser dans les déserts cette monstrueuse association qui se soutient par le brigandage, et se perpétue par le meurtre!

PROCES MARQUANS. — Nous savons bien que la conjuration de Lisbonne n'a pas resté impunie; qu'après une
longue procédure secrète, douze des principaux conjurés ont subi un châtiment public. Mais que voulaient
ces conjurés? A qui en avaient-ils? Comment se fait-il
que la conspiration, qui devait s'éteindre dans leur
sang, semble leur survivre? Qu'indique ce titre de ré-

généraleurs?

— Il pleut des conspirations à Bruxelles. La plus &cheuse pour les bonues fommes, est celle de Lycas contre le manneken-piss. Mais il y a de plus celle du fils d'un commissaire de police, déconverte par le fils d'un autre commissaire de police. Aurait-on un trouver dans la même police, le conspirateur et le dénonciateur?

—A l'accusation intentée contre lui, pour fait d'attentat, contre la loi fondamentale dans les fonctions de son culte. M. l'évêque de Gand répond par la cleuse de la loi fondamentale qui autorite le libré exercice des cultes. Je,ne veux point m'ériger en arbitre. Outre que l'autorité me manque, je parlerais à l'un ou à l'autre parti une langue étrangère; et toute décision doit être rendue dans une langue commune aux intéressés. Je me borne donc à demandet si un accusé qui invoquerait la loi d'un pays contre elle-même, on qui justifierait des pratiques intélérantes par une lei de tolérance, ne serait pas reponsée par quelques fins de men-valoir? L'évêque de Gand à été condamné à la déportation.

— Brandreth, Turner et Luillan, chess du complot de Derby, eat suiti la point de mert. Brandreth n'a point voulu quitter sa harbe, ni découvrir son véritable nome Que Dieu et lord Castleragh vous soient en aide, a-t-il dit au peuple. Turner commençait de parler du gouvernnement et d'Oliver; mais son chapelain n'a pas souffert qu'il achevât la phrase. Quand le bourress a crié selon l'usage, en soulevant la tête : voila la tête d'un traitre! la multitude a reculé d'abord, saisie de térreur; puis effe est revenue en poussant de grands cris.

— On s'est saist, à dix lieues de Rhodez; d'un individu sans papiers, qui s'est dit déserteur du port de l'Orient. Conduit dans ce port, il n'a pu donner sur sa personne des renseignemens certains, et son nom ne s'est point trouvé porté sur le contrôle. Cet événement jetera peut être quelque lamière sur un crime resté obsenr, même après l'arrêt de mort des accusés.

Je me souviens, à ce propos, d'une lettre qui m'est parvenue le 7 de ce mois, et qui n'a pas besoin de commentaire. Je ne garantis que deux choses; la première, c'est que je la transcris fidèlement; et la seconde, e'est que je ne me la suis pas fait écrire.

### Du château de Réfel.

### Monsieur,

« Un iudividu s'est permis de prendre le nom de « mon neveu pour faire paraître une prétendue lettre u de madame Manson. Il s'est adressé au rédacteur de « la Quotidienne, qui a osé, sans prendre anoune infora mation, publicr cette lettre si pen conforme au style « et à la conduite de madame Manson. Persuadé. « monsieur, que vous accueillerez avec bonté ma ré-« clamation, j'ai pris la liberté de vous l'adresser. « J'ose croire, monsieur, que vous l'insérerez dans « votre prochain numéro. Mon fils, qui a séjourné « quelque temps à Rhoder, a eu, dans le temps, oc-« casion de voir madame Manson; il en fit même la « connaissance. Remplacé, bientôt après dans son régi-« ment par mon neveu, celui-ci lui succeda dans son « intimité auprès de madame Manson. Mais si toute-« fois il eût reçu une lettre de cette dernière, comme « le prétend, ou plutôt comme l'a inventé le rédacteur « de la Quotidienne, il n'eût point abusé d'une lettre « confidentielle au point de la faire insérer dans un, « journal aussi mal famé et aussi peu accrédité. « J'ai l'honneur de vous saluer,

## Signé Ducroir, née Fernac Durosay. a

## La lettre porte le timbre de Moulins.

— On se souvient que M. le marquis de Blosseville, accusé de calomnie par Wilfrid Regnault, avait knimème porté plainte en calomnie contre l'imprimeur de Regnault. Sur sa propre demande, la cour vient d'ajourner indéfiniment la cause. Se serait-on douté que M. le marquis de Blosseville deviendrait un accusateur aussi débonnaire?

Nouvelles diverses.—Il s'est établi en Angleterre un nouveau culte, dit on; les sectaires immolent un petit cochon sur la montagne. Depuis que j'ai lu dans Tacite que les juis adoraient une tête d'une, je mo défie un peu de ces sortes de récits.

- Un courrier russe poursuivait trois voyageurs, qu'il a enfin atteints près d'Héligoland. On croit qu'il s'agit d'un grand délit politique. Quel est ce délit? qui sont ces voyageurs? On le saura peut-être. Le gouverneur d'Héligoland s'est assuré d'enx, mais ne les a point livrés encore.
- Le village de Geislar, sur la rive droite du Rhin, vient d'être emporté à la bayonnette en pleine paix. C'est la suite d'un démêlé entre la landwher et la troupe de ligne.
- Lundi dernier, à sept heures du matin, on a trouvé dans l'allée d'une maison de la rue Perpignan, un sac renfermant le cadavre d'une femme percée de deux coups mortels. Sur sa poitrine était un papier qui indiquait son nom et ses prénoms, et la demeure de son frère. Est-ce un assassinat? est-ce un suicide?
- Le général Milans, repoussé de Gibraltar, où il avait cherché un asile, /s'est embarqué pour les Etats-
- Des voyageurs parlent beaucoup d'un grand serpent de mer que la balle ne peut entamer, et d'une belle sirène qui met de la coquetterie à cacher sa queue. Ils ont vu ces deux monstres, de la côte de New-Yorck. Mais on doit se désier un peu des j'ai vu des voyageurs.
- L'anniversaire de la conjuration des poudres n'a pas été paisible à Brigthon. Il y a en du tumulte, des attroupemens, même du sang répandu. Il semblait aux mutins que c'était par un crime qu'ils devaient célébrer le souveair d'un crime.
- La mort de la princesse Charlotte consterne l'Angleterre.
- Il est des personnes qui, pour s'épargner la peine de penser, ne savent que rappeler ce qu'on pensait autrefois. Peu leur importent les époques et les situations; elles ne veulent que ce qui fut jadis, uniquement

parce qu'il set jadis, et sel qu'il sut, saux exception ni réserve. Ces incurables amateurs du passé voudroitjils croire que M. le duc d'Angoulème a recommandé partout l'oubli du passé, qu'il a souscrit peur l'établipsement de l'instruction mutuelle à Nantes, et ne rejeteront-ils pas, comme une fable, cette réponse, vraiment française, du prince, au maire de Bourbon-Vendée qui appelait ses regards sur un tableau contenant la Charte constitutionnelle dont il avait décoré la salle de l'Hôtel, de-Ville: « Bien, M. le maire! je vous félicite de cette heureuse idée. »

BÉNADEN.

## ANNONCES ET NOTICES.

Recherches et Considérations sur la formation et le recrutement de l'armée en France. Chez Firmin Didot, imprimeur «libraine, rue Jacob; et ches Magimel, Anselin et Pochard, rue Dauphine.

Dans un moment où l'attention publique est vivement excitée par la loi qui nous est promise sur le recrutement de l'armés, da brochure que acus annonçons ne peut manquer d'être recherchée avec empressement. Elle est destinée à jeter su grand jour sur cette importante question. L'auteur, après avoir examiné les anantages et les inconvégiens attachés à l'antièm-système, propose un nouveau mode de recrutement plus appreprié aux circonstances et aux lois qui nous régissent. Son ouvrage contient des vues très-utiles qui seront plus particulièrement appadoides de MM. les députés appelés à concounir à la rédaction de la nouvelle loi. Nous ajouternus, peur gauntis le mérite de cet écrit, que l'auteur, chargé, pendent plusieurs apores, de diriger le négutement su ministère de la guerre, a'est trouvé à portée de recueillir les renseignemens les plus patcieux sur cette importante partie. Nous ne doutons point que cette brochure, fruit de ses longs travaux at de son expérience, pe soit favorablement accueillie.

Considération sur l'amortissement; par M. V. Ym.

bort, du Finistère. A Paris, chez Delaun'ay, au Palais-Royal; Th. Leclerc, rue Notre-Dame. Prix: 3 fr. 50 c., et 4 fr. 25 par la poste.

L'auteur parait avoir profendément mûri la grande question de l'amortissement : il l'a miss à la pertée de tous les esprits. Il compare, dans les denx premières parties de son ouvrage, les opinions des plus célèbres économistas, et sommet leura apéculations au jugement de la raison et de l'impartialité. La troisième renferme un essai de méthode de calcul qui, par des tables, ingénieusement conques, offre les moyens de résoudre gm-le-champ toutes les questions d'amortissement, sous les divers rapporte de la quoité des dotations, de la durée et, du taux de la rents. Cet suvage mérite d'être connu; il décèle partout le bon sitoyen, l'ami de son pays et le peuseur profond;

De l'organisation de la Force armée en France, considérée particulièrement dans ses rapports avec les autres institutions sociales, les finances de l'état, le crédit public, etc., etc.; par H. de Carrion-Nisas. Un vol. in-8°. Prix: broché, 6 fr., et 7 fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez L'Haillier, libraire-éditeur, rue Serpente, n. 16; Magimel et compagnie, lib., rue Dauphine; Delaunay, au Palais-Royal.

Une simple notice ne suffirait pas pour donner une juste idée de cet ouvrage, qui traite des matières les plus importantes de l'administration militaire. Nous nous proposons d'en rendre compte incessamment.

Essais philosophiques, ou Nouveaux Mélanges de Linérature et de Philosophie; par Frédéric Aucillon, de l'Académie royale de Berlin. Deux vol. in-8°. Prix: 11 f.; et 13 fr. par la poste. Chez J. J. Paschoud, lib., rua Mazarine, n. 22.

Cet ouvrage, de l'un des plus envans associés étrangers de l'Institut de France, pourrait bien être sans attraits pour les ésprits paresseux ou fatigués, mais il sera recherché et lu avec fruit par les lecteurs qui aiment à fortifier leur jugement, et qui savent apprésier l'importance des hautes questions philosophiques.

Grammaire anglaise, contenant l'explication des huit parties du discours, les principales règles de la prononciation, celles de la prosodié et celles de la versification. Un vol. in-12. Prix: 1 fr. 50 c., et a fr. par la poste. Ches J. J. Paschoud, libraire, rue Mazarine, n. 22.

r La précision et la clarté des principes renfermés dans ce petit euvrage de rendent utile aux personnes qui s'appliquent à l'étude de la langue anglaise. Les Anglais eux-mêmes pourraient y puiser de bonnes notions.

Voyage autour de ma chambre, suivi du Lépreux de la cité d'Aoste. Nouvelle édition, d'après celle de Saint-Pétersbourg (1812), revue et augmentée. Un vol. in-18: Prix: 1 fr. 50 c., et 1 fr. 80 c. franc de port. Chez Delaunay, libraire, au Palais-Royal, galerie de bois, p. 243.

M. le haron Méchin, membre de plusienrs Académies. Un volume in-8°. Prix: 6 fr., et 7 fr. 50 cent., franc de port. Chez P. Didot, libraire imprimeur du Roi, rue du Pont-de-Lodi, n. 6; et chez les marchands de nouveantés.

Nous rendrons compte incesssamment de cet ouvrage.

### TABLE.

| Poésie Imitation d'Ezéchiel; par M. **             | Pag. 280    |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Nouvelles littéraires Sur les écrits de M Benjamin | , • •       |
| de Constant, relatifs à la liberté de la presse    |             |
| (analyse); par P. F. Tissot.                       | 203         |
| L'Ermite en Province Montauban; par M. Jony.       | 304         |
| Mercuriale.                                        | 320         |
| Filitique. — Session des chambres.                 | 324         |
| Revue des Nouvelles de la Semaine; par M. Bénaben. | <b>3</b> 96 |
| Notices et Annonces.                               | 334         |

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# MERCURE





SAMEDI 23 NOVEMBRE 1817.

## LITTÉRATURE.

## POÉSIE.

## FRAGMENT D'UNE TRAGÉDIE D'ANTIGONE,

(Reçue au Théâtre-Français.)

Antigone, après avoir donné la sépulture à Polynice, vient d'être condamnée par Créon à être ensevelie vivante.

IPHISE, nourrice d'Antigone.

Il faut donc me résoudre à ne plus te revoir!
Hélas! de te survivre aurai-je le pouvoir,
Ma fille? Ingrat objet d'une amour éternelle?
Trompeuse illusion de mourir avant elle!
O précieux fardeau que ces bras ont porté!
Traits chéris! doux objet de mon sang allaité!
O veilles de mes nuits! ô tourmens pleins de charmes!
Périls des jeunes ans! maternelles alarmes!
C'en est fait, je perds tout, et ma triste amitié
N'a pas meme en partage un regard de pitié.

#### ANTIGONE.

Iphise, que fais-tu? Dans ce moment funeste rome 4.

Ne me dérobe point la force qui me reste, Et laisse-moi, soumise au destin irrité, Vers le terme fatal marcher sans lâcheté. Hélas! avant le soir j'ai fini ma journée. Un horrible sépulcre est mon lit d'hyménée; Pluton est mon époux. A tes hymnes touchans, Hymen, jamais ma voix ne mélera ses chants; Jamais je n'obtiendrai ce nom si doux de mère. Prince trap généreux, pardonne à ma misère, Pardonne à mon trépas. Quel sera son ennui, Dieu! quand ce coup fatal parviendra jusqu'à lui? Iphise, à sa douleur oppose tout ton zéle; Peins-lui le désespoir d'une amante fidèle; De moi, de mon ardeur, parle-lui chaque jour; Adoucis ses regrets, n'éteins pas son amour.

(On aperçoit les prêtres, suivis de gardes et d'esclaves, qui viennent chercher Antigone, pour la conduire dans l'antre où elle doit être précipitée).

On vient. Palais sacré, témoin de ma naissance,
Doux séjour des plaisirs de ma jeune innocence,
Mes seuls plaisirs, hélas! Murs que mes vœux constans
Ont sous un autre ciel appelés si long-temps,
Recevez les adieux de mon dernier voyage.
O père infortuné, qu'avec tant de courage
J'ai guidé, j'ai nourri; frères de qui l'amour
Va me plonger vivante au ténébreux séjour;
Accourez, venez tous au-devant d'Antigone.
Et toi, qui, prévenant l'horreur qui m'environne,
Renonças la première à la clarté des cieux,
Prète à voir tes enfans s'égorger à tes yeux,
Ma mère! entends ma voix, tends les bras à ta fille,
Et bénis le destin qui te rend ta famille.

IPHISE.

Non, non, jamais ces bras ne poucront weus quitter.

ANTIGONE.

Aux suprêmes décrets oses-tu résister? Il faut partir. Iphise, ô ma seconde mère! Evitons de leurs mains l'odieux ministère.

## NOVEMBRE 1817.

3**39** 

Esclaves, arrêtez et ne m'apir chez pas:
Ma volonté suffit pour marcher au trépas.
Libre jusqu'au tombeau, la fille de vos maîtres
Ne fera point rougir ses glorieux ancêtres.
Tout est prêt; on m'attend; cède, cède à leurs lois.
Adieu.

IPHISE.

Ma fille!

ANTIGONE.

Adieu pour la dernière fois!

## ÉNIGME.

Point de sceptre sans moi, sans moi point de couronne;
Sans être courtisan, je rampe au pied du trône.
Je ne sais point nécessaire à l'amour,
Mais je le suis à la tendresse;
J'abandonne l'amant pour suivre la maîtresse,
Sans cesse je lui fais ma cour.
Toujours aux pieds de ta bergère,
Je brille sur sa tète et règue dans son cour.
Sans moi tu ne pourrais lui plaire,
C'est moi qui te fis son vainqueur;
C'est moi qui la fis tendre et qui la fais cruelle;
Moi qui te rends barbare et ealme ta fureur,
Enfin j'ai quatre sœurs dont je suis la seconde;
ll faut pour me trouver aller au bout, du mande.

## CHARADE.

Mon premier, s'il est seul, peut arracher la vie; Mon second est un mot charmant Pour les oreilles d'un amant; Même au coupable heureux mon entier fait envie.

### LOGOGRIPHE.

Pour sauver à l'auteur le bruit de mon entier; Pour que sa tête enfin devienne mon dernier, Mettez autour de lui quatre fois mon premier.

22.

Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est glace; celui de la charade, est ami; et celui du logogriphe, dage, où l'on trouve ame.

## NOUVELLES LITTERAIRES.

Naufrage de la Méduse, faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816; relation contenant les événemens qui ont eu lieu sur le radeau, dans le désert de Saara, à Saint-Louis et au camp de Daccard; suivi d'un examen sous les rapports agricoles de la partie occidentale de la côte d'Afrique, depuis le Cap-Blanc jusqu'à l'embouchure de la Gambie, avec le plan du radeau de la Méduse; par J. B. Henri de Savigny, ex-chirurgien de la marine; et-Alexandre Corréard, ingénieurgéographe, tous deux naufragés du radeau (1).

Je viens de lire la relation du naufrage de la Méduse; et il me semble que je sors d'un rêve pénible. Il faut que je consulte ma raison, que je rassemble mes

<sup>(1)</sup> A Paris, ches Hoquet, imprimeur, rue du faubourg Montmartre, n. 4; Eymery, libraire, rue Maxarine, n. 30; Delaunay, Barba, et madame Ladvocat, Palais-Royal. Prix: 3 fr., et 4 fr. par la poste.

idées pour m'assurer que le récit des faits contenus dans l'ouvrage que j'ai sous les yeux, n'est pas une de ces fictions terribles qu'une sombre et ardente imagination se plaît quelquesois à créer. Cherchez à concevoir tout ce que l'homme, livré à lui-même, peut éprouver de douleurs et de misère; essayez de représenter l'affreux désespoir dans ses diverses révolutions, depuis l'engourdissement des facultés morales, jusqu'aux mouvemens impétueux d'une aveugle frénésie; opposez à ce tableau les scènes les plus touchantes d'humanité, de courage, d'héroïsme, et vous serez encore au-dessous de la vérité. Cent cinquante Français entassés sur quelques planches, réunies à la hâte, sont abandonnés par une imprudence inexplicable, à la merci des flots, sous un ciel orageux et brûlant. Privés des moyens de diriger ce frèle radeau sur l'abîme qui menace de l'engloutir, ils errent à l'aventure, poursuivis par l'affreux spectre de la mort. Leurs provisions s'épuisent; ils se trouvent réduits à des mets plus horribles que la faim. Sur tant de malheureux, quinze seulement doivent leur existence au hasard le plus inattendu; ils sont aujourd'hui rendus à leur patrie où le sort destinait à quelques-uns d'eux de nouvelles épreuves; mais il ne faut pas anticiper sur les événemens.

Le 17 juin 1816, à sept heures du matin, l'expédition du Sénégal, sous les ordres de M. de Chaumareys, capitaine de frégate, partit de la rade de l'île d'Aix. Les navires qui composaient cette expédition étaient la frégate la Méduse, commandée par M. de Chaumareys; la corvette l'Echo, sous les ordres de M. Cornet de Venancourt; la flûte la Loire, montés par M. Giquel Destouches; et le brick l'Argus, sous les ordres de M. de Parnajon. Au moment du départ, la joie et l'espérance régnaient parmi les équipages de ces.

vaisséaux; on s'éloignait de la patrie; mais on pensait aux charmes du retour. Les premiers jours de la navigation n'offrirent rien de remarquable; seulement, la marche supérieure de la Méduse la sépara des autres batimens de l'expédition. Cépéndant on arrivait près des côtes d'Afrique; quelques marins expérimentés redoutaient l'approche du banc d'Arguin, qui s'étend à plus de trente lieues an largé, et qui est célèbre par plus d'un naufrage. Le capitaine seul était dans une parfaite sécurité, et le danger ne fut connu que lorsqu'il devint impossible de l'éviter.

L'instant où la Méduse toucha sur le banc d'Arguin (le 2 juillet) fut marqué par la consternation générale. L'idée des malheurs qu'on allait subir ébranlait les plus mâles courages: des guerriers qui avaient mille fois bravé la mort dans les combats s'effrayaient d'un danger sans gloire. Deux femmes seules, l'épouse et la fille du gouverneur, restèrent calmes dans ce désastre. « Madame et mademoiselle Schemals, disent les auteurs de la relation, paraissaient insensibles et comme étrangères

à ces événemens. »

Je passe sur les détails des vains efforts qui surent tentés, depuis le 2 jusqu'au 5 juillét, pour relever la frégate, et sur les alternatives de crainte et d'espérance qui, pendant ces trois jours, agitèrent les malheureux naustragés. Un radeau de vingt mètres de long sur sept de large avait été construit; ce radeau, la chaloupe et les canots de la Méduse étaient devenus l'unique ressource de l'équipage et des passagers. Il fallut abandonner la frégate. Laissons parler MM. Savigny et Corréard.

« On fit d'abord embarquer les militaires qui, presque tous, furent places sur le radeau; ils voulaient emporter leurs fusils et des cartouches; on s'y opposa d'une manière formelle. Ils les abandonnèrent sur le pont, et ne conservèrent que leurs sabres. Cependent quelquesnes sauvèrent des carabines, et presque tous let officiers des fusils de chasse et des pistolets. Nous nous trouvâmes enfin de cent quarante-sept à cent cinquante sur le radeau. Telle est à-peu-près l'énumération des personnes qui s'embarquèrent sur cette fatale machine; cent vingt militaires, vingt-neuf hommes, marins et passagers, et une femme. Le reste de l'équipage, moins dix-sept hommes qui refusèrent de quitter la frégate, fut réparti sur les diverses embarcations. »

On sait quelle vive affection les marins éprouvent pour les vaissesux qu'ils montent et qui deviennent pour eux une seconde patrie. Ils leur imposent des noms de tendresse; ils se réjouissent de leur gloire et s'affligent de leurs revers. Dans la position terrible où se trouvaient les matelots de la Méduse, ils donnèrent encore des regrets et des larmes à cette superbe frégate qui, quelques jours auparavant, paraissait dominer les mers, désier les tempètes, et qui n'offrait alors qu'un vaste débris, triste jouet des vents et des flots.

Les diverses embarcations de la Méduse devaient conduire le radeau; le capitaine, placé dans le grand canot, aurait dû donner l'exemple du dévouement. Mais avant de reprendre la suite des événemens, il est nécessaire de revenir à cette frèle machine, seul réfuge de tant de malheureux.

« A peine cinquante hommes furent-ils sur le radeau qu'il s'enfonça de près de deux pieds, et que pour faciliter l'embarquement des autres militaires, en fut obligé de jeter à la mer tous les barils de farine, lesquels soulevés par la vague, commençaient à flotter et frappaient avec violence les hommes qui se tenaient à leur poste. Les pièces de vin et d'eau furent seules

conservées. Le radeau allégé d'une partie de son poids, put alors recevoir d'autres hommes; nous nous trouvames alors au nombre de cent cinquante. Ce nouveau poids fit enfoncer la machine d'environ quatre pieds. Nous étions tellement serrés les uns contre les autres qu'il était impossible de faire un seul pas. Sur l'avant et l'arrière on avait de l'eau jusqu'à la ceinture Au moment où nous debordions de la frégate, on nous envoya du bord vingt-cinq livres de biscuit, dans un sac qui tomba à la mer. Nons l'en retirâmes avec peine; il ne formait plus qu'une pâte; nous le conservames cependant dans cet état.

« Le commandant du radeau était un aspirant de première classe, nommé Coudin. Quelques jours avant notre départ de la rade de l'île d'Aix, il s'était fait à la jambe droite une grave contusion qui, au moment du naufrage, n'était point encore guérie, et le mettait dans l'impossibilité de se mouvoir. Un de ses camarades, touché de sa position, lui offrit de le remplacer; mais M. Coudin insista pour se rendre au poste dangereux qui lui était assigné, comme au plus ancien aspirant du bord. A peine était-il sur le radeau que l'eau de mer irrita tellement sa blessure, qu'il fut sur le point de s'évanouir. Nous sîmes part de la situation de ce généreux officier, au canot le plus voisin de nous; on répondit qu'une embarcation allait le recevoir. Nous ignorons si l'ordre fut donné, mais le fait est que M. Coudin resta sur le fatal radeau. »

Les diverses embarcations, placées en ligne, commencèrent à conduire ce radeau à la remorque; mais un accident ayant causé quelque confusion dans la ligne, les câbles furent successivement lâchés; les canots s'éloignèrent, et le radeau se trouva abandonné sans aucan moyen pour manœuvrer. « Après le départ des embarcations, ajoutent MM. Savigny et Corréard, la consternation fut extrème. Tout ce qu'ont de terrible la soif et la faim se retraça à nos imaginations. Bientôt les matelots et les soldats se livrèrent au désespoir. Nous fimes d'abord de vaines tentatives pour leur inspirer du courage; enfin, une contenance ferme, des propos consolans parvinrent peu à peu à les calmer, mais ne purent dissiper entièrement la terreur dont ils étaient frappés.

« Nous avions tous quitté la Méduse sans avoir pris de nourriture ; la faim commença à se faire sentir; nous mêlâmes notre pâte de biscuit mariné avec un peu de vin, et nous le distribuâmes ainsi préparé. Tel fut le premier et le meilleur repas que nous sîmes pendant notre séjour sur le radeau. »

Le premier jour se passa assez tranquillement. Il ne restait plus de biscuit; la première distribution avait tout enlevé; la ration de vin fut fixée à trois quarts par jour. On installa une espèce de mât qui portait une voile qui aurait pu être de quelque utilité si le vent était venu de l'arrière. Le soir, des pensées religieuses portèrent quelque consolation dans l'âme de ces malheureux. Ces hommes, environnés de dangers présens et inévitables, élevaient leurs vœux vers cette puissance invisible qui a établi et qui maintient l'ordre de l'univers. La prière de l'infortune se mêlait aux mugissemens d'une mer irritée; car le temps était devenu sombre et orageux; de grosses vagues se précipitaient sur le radeau, et menaçaient de tout entraîner.

« Nous luttâmes, disent nos deux voyageurs, nous luttâmes contre la mort pendant toute cette nuit, nous tenant fortement aux filières qui étaient solidement amarrées. Roulés par les flots de l'avant à l'arrière, et de l'arrière à l'avant; quelquefois précipités dans la

mer, flottant entre la vie et la mort, gémissant sur notre infortune, certains de périr, disputant néanmoins un reste d'existence à la fureur de la tempète; telle fut notre position jusqu'au jour. On entendait à chaque instant des cris lamentables; les soldats et les matelots se préparaient à la mort, se faisaient leurs adieux en implorant la protection du ciel, et en donnant un dernier souvenir à la patrie.

« Vers les sept heures du matin, la mer tomba un peu, et le vent souffia avec moins de violence. Il nous manquait vingt hommes qui n'avaient pu résister à l'impétuosité des vagues. Une scène touchante de piété filiale nous arracha des larmes. Deux jeunes gens relèvent et reconnaissent leur père dans un infortuné privé de sentiment, étendu sous les pieds des matelots. Ils le crurent d'abord privé de la vie, et leur désespoir éclata par les regrets les plus touchens. On s'apercut néarmoins que ce malheureux respirait encore; on lui prodigua des secours; il reprit peu-à-pou connaissance, et se retrouva dans les bras de ses fils qui le tenaient étroitement embrassé. Deux jeunes mousses et un boulanger ne craignirent pas de se donner la mort, en se jetant à la mer. Déja les facultés morales de nos compaguons d'infortune commencaient à s'affaiblir. Les uns croyaient voir la terre, d'autres des navires qui venaient sous sauver. Tous annoncaient à grands cris ces visions et ces vaines espérances. »

Avant d'aller plus loin, je m'arrêteral sur une réflexion qui m'a frappé en lisant ce déplorable récit; c'est que pour supporter les maux extrêmes, et, ce qui est digne de remarque, les grandes fatigues, l'énergie morale est bien plus nécessaire que la force physique, que l'habitude même des privations et des travaux pénibles. Sur cet étroit théatre, où tant de douleurs se réimissaient, où les plus cruelles extremités de la faim et de la soif se faisaient sentir, des hommes vigoureux, infatigables, exercés aux professions les plus laborieuses, sucoombèrent l'un après l'antre, sous le poids de la destinée commune, tandis que des hommes d'un faible tempérament, qui n'étaient point endurcis à la fatigne, trouvèrent dans leur âme la force qui manquait à leurs corps, soutinrent avec courage des épreuves monies, et sortirent vainqueurs de cette lutte contre les plus horribles fléaux. C'est à l'éducation qu'ils avaient reçue, à l'exercice de leurs facultés intellectuelles, à l'élévation de leurs sentimens, qu'ils furent redevables de cette étonnante supériorité et de leur salut.

Ils avaient passé une nuit cruelle ; celle qui suivit sut plus oruelle encore. La tempête redoubla de violence; mais ce qu'il y eut de plus dangereux, c'est l'esprit de sédition qui se manifesta parmi les soldats et les matelots. Des hommes se jetèrent sur un tonneau de vin et burent jusqu'à perdre la raison. Dans cet état d'ivresse, ils résolurent de détruire le radeau en coupant les amarrages qui en unissaient les différentes parties. Un d'eux se saisit d'une haché d'abordage, et commença a frapper sur les liens; ce fut le signal de la révolte; les officiers s'avancerent pour rétenir ces invensés. Le plus intraitable d'entr'eux était un Asiatique, soldat dans le régiment colonial; une taille colossale, des cheveux courts et crépus, une bouche énorme et un zeint besané lui donnaient un air hideux. Il s'était d'a-Bord placé au milien du radeau, et en écartant seulement ses bras nerveux, il renversait ceux qui le gêhaient; il inspirait la terreut la plus grande; personne ul'osait. l'approcher. Tel était le furieux qui, armé de sa bache, donna le signal de la guerre civile; il alfait frapper un officier; un coup de sabre termina son exis-

« Les révoltés, dit la relation, tirèrent alors leurs sabres; ceux qui n'en avaient pas s'armèrent de coutéaux, et s'avancèrent sur nous avec fureur; nous nous mîmes en défense. Animé par le désespoir, un des rebelles leva le fer sur un officier; il tomba sur-le-champ percé de coups. Cette fermeté leur en imposa un instant, mais ne diminua rien de leur rage; ils cessèrent de nous menacer en nous présentant un front hérissé de sabres et de baïonnettes; ils se retirèrent sur l'arrière pour exécuter leur plan. L'un d'eux feignit de se reposer sur les petites dromes qui formaient les côtés du radeau, et avec un couteau il en coupait les amarrages. Avertis par un domestique, nous nous élançons stir lui; un soldat veut le désendre, menace un ossicier de son couteau, et en voulant le frapper, n'atteint que son habit; l'officier se retourne, terrasse son adversaire, et le precipite à la mer ainsi que son camarade. »

L'action devint alors générale; les officiers, le sabre à la main, traversèrent les lignes que formaient les militaires, et plusieurs payèrent de leur vie un instant d'égarement. Quelques passagers, dans ce moment de crise, déployèrent beaucoup de présence d'esprit et de courage.

Trois fois la plus furieuse mêlée recommença dans cette nuit funeste, trois fois la victoire resta au petit nombre qui conservait à un certain degré l'usage de sa raison. On a peine à concevoir que vingt personnes aient pu résister à une pareille masse d'insensés. Enfin la tranquillité fut rétablie; le jour se leva bientôt et éclaira un horrible tableau. Le radeau était jonché de cadavres. Soixante à soixante-cinq hommes avaient péri

dans ces combats nocturnes. Le plus morne abattement succéda aux convulsions de la rage; chacun croyait que ce qui s'était passé était un jeu cruel de l'imagination. On se demandait réciproquement si l'on avait vu des scènes de carnage, si l'on avait entendu des cris de désespoir; les infortunés, ils versaient des larmes, et croyaient quelquefois sortir des accès d'une fièvre dévorante accompagnée d'un affreux délire.

La mer s'était calmée; mais un nouvel ennemi, plus redoutable que la tempête, éprouva leur constance. La faim avec toutes ses horreurs vint mettre le comble à tant de calamités. Les premiers remèdes contre ce fléau furent des baudriers de sabre et de giberne, du linge, des cuirs de chapeau, en un mot, tout ce que la nécessité peut convertir en alimens. Lorsque tout fut épuisé; lorsque les tortures du besoin devinrent atroces, insupportables; je ne puis achever; ma main se refuse à peindre ces malheureux hivrés aux angoisses inexprimables de la faim, se disputant, malgré les révoltes de la nature, les chairs palpitantes des victimes du désespoir.

Cependant un événement inattendu, et qui fut regardé comme un bienfait de la providence, fit naître dans l'âme de ces infortunés un rayon d'espoir. « Un banc de poissons volans, disent les auteurs de la relation, passa sous le radeau; et comme les extrémités laissaient, entre les pièces qui le formaient, une infinité de vides, les poissons s'y engagèrent en très-grande quantité. Nous nous précipitâmes sur eux, et en fîmes une capture assez considérable. Nous en primes près de deux cents, et les déposâmes dans un tonneau vide. A mesure que nous les attrapions, on leur ouvrait le ventre pour en retirer ce qu'on nomme la laite. Cos poissons sont très-petits; ils nous parurent délicieux.

Notre premier mouvement sut d'adresser à Dien des actions de grâces pour ce secours inespéré. »

Cette ressource manqua bientêt; le déscapoir se réveilla de nouveau; il s'éleva encore des révoltes qui eurent le même résultat que les précédentes. De cent cinquante hommes, quinze seulement avaient échappé à toutes ces catastrophes. Un retour de raison leur inspira un mouvement sublime; ils se réunirent, se serrèrent la main, et, d'un commun accord, jetèrent deurs armes à la mer. On pe réserva qu'un sabre, destiné à couper, au besoin, quelque cordage ou quelque merceau de bois.

Je ne décrirai point toutes les souffrances de ces malhemreux. L'immersion prolongée de la partie inférieure du corps avait déponillé la peau de son épiderme, et leur occasionnait de vives douleurs. Ils éprouvaient aussi les tourmens de la soif dans un climat brûlant et sous un ciel d'airain. Ils en étaient venus à un tel mépris de la vie que plusieurs ne craignirent pas de se baigner à la vue des immenses requins qui suivaient le radeau, attirés par l'odeur des cadavres, et qui attendaient impatiemment leur proie.

Les effets d'une situation aussi désespérée variaient comme les caractères. Les uns étaient plongés dans la supeur, les autres répandaient des pleurs; quelques uns étaient furieux. Ceux-la regardaient leur, pente comme inévitable; d'autres, trompés par une imagination exaltée au plus haut degré, rêvaient la présence de leurs familles et les doux champs de la patrie. Plusieurs se croyaient encore à bord de la Méduse; ceux-ci voyaient des navines et les appelaient à leur secours; ou bien une rade, au fond de laquelle s'élevait une auperbe ville. M. Corréard lui-même, l'un des hommes les plus énergiques de la troupe, s'pragina un moment

qu'il parcourait des belles campagnes d'Italie. Je n'oublierai pas un trait qui révèle le caractère national. On parlait des chances de salut; on supposait que le brickl'Argus avait été envoyé à la decouverte du radeau. « Si le brick est envoyé à notre recherche, prions Dieu, dit un passager, qu'il ait pour nous des yeux' d'Argus.»

Ce fut en effet l'Argus qui les sauva. La treizième journée avait commencé; tont espoir était perdu. « Nous simes une tente, disent les auteurs. Dès qu'elle sut dressée, nous nous couchâmes tous dessous; nous ne pouvions ainsi apercevoir ce qui se passait autour de nous. On proposa alors de tracer sur une planche un abrégé de nos aventures, d'écrire tous nos noms au bas de notre récit, et de le fixer à la partie supérieure du mât, dans l'espérance qu'il parviendrait au gouvernement et à nos familles. »

C'est dans ce moment que le maître canonnier de la frégate, woulant aller sur le devant du radeau, aperçut l'Argus. Il retourne en poussant un cri de joie: « Nous sommes sauvés, s'écrie-t-il, le brick est sur nous. » Il était, ajoute la relation, tout au plus à une demi-lieue. Nous sortimes de dessons noure tente avec précipitation. Coux-mêmes que d'énormes blessures retensient couchés depuis plusieurs jours, se trainèrent sur le derrière du radeau pour jouir de la vue du navise libérateur. Nous nous embrassions tous avec des transports qui tensient du délire, et des larmes de joie sillonnaient nos joues brûlées et dessénhées par les plus ernelles privations. »

Il faut lire, dans la relation, les détails de cette heureuse rencontre, de l'attendrissement qu'éprouvèrent : les marins de l'Argus en sauvant leurs compatriotes; et des sains affectueux qui leur furent prodigués. On n'oubliera pas le mot de M. de Parnajon, commandant de l'Argus: «On m'aurait donné le grade de capitaine de frégate, dit-il, que j'éprouverais un plaisir moins vif que celui que j'ai ressenti en rencontrant votre radeau. Certes, on pourrait donner le commandement d'une frégate à cet officier sans craindre qu'il abandonnât jamais les hommes confiés à sa prudence et à son courage.

Des quinze personnes sauvées par M. de Parnajon, six ne purent survivre à tant de fatigues, et moururent au Sénégal. M. de Savigny, chirurgien de la marine, revint en France; il avait écrit une relation du naufrage de la Méduse. Une copie de cet écrit fut communiquée à son insu au rédacteur d'un journal qui s'empressa de la publier. Ce qu'on croira difficilement dans un pays libre, c'est qu'on fit un crime à M. de Savigny de cette publication. Il se trouvait à Rochefort et sollicitait, dit-il, la permission de se rendre à Paris, lorsqu'il recut une lettre inconcevable. On lui annonçait, le 10 mai 1817, que nonseulement il n'aurait pas la permission qu'il sollicitait, mais que tant que le ministre actuel serait à la tête des affaires, il n'aurait pas d'avancement. M. de Savigny, après avoir servi pendant six ans, et fait six campagnes de mer, donna sa démission. Il lutte aujourd'hui contre le besoin. M. Corréard, ingénieur-géographe, n'est pas plus heureux. Il a perdu dans le naufrage de la Méduse tout ce qu'il possédait; il a éprouvé de longues et cruelles maladies au Sénégal, et jusqu'ici, il est resté sans emploi.

Pendant l'année qui vient de s'écouler, d'augustes biensaits ont adouci les malheurs des temps. Cette généreuse sollicitude a trouvé des imitateurs dans toutes les classes de la société. Donnons un nouvel exemple d'humanité. Dans les pays soumis au despotisme, l'ame se ferme à la pitié. Les douleurs comme les joies sont isolées; la servitude éteint ces douces sympathies qui ouvrent le cœur de l'homme au récit de l'infortune et à la voix de l'infortuné. Un peuple libre au contraire ne doit former qu'une grande famille unie par les liens d'un amour réciproque. Chez un tel peuple, l'injustice qui frappe un citoyen affecte la société toute entière; de grandes infortunes ne peuvent affliger un de ses membres qu'aussitôt les autres ne regardent comme un devoir de lui porter des consolations et des secours. Sur les plages brûlantes du Sénégal, dévoré de maux et de soucis, M. Corréard assure qu'il s'écriait souvent : Si j'étais en France, mes compatriotes adouciraient mes peines. Pour répondre à une confiance si honorable au caractère français, il m'est venu une idée qui, je crois, ne trouvera que des approbateurs'; c'est d'ouvrir une souscription au bénéfice des malheureux échappés au désastre de la Méduse qui se trouvent sans moyens actuels d'existence. La souscription sera ouverte au bureau du Mercure et à celui du Journal du Commerce, rue de Vaugirard, n°. 15. Les moindres sommes seront recues, et le tout sera versé dans la maison de banque Perregaux-Lafitte. Les noms des souscripteurs et le montant des souscriptions seront imprimes dans le Mercure. Comme dans ces sortes d'occasions, il est convenable de prêcher d'exemple, je déclare que j'ai déposé trente francs destinés aux naufragés de la Méduse qui ont besoin de secours. C'est le denier de l'homme de lettres. j'espère qu'il ne sera pas dédaigué.

N. B. Nous n'avons pas consulté M. Lafitte avant d'indiquer sa maison; mais ses sentimens sont trop connus pour qu'on ait hésité un seul instant a le faire participer à une bonne action.

Digitized by Google

# VARIÉTÉS.

## HISTOIRE D'UN POÈTE.

#### CHAPITRE VII.

#### LE SONGE ET LA COMPLAINTE.

Il était temps de prendre un parti. Les poètes savent si mal compter; l'amour est une si belle chose, que je n'avais pas songé, pendant ma vie pastorale, à l'épuisement de mes finances. En arrivant à Paris je me logesi chez un traiteur de la rue Saint-Jacques, nommé Serdeau, qui prenait des pensionnaires, et louait des cabinets garnis. La j'examinai ma bourse : j'y trouvai de quoi vivre un mois tout au plus. Une pareille découverte eût tiré d'apathie le plus insouciant des mortels. Pour commencer donc à réfléchir sur ma situation présente, je me demandai : comment vivre? Celui qui ne s'est jamais fait cette quesion se flatte en vain d'avoir étudié les matières les plus abstraites, et creusé les abîmes de la métaphysique; il ne connaît pas encere toutes les ressources de son esprit, toute la fécondité de son imagination. Comment vivre? Est-il une question plus profonde, plus vaste, plus intéressante et plus difficile à résoudre? Après l'avoir long-temps méditée: heureux, m'écriai-je, qui sait manier la lime ou le rabot! heureux l'enfant de la Limoge; dont l'échine vigoureuse porte la chaux, le platre et la pierre aux utiles constructeurs de nos maisons!

En achevant cette exclamation mentale, je laissai tomber sur mon poème un regard mélancolique. C'était le plus avancé de mes ouvrages, mais, hélas! il n'était pas fini; et, comme disait Victoire, en attendant la vente d'un livre, les besoins se font sentir. Je passais en revue tous les états de la société qui peuvent conve-.

mir à l'homme de lettres, et je trouvais toujours qu'il me manquait la chose principale, c'est-à-dire des protecteurs, pour obtenir un emploi, ou des fonds pour com-

mencer une entreprise.

Rien n'est si penible, en genéral, que les efforts infructueux; mais pour un poète, qui se croit assez volontiers le favori de l'imagination, chercher long-temps, sans rien trouver, est un véritable supplice. Las de tourmenter mon esprit dans un cercle dont je ne pouvais sortir, je voulus travailler à mon poème: autre malheur! si je cherchais une rime, je croyais entrevoir un expédient, et j'en revenais à ma première question: comment vivre? Enfin, pour reposer ma tête, je me souvins du proverbe qui dit que la nuit porte conseil. Dans le dessein d'en faire l'expérience, j'abrégeai le jour, en me couchant de bonne heure. Hélas! le sommeil n'en vint pas un moment plus vite, et j'ébauchais, encore des projets et des hémistiches, quand il voulut bien me verser ses pavots.

J'eus un songe assez bizarre, et si je ne craignais d'alonger l'histoire de ma vie....; mais la vie elle-meme n'est qu'une suite de songes sugitifs : qu'importe un de plus dans le nombre? Qui pourrait d'ailleurs me blâmer. d'insérer un rève dans le récit de mes aventures? On trouve tant de songes dans la moins prosane de toutes.

les histoires.

Réveille-toi, me dit une voix, et je continuais à dormir. Je me trouvai dans une foret, au milieu d'un vaste, carrefour coupé d'une foule de chemins à perte de vue : choisis, ajoute la voix, mais prends garde à ce que tu vas faire. - Eh quoi! m'écriai-je, toutes ces belles avenues se ressemblent; toutes sont larges, bien percées; quel motif de prendre l'une plutôt que l'autre? Le hasard seul.... J'avais à peine prononce ces mots, qu'une petite figure d'homme sortit de terre, et j'entendis un bourdonnement semblable au bruit d'un hanneton qui vole. Mon petit homme se frotta les yeux, fit, une pirouette qui dura quelques minutes, puis se jeta étourdiment dans celle des avenues vis-à-vis de laquelle. il se trouvait tourné à la fin de sa pirouette. Un nouveau spectacle vint alors frapper mes regards : ces belles routes, qui d'abord m'avaient semblé désertes, étaient.

pléines de voyageurs. Je m'attachai à suivre mon étourdi; il heurtait chacun, éprouvait mille rebussades, et finit par tomber à terre. Il se releva, mais boîteux,

et revint lentement sur ses pas.

La route qu'il venait de prendre était remplie de vieillards qui lisaient en marchant, de jeunes gens qui déclamaient, d'hommes en manteaux noirs, en soutanelles, en habits brodés de vert. Ces derniers se promenaient sans se presser, tandis que beaucoup d'autres se poussaient dans la foule, et tâchaient de retarder leurs voisins. L'âge, le costume, l'allure des différens voyageurs formaient un tableau mouvant, dont la bigarure était vraiment amusante. Les uns à pied, pâles, maigres et les yeux rouges, marchaient vite et s'avançaient tresloin dans la carrière ; les autres dans de bonnes voitures, l'air rayonnant et le teint frais, faisaient grand bruit, mais ne bougeaient de place. C'était chose comique de voir les chevaux galoper sous eux, saus gagner un pouce de terrain, et d'entendre claquer taut de fouets, sans voir arriver personne. J'aperçus quelques femmes: leur marche était lente, leur tournure empruntée, au milieu de tous ces hommes; l'une d'elles cependant' s'avançait d'un tel pas, que peu de voyageurs pouvaient la suivre. Mais ce qui me parut le plus singulier, ce fut de voir, à la tête de certains personnages, des tresses de paille, comme en ont, à la foire, les chevaux vendus ou à veudre. Ces gens marchaient sur une ligne. et chacun se détournait à leur passage, en donnaut des signes de mépris : Fanum habet in cornu, longe fuge, murmurait-on tout bas, ce qui supposait des études, et montrait en même temps qu'on n'aimait pas les hommes de paille.

Revenu au point de départ, mon étourdi s'aventure dans une nouvelle avenue. Ceux qui peuplaient cette route avaient tous l'air empressé. Les uns étaient brillans d'or et de pierreries, les autres moins richement vêtus, s'avançaient en faisant des courbettes. Quelquesuns, parmi ces derniers, portaient une espèce de bîton, qui resemblait plus au caducée, qu'au lituus augural des anciens. Ceux-ci marchaient avec impudence sur le corps à tout le monde, et comme ils étaient armés de poignards à deux tranchans, on se rangeait de

peur d'être blessé. Ceux-là, au contraire, chanssés de velours, se glissaient pour ainsi dire incognito, les coudes près du corps, afin de ne froisser personne. J'en vis qui se faisaient précéder de crieurs, de trompes et de tambours. Aucuns étaient mitrés, cuirassés, tonsurés. Un grand nombre portaient des masques. dont ils changeaient de temps en temps; très-peu marchaient droit, presque tous louvoyaient et faisaient des zigzags. Je suivais toujours mon petit boîteux à travers la foule; il voulait arriver en droite ligne, sans faire de circuits, sans fléchir autrement que de sa jambe malade, aussi n'avançait-il pas. Il se vit même barrer le passage par des hommes courbés jusqu'à terre, et qui presque rampans, ne laissaient pas de gagner du terrain. A ce nouvel obstacle, il sit la grimace, et reviut encore sur ses pas. Je le trouvais vieilli, satigué. Il essaya sans succès d'autres routes, jusqu'à ce qu'enfin il en prit une où se trouvait très-peu de monde. Le chemin, couvert de mousse, était garni de bancs des deux côtés : on s'y promenait à l'aise, et qui voulait pouvait s'asseoir. C'est ce que sit le malencontreux voyageur. Une fois assis, il se trouva si bien, qu'il paraissait d'humeur à ne bouger d'un siècle; mais quelques minutes après, il disparut tout-à-coup, comme on voit dans l'air une bulle de savon se résoudre en vapeur. Ah! ah! dis-je en moi-même, je reconnais les fautes de cet étourdi : pour s'être confié au hasard, ce n'est qu'après d'inutiles fatigues, et quand il n'était plus temps, qu'il a trouvé le chemin du repos. Profitons de son exemple. Oui, mais comment distinguer les routes dangereuses? Suivrai-je la dernière qu'il a prise? Je suis bien jeune pour m'asseoir au commencement de la carrière. Ah! si ma vue pouvait percer jusqu'au bout de ces longues routes, je verrais où elles conduisent, et je ne serais plus embarrasse du choix.

A peine j'achevais cette réflexion que, chose bizarre! folie des vains songes! je vis toutes les avenues se retourner comme un gant, de sorte que l'extrémité, qui formait auparavant mon horizon, se trouva tout près de moi. Pourrai-je, ô ma mémoire! retracer le spectacle qui s'offrit à ma vue? Quand, assis au parterre, le spectateur a les regards fixés sur la scène, il voit l'intérieur d'un

palais, Pune chaumière, d'un temple ou d'une prison. comme si l'on eût coupé l'une des faces de l'édifice : tel était, en plus grand, le magique tableau qui frappait mes yeux. Mais, au lieu que le spectateur au parterre n'a qu'un théâtre devant lui, je me trouvais entouré d'une multitude de théatres à la fois. L'un me représentait un superbe palais respleudissant d'or et d'azur, où gisaient, sur des sophas, quelques ennuyes richement vétus, qui baillaient au milieu d'un concert de louanges; l'autre, un lieu de terreur où d'affreuses images, des spectres et des fantômes sanglans se succédaient sans cesse. Ouvrez, ouvrez, criait-on du dehors! - Que cherchez-vous, disait une voix ?- Le bonheur, répondait-on. La porte s'ouvrait : soudain se précipitaient des hommes dont les traits altérés annonçaient déjà des remords. Les uns avaient les cheveux hérissés, d'autres étaient encore armés du poignard accusateur. A mesure qu'ils entraient, d'affreux serpens les enlaçaient de leurs replis, et cachaient leur tête dans le cœur de ces misérables. Ils poussaient des hurlemens, mais aucune larme ne sortait de leurs yeux : ils voulaient détourner la vue des images de leurs crimes, qui s'offrait incessamment devant eux avec une vérité effrayante, mais une force inconnue leur tenait la tête fixée sur ce spectacle vengeur. Ici, c'était un asile où tout respirait la douce paix de l'âme. Un vénérable père de famille, entouré de ses enfans, fêtait le coin du feu, des amis s'embrassaient, des hommes reconnaissans retrouvaient leurs bienfaiteurs; chaque fois que la porte s'ouvrait, je voyais, sur le visage des nouveaux hôtes, la sérénité d'une conscience pure; rarement entrait-on seul : c'était presque toujours un père et ses enfans, un mari et sa femme, et tous avaient sur les lèvres le sourire du bonheur. Ils trouvaient en entrant une demeure agreable où le luxo paraissait moins que l'abondance de tout ce qui rend la vie commode; en un mot, l'amour, la paix et l'amitié régnaient sans partage dans cette heureuse retraite. La, je vis un atelier immense, où des hommes inspirés travaillaient à des chefs-d'œuvre. Tout ce qui frappe leurs yeux est grand, simple et beau. Leur bonheur est dans l'amour satisfait des arts. De temps en temps la porte s'outrait pour des hommes d'un

goût pur, qui trouvaient encore un attrait puissant à contempler ce qu'ils ne pouvaient imiter : des dessins, des statues, des tableaux formaient leurs richesses, et de délicieux concerts charmaient leurs loisirs. Tant d'objets divers avaient fatigué mes regards : sur ce,

dormons, me dis-je, et je m'éveillai.

Tandis que j'étais en train de rêver, je pris mon poème, et lisant les passages dont j'étais le plus content : voilà, me dis-je, des vers marqués au bon coin ; des images, de la chaleur, de l'intérêt; c'est de l'épopée, ou je me trompe sort. Pourquoi désespérer de moi-même, et refroidir ma veine par des craintes prématurées? N'ai-je pas un grand mois devant moi pour finir mon ouvrage? Allons, Samuel; est-ce au nourrisson des Muses à s'inquiéter de l'avenir? Si la fortune se montre injuste à ton égard, ses rigueurs sont le partage des hommes de génie : qu'entre eux et toi ce ne soit pas la seule conformité. Laisse à ton siècle un monument de tes veilles; et, n'écoutant que le Dieu qui t'inspire, ose enfin te placer au rang de ces poètes fameux que la faim n'a pu vaincre, et que la gloire a vengés.

Il en est du courage en poésie, comme de l'espérance en amour; un mot les ranime. Me voilà donc travaillant avec ardeur à terminer mon poème. J'ajoutai, je corrigeai, je fis des variantes, des notes, une préface, un avant-propos; enfin, d'un poème de cent pages, je parvins à composer un volume. Quand tout fut mis au net-je commençai mes caravanes chez les libraires. Ah! malbeureux! l'un me proposait d'imprimer pour mon compte en le payant d'avance; l'autre me demandait poliment si j'avais un nom pour vendre un manuscrit. Un poème! disait celui-ci; vous voulez donc me ruiner! des vers! s'écriait celui-là; vous n'avez qu'un moyen d'en tirer parti, c'est de les détailler pour les confiscurs. Pendant huit jours, je promenai le malheureux manuscrit de libraire en libraire sans en trouver un seul qui

voulut l'acheter.

Un soir que je revenais tristement chez mon traiteur, je remarquai, dans ma rue, une petite boutique de librairie à l'image de Saint-Jacques: elle était de mince apparence; on ne voyait aux vitres que des almanachs.

des syllabaires, des livres d'église et des contes bleus. 'Tentrai, toutefois, par un motif assez bizarre; je voulus voir si mon patron me porterait bonheur. En effet, je m'appelle Jacques ; et si je n'ai point parlé de ce prénom, c'est que l'occasion ne s'en est point présentée. Le maître de la houtique était un gros petit homme, 'aux joues vermeilles, dont l'air propre et rangé, la perruque ronde et l'habit marron eussent très-bien figuré dans un banc d'œuvre. Il se nommait Cramoisi. Je le saluai profondément, et, pour la quinzième fois pent-être, j'exhibai le sidèle manuscrit qui, depuis huit jours, ne quittait plus ma poche. Le marchand me fit asseoir, politesse de bon augure, à laquelle ses confrères ne m'avaient point habitué; puis tirant ses Innettes, il se mit à lire de suite une ou deux pages. A chaque vers, sa tête, par un mouvement cadencé, donnait des signes d'approbation, qui chatouillaient en moi le cœur paternel. Je croyais déjà le marché conclu, quand M. Cramoisi me dit, en me remettant mon ouvrage « Voilà des vers ronflans, dont la facture me rappelle un de mes poètes que j'ai perdu l'année derniere. Ah! monsieur, l'habile homme! il était des bergers de Syracuse, et j'ai bien gagné de l'argent avec lui. » — Il ne tient qu'à vous, lui dis-je, d'en gagner autant avec moi. - Monsieur est bien honnête, reprend le libraire, mais je suis obligé de lui dire avec regret que le poème épique n'est pas dans ma partie. Si Monsieur travaillait dans mon genre, et me faisait, par exemple, une complainte avec des vers comme ceux-là, nous pourrions conclure affaire ensemble.

## Peste soit de la chute, empoisonneur au diable!

dit tout bas mon orgueil; mais la prudence et la nécessité me dictèrent une autre réponse. — Qu'à cela ne tienne, répondis-je; dans deux jours au plus tard, vous aurez une romance en dix couplets sur un sujet tragique. — Si j'osais, reprit M. Cramoisi, sans offenser Monsieur, lui faire une proposition? — Parlez, parlez, M. Cramoisi. — Sauf votre respect, on s'occupe en ce moment de condamner à mort un particulier tresconnu dans Paris, prévenu d'un horrible assassinat.

L'arrêt sera prononcé demain ; si l'on avait une complainte à lancer toute prête, il y aurait un beau coup à faire, et je paierais bien vingt écus une douzaine de couplets seulement; mais il faudrait gagner de vitesse, et ne pas laisser écrèmer le sujet. J'acceptai la proposion (dans l'état de mes finances, j'aurais, au besoin, rimé l'histoire du Juif errant). M. Cramoisi me donna généreusement tous les numéros de la procédure qui étaient de son fonds, et je revins chez moi fabriquer ma complainte. Je broyai du noir, j'épuisai les épithètes lamentables, et, pour mon coup d'essai, je sis vingt couplets d'une belle horrenr. C'était montrer de la fécondité, mais la complainte n'exige pas une richesse de rimes aussi rigoureuse que l'ode ; d'ailleurs, les circonstances du crime que j'avais à chanter étaient si atroces, que le sujet prétait au genre, et fournissait abondamment.

Le lendemain, à dix heures du matin, j'étais ches M. Cramoisi; mais ô revers! ô cruel contre-temps pour l'honnète libraire et pour moi! les juges, la justice, la question intentionnelle, et sans doute aussi quelque génie protecteur du crime, et funeste aux complaintes, firent si bien, que l'assassin ne fut pas condamné à mort. Les vingt couplets étaient sur le comptoir; et M. Cramoisi, en m'apprenant le fatal jugement, ne s'était pas encore expliqué sur l'exécution du marché; mais ce brave homme avait de la conscience: « Voilà vos vingt écus, dit-il, après un moment de réflexion; c'était un forfait; la chance a tourné contre moi. Au reste, tout n'est pas perdu : le crime est avéré, le jugement reconnaît les circonstances; il n'y a que la peine de mort à retrancher de la complainte. » Je sis, à l'instant même, les corrections nécessaires, et j'emportai mes vingt écus.

A. DUFRESNE.

## MERCURIALE.

Les enfans de Thémis viennent de subir, après la grand'messe, la mercuriale annuelle de M. le procureur-général; dans ce prône commandé par l'usage, M. Bellard a développé son talent ordinaire; il s'y distingue sur-tout par une abondante élocution et des priutipes très-purs; il a même trouvé moyen de glisser, dans cette banale réprimande, quelques idées trèsneuves; par exemple: un avocat, selon M. Bellard, Messe l'honneur et la sensibilité, en se dévouant exclusivement à la défense des accusés. Nous ne conoevons pas pourquoi un avocat, emporté par la nature de son talent, ne le consacrerait pas spécialement à l'étude des causes criminelles, comme on voit tel médecin adopter les plus dégoutantes infirmités de l'espèce humaine, et affecter tout son génie à ces cures privilégiées : les médecins et les avocats portent avec enx des préservatifs contre les dangers de la contagion, et ils savent impunément fréquenter les hôpitaux et descendre dans les cachots. Il est même à remarquer que la renommée ne va guère chercher les orateurs que dans la tribane des cours miminelles, et l'on ne voit pas que la postérité ait réprimandé Cicéron pour ses harangues en faveur du meurtrier Milon et du conspirateur Ligarius. C'est sur-tout contre le zèle de quelques-uns de nos avocats à défendre les accusés politiques, que M. Bellard semble s'armer de toute la rigueur de sa censure magistrale, et cependant ce sont les délits

de cette espèce qui ont le plus de droit à la clémence royale, parce que, en général, ils peuvent décéler des hérésies d'opinions, des aberrations d'esprit, et non la dépravation de l'âme.

- L'inimitable Potier est menacé d'être surpassé comme il a surpassé Brunet. L'acteur Lepeintre, dès ses premiers débuts aux Variétés, s'est acquis une renommée. Il est certain qu'il possède un talent flexible, naturel, et qu'il est aussi comique que Potier est bur-lesque. L'ingrat public pourrait bien se consoler plus aisément de perdre Potier, que celui-ci de quitter les Variétés : ce sera une nouvelle leçon pour les comédiens en faveur ; leur perte n'est pas irréparable, uno avulso, non deficit alter.
- La plupart des pièces jouées depuis quelque temps sur les théâtres secondaires sont tombées ou se traînent languissamment. C'est le théâtre du Vaudeville qui a bravé davantage le public. Sur quatre ouvrages, un seul a réussi, encore le succès n'a-t-il été que médiocre; cet ouvrage est Arlequin Seigneur de Village; le sujet éffrait un bon cadre pour la peinture des vieilles prétentions nobiliaires. Les principales idées sont empruntées de l'ingénieuse allégorie du Roi d'Yvetot et d'un conte de M. Lemontey. Cela aurait dû servir d'appui à la pièce.

Fidelio, petit page séducteur, a été sifflé, parce qu'il ne présentait que l'image commune de tous les pages de comédie.

Le sujet des Comices d'Athènes, ou les Femmes orateurs, était au contraire hasardé. On a trouvé houreuse l'intention de critiquer les femmes qui s'occupent exclusivement des affaires d'état; mais le costume grec était déplacé sur ce théâtre, et donnait aux acteurs un air embarrassé, qui a jeté beaucoup de froideus sur la représentation. Le dialogue était rempli d'expressions et d'allusions tirées de l'Histoire ancienne. Quoique essez bien adaptées au sujet, c'était du grec pour uns partie des auditeurs; aussi, malgré l'atticisme qu'on a remarqué dans de fort jolis couplets, redemandés, le parterre n'a que trop bien imité les Athéniens qui ne se faisaient pas scrupule, comme on sait, de chagriner leurs orateurs.

Huit jours de sagesse est, dit-on, le coup d'essai d'un jeune auteur. Cette première fois, le laurier d'Apollon a dû lui paraître épineux; mais il ne faut pas qu'il se décourage; sa pièce n'est pas mal dialoguée, et les couplets sont pour la plupart spirituels.

- Du chant à la danse il n'y a qu'un pas. Le ballet du Calife généreux est digne d'attirer le public au théâtre de la Porte-Saint-Martin. C'est une composition charmante, dont l'action excite le rire et même une sorte d'intérêt; les tableaux sont bien dessinés, et les pas sont tour-à-tour gracieux et grotesques. M. Blache père, auteur de cet ouvrage, serait un rival redoutable pour les chorégraphes en renom, s'il avait, comme eux, à sa disposition, des danseurs de premier ordre, et sur-tout de beaux enfers.
- A côté du spirituel Champenois et du Normand libéral, marche avec succès la Revue politique de M. de Comb\*\*\*\*. Le troisième numéro de cet ouvrage périodique (1) paraît en ce moment, et va mettre en cir-

<sup>(1)</sup> Une brochuse in-8e. Prix: 1 fr. 50 c. Chen Delaunax, limbraire, au Palais-Royal.

eulation un nouvel assortiment d'idées indépendantes et de plaisanteries de circonstances qui ne seront guère applaudies que par la majorité des Français,

M. de Comb\*\*\*\*, qui ne croit pas à l'utilité de l'ignorance dans le peuple, lui rend, pour ainsi dire, la politique usuelle, sans renoncer pourtant aux suffrages des gens instruits; c'est un mérite que l'on remarque principalement dans un dialogue original entre deux artistes politiques.

Nous ne saurions trop encourager le talent qui, au mépris de tous les autres intérêts, court à la désense de la liberté publique; la cause qu'il a embrassée est déjà un éloge.

- M. Paccard a quitté un moment sa plume romanesque pour adresser au Roi une Epûre en vers (1): Elle est pleine de sentimens honnêtes, et paraît être un impromptu politique du cœur de M. Paccard. Il est impossible de douter qu'il ne fasse mieux une autre fois.
- Il est question d'une tragédie de Philippe II et l'Inquisition, par M. de Rieuri, de l'académie de Rome. L'auteur, tout jeune qu'il est, désespérant de vivre assez pour arriver à la périlleuse épreuve de la représentation, va confier son ouvrage aux pacifiques honneurs de la presse. C'est encore un exemple que nous recueillons de la paresse actuelle de notre théâtre. Il nous semble pourtant que le public ent entendu avec plaisir des vers tels que ceux-ci:

Par des conseils de sang, le grand inquisiteur De l'esprit de Philippe a su se rendre maître, Et le tyran du monde est l'esclave d'un prêtre.

A la suite de cette tragédie, M. Rieuzi se propose de

<sup>(2)</sup> Une petite brochure in-8°. Ches Paccard, libraire, rue Neuve-du-Luxembourg.

faire imprimér 'quelques poésies, entre autres une élégie sur la mort toujours récente de madame de Staël. Nous regrettons que le défaut d'espace ne nous permette pas d'en citer quelques fragmens.

Ce recueil renfermera en outre une Histoire raisonnée de la sainte Inquisition, dont la tyrannie a l'air d'une monstruosité fabuleuse, et qui cependant règne encore dans quelques contrées de l'Europe, et trouverait mème au besoin, des missionnaires parmi nous.

— M. Azais est un écrivain en qui on se plaisait à reconnaître, à travers quelques brouillards, des idées saines, des vues patriotiques et une certaine grâce de style et d'imagination; l'ouvrage inattendu qu'il vient de publier, est une réfutation victorieuse de l'opinion qu'on avait prise du talent et sur-tout du caractère de son auteur; la philosophie et la liberté doivent être étonnées de cette émigration; il ne faut plus désespérer de voir un jour quelques idées libérales germer dans le cerveau d M. de Bonald.

M. Azaïs seit aussi un grand tort aux oisiss de la société; ils n'ont plus à espérer le spectacle divertissant de ces duels d'épigrammes autre lui et M. l'abbé de Féletz.

« Il a ceint l'éteignoir et marche son égal. »

SS.

# POLITIQUE.

## S. L.

#### SESSION DES CHAMBRES.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

La députation de cette chambre, présidée par le chancelier de France, a présenté au Roi une éloquente adresse où l'on remarque ce passage:

« Lorsque votre âme royale gémit avec tant de di
« gnité sur les revers dont la France est accablée, vos« sujets sauront taire leurs propres souffrances, pour ne» pas accroître les vôtres. Mais ils se rappellent toujours« qu'une politique magnanime a réuni les souverains,
« vos alliés, contre ces doctrines pernicieuses qui,
« d'un bout de l'Europe à l'autre, menaçaient les an« ciennes dynasties et la société toute entière. Ils ont la
« ferme confiance que les souverains ne sacrifieront
» pas, aux calculs d'un moment, de nobles intérêts plus
« dignes d'eux et de votre Majesté, plus dignes même,
« nous osons le dire, de cette nation française qui, re« trouvant toutes ses vertus dans les épreuves du mal« heur, n'a point murmuré jusqu'ici d'avoir été punie
» de trop de gloire. »

## CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Deux projets sont renvoyés aux bureaux de la cham-, bre; l'un présenté par MM. de Serres, et l'autre au nom du Roi, par MM. le garde des sceaux, Ravez, sous-se-, crétaire d'État, et Siméon, conseiller-d'État. Le premier, de ces deux projets concerne la réforme du réglement,

intérieur , l'autre a pour objet les règles qui doivent , être établies pour l'exercice de la liberté de la presse.

Quoique d'une importance moins apparente, le projet de M. de Serres ne laisse pas d'être fort important. Après les lois fondamentales qui distribuent les pouvoirs, il n'en est point de plus respectables, que celles qui en règlent l'action. Elles sont nécessaires aux premières, comme l'ordre est nécessaire à la puissance, comme les moyens sont nécessaires à la volonté; elles ne créent point, mais elles organisent les créations; elles portent la vie où le législateur n'avait porté que la lumière.

Il ne nous reste guère du jus senatorium des Romains, que ce mode si pénible et si gauche de division, que les Anglais conservent encore, par un effet de leur superstition pour les vieux usages. Dans tout le reste, au défaut des modèles antiques, nous avons l'exemple des Anglais eux-mêmes. Nous avons surtout celui des Américains, qui devaient être les premiers dans cette carrière, précisément parce qu'ils étaient venus les derniers. Venus après eux, et riches de leur expérience, comme ils l'étaient d'une expérience étrangère, nous goûterons les fruits d'un arbre que d'autres ont arrosé de leurs stieurs.

Le projet de M. de Serres est fortement conçu et nettement exprimé, double augure pour le succès, si l'homogénéité de l'ouvrage et la clarté de l'expression, suffisent pour le succès, et je crains pourtant quelques oppositions, et, le dirai-je, des oppositions fondées.

L'orateur commence par établir le besoin d'une réforme. Autres temps, autres mœurs. Dans les premiers
jours de la restauration, la chambre n'avait qu'une
crainte, celle des désordres populaires; qu'un désir,
celui d'en éteindre tous les fermens. On aurait voulu pouvoir enfermer l'action législative dans l'ombre des bureaux, et on le fit en partie. Peu à peu la déhance a paru
se calmer. Dissolution des chambres, élections, tous
les phénomènes du régime constitionnel se sont montrés
coup sur coup, et nous existons encore; nous existons
plus vigoureux et plus sains. On s'est insensiblement familiarisé avec cette agitation qui n'est pas le désordre
de la fièvre, mais le travail de la vie. Et cependant les
règles nées des anciennes terreurs, durent encore, après

que oes serreurs ont cessé. Les séances publiques sont plus rares et moins vivantes qu'elles ne pourraient l'être; les discussions resemblent untôt à des disputes et tentôt de ne sont que de froides lectures où l'on répond à qui n'interroge pas, où il y a succession, sans qu'il ait progrès. Et la chambre, c'est-à dire, le pouvoir véritable, soumis à la tutelle des pouvoirs émanés de lui, reste sans action et sans force, et comme immobile par les règles qu'il s'est faites pour coordonner entre eux ses mouvemens.

Ou la loi proposée est simple, sa matiere comme pon objet compris, ou bien la loi est difficile, la matiere en est spéciale, et l'objet, étranger aux études du plus grand nombre. Dans le prémier cas, l'emploi d'une commission est une perte de temps et de travail; dans le second cas, l'avis d'une commission est un avis d'experts. Or, à qui appartient-il de nommer les experts, si

on n'est aux juges?

Ce n'est pas tout. « L'œuvre la plus importante à lau quelle l'homme puisse être appelé, c'est de dicter « des lois aux hommes ». Il faut chercher une garantie pour cette teuvre, non-seulement dans le mode d'élection, et dans le caractère des elus, mais encore dans la division du débat, dans la succession des époques d'examen. Suivant que l'ordre établi dans cet examen est bon ou vicieux, les lumières enfantent les lumières, ou vont se perdre dans les ténèbres. En Angleterre, jamais un bill ne passe qu'il n'ait été soumis à plus d'une épreuve. D'abord, il faut demander la permission de le présenter à la chambre. Viennent après trois lectures dans trois stances différentes. Une première lecture n'est qu'un renseignement. Rarement le bill succombe à cette épreuve; il n'est même point combattu; mais il paut être amendé après la seconde lecture; quelquefois il est renvoye à un comité spécial, quelquefois à un comité général, quelquefois même aprés ce premier renvoi, il en subit un nouveau. Les objections commencent alors; mais seulement sur la quéstion de savoir s'il sera probedé à une troisième lecture. Après ce second débat, les amis et les ennemis du bill savent à peu près à quei s'en tenir; tous les argumens pour et contre, ayant été mis an jour, chaque parti connait la trempe des graces

du parti contraire. Voici l'usage que M. de Serres faitde cet exemple. Il établit trois débats : le premier pour l'examen du principe, le second pour les articles et amendemens ; le troisième pour l'économie générale de la loi, les rapports des amendemens au principe, et des amendemens entre eux. A la rigueur, chaque amendement, en particulier, demanderait, pour lui seul, une épreuve semblable à celle de la loi en général. Mais, comme un amendement peut être amendé lui-même. l'imagination recule indéfiniment les bornes du débat. Il s'en suit la nécessité d'une épreuve spéciale pour l'amendement. Cette épreuve, c'est le dépôt, l'affiche avant le second débat, et les difficultés obligées d'une discussion nouvelle avant le débat définitif.

L'orateur, qui a porté ses regards dans les moindres détails, se plaint aussi du mode d'inscription pour la parole. « Toutes les fois qu'il y a concours, dit-il, ce » mode produit des scènes peu dignes de la gravite de » la chambre ; elles ont même quelquefois dégénéré » en scandale. » Il veut que chaque fois que la parole est vacante, le président puisse l'accorder alternativement pour et contre au premier qui la demandera, sauf à la chambre à prononcer en cas de réclamation. Il lui semble aussi que le rappel à l'ordre. la censure, l'inscription au procès-verbal sont de faibles dignes contre les passions irritées; et le moyen qu'il propose, c'est de punir par la prison les manquemens graves ou insultes de la part d'un membre de la chambre envers un ou plusieurs membres, ou envers la chambre elle-même.

Un trouble plus grave encore peut s'élever, c'est la scission d'une minorité audacieuse qui désespérant de dominer la chambre, essaierait de la dissoudre. L'orateur trouve un remède à cet abus, dans une analogie. Puisque ceux qui s'absentent des colléges électoraux laissent à leurs co-électeurs le droit de les représenter, les députés qui restent, par un semblable droit, représentent ceux qui s'éloignent. Il convient donc que le nombre, nécessaire pour la confection d'une loi, soit de soixante, c'est-à-dire, un peu moins du quart.

Enfin il peut arriver et il arrive qu'un même député représente deux départemens. « La charte qui déter» mine le nombre des députés de chaque dépar» tement, la loi des élections qui veut qu'il y ait ré» élection, lorsqu'une députation devient incomplète,
» s'opposent également à ce que le meme député ap» partienne à plusieurs départemens. La considération
» du nombre peu considérable des membres de la
» chambre, fortifie les conséquences tirées de la charte,
» et de la loi des élections. Le système des séries n'ad» met point cette représentation multiple. Avec quelle
» série entrerait, avec quelle série sortirait le député
» qui appartient à plusieurs départemens? » L'orateur
veut que ce député soit forcé d'opter, et qu'à défaut
d'option, le sort en décide.

Telles sont les principales réformes proposées par M. de Serres, autant qu'une analyse succincte peut représenter l'ordonnance d'un discours. Retirer aux bureaux le droit de nommer les commissions, établir trois débats, et dans le second interdire les discours écrits, punir d'un emprisonnement la violence et l'outrage, annuller le mode d'inscription pour la parole, fixer à soixante le nombre des membres nécessaire pour la confection de la loi, forcer un député choisi par deux départemens à opter. De ces six movens, le premier et le dernier me paraissent éminemment constitutionnels, puisqu'ils tendent à maintenir ou à rétablir, à garantir ou à compléter des attributions constitutionnelles. Le second et le quatrième sont, à mon sens, d'excellentes dispositions réglementaires dont l'une coupe au vif la racine de ces amendemens, parasites quelquefois, et quelquefois hostiles, qui pullulent autour de la loi, pour la cacher ou pour l'étouffer. L'autre restitue au talent ses influences, en lui rendant ses inspirations, et remet entre les mains les plus habiles la partie la plus précieuse de la loi, je veux dire son architecture. Au lieu que, dans l'ordre actuel, outre la glace que doivent répandre des discours en quelque sorte inanimés, il y a quelque ridicule dans cette confusion d'argumens qui se croisent sans se repousser, d'objections qui se présentent après la solution, et qui font qu'une discussion grave ressemble quelquefois à des propos sans suite.

Je crains que la troisième partie du projet choque

Digitized by Google

un peu les mœurs françaises, et j'en aj pour preuve l'accueil dont le caractère et l'ascendant mérité de son auteur, n'ont pu le garantir. Un député condamné par ses pairs ne se croira-t-il pas avili? Ne preudra-t-il pas eu dégoût une mission sans récompense et non point sans châtiment, une mission libre par essence, et qui n'en est pas moins soumise à la discipline des cloîtres ou des écoles? L'esprit de parti peut se glisser parmi les dou-leurs de l'amour-propre hlessé, et les aigrir de son venin. Puis il faut qualifier l'insulte; autre pépinière de discussions.

Peut-être convenait-il d'essayer avant tout de ce moyen si heureusement pratiqué par aos voisins. C'est une garantie qu'on se donne à soi-même contre soi-même dans de certaines habitudes d'urbanité, dans de certaines formes indirectes de langage. Par exemple, on ne désigne jamais un membre par son nom, mais seulement par le district qu'il représente, ou par le côté où il siège. ou par le rang de son vote; admirable tempérament à nos passions qui s'excitent quelquesois elles-mèmes, et se débordent, cherchant un aliment fantastique ou réel. M. de Serres donne au président le droit de différer le jugement du coupable. C'était à-peu-près ainsi autrefois en Angleterre, où l'on avait toute la scance, pour censurer une expression déplacée. Mais il faut aujourd'hui qu'elle soit censurée à l'instant même. Il est si difficile d'arrêter au passage une parole fugitive, pour en déterminer le caractère, ou la nuance! Que sera-ce, si on la laisse vieillir dans la mémoire qui l'a recuellie? Elle en sortira chargée d'accessoires étrangers, revetue d'une physionomie nouvelle; ce ne sera plus la meme expression; et l'on condamnera peut-être ce qui n'existe point.

Reste le cinquième moyen, qui est aussi le plus important Il y aurait un livre à faire sur ce sujet. Je me

borne à des indications.

Premièrement, quand il serait vrai que, dans la chambre des communes, quarante membres suffisent pour faire la loi, un exemple p'est pas un motif, surtout un exemple dont la conséquence rigoureuse tendrait à l'absurde. Une règle de trois suffit pour s'en convaincre.

40 députés en représentent 658, combien en faudra-t-il pour en représenter 247? Le quatrième ternie est 15.

Secondement, il est bien vrai que quarante membres présens constituent la chambre des communes; mais seulement pour l'expédition des affaires courantes, pour l'objet des actes ou lois privés. Car la chambre des communes, assez semblable dans ses attributions aux pères du commun des républiques italiennes du moyen age, et à nos conseils généraux de département, règle les dépenses des établissemens publics, des bacs, quand il n'y a pas un usage féodal qui les établisse ou les conserve, des chemins vicinaux, des routes pour lesquelles ou perçoit un droit de péage, des concessions de patentes, etc. Les gazettes de 1816 et de 1817 ne sont remplies que de ces sortes de lois. Il est des cas où le nombre de cent membres est nécessaire, comme pour les élections contestées (Voyez le statut de la dixième année de Georges III, consirmé par les actes de la trente-sixième année de ce prince, et rendu perpétuel par celui de la première session de sa quarante-septieme année). Il faut cent viugt membres pour former deux commissions, cent soixante-dix pour en former trois, et ainsi du reste. Dans les matières d'une importance majeuré, il est d'usage de n'entamer la discussion que lorsqu'un grand nombre de membres est présent; et les épreuves successives du bill sont disposées dans cet esprit.

Troisièmement, la parité n'est point exacte entre les deux chambres, elle n'est exacte ni pour les attributions, ni même pour l'origine. Pour les attributions, car la chambre anglaise reunissant en soi des pouvoirs que nos lois ont sagement séparés, est à la fois un tribunal, un conseil administratif, un conseil législatif. Elle a donc des règles distinctes pour chaque ordre de fonctions; et, sans confondre ces différens ordres, on ne peut arguer des règles de l'un, par rapport aux règles de l'autre. Les deux chambres sont électives, soit; mais représentatives, non. Rappellerai-je toutes les mégalités, toutes les lacunes de ce qu'on nomme la représentation anglaise? Notre députation, à nous, est un extrait régulier de la population. Il croît ou décroît en proportion du nombre des départemens, du nombre

des électeurs de ce département. Il se forme, il se dissout par fragmens géométriques. Le principe de la représentation est donc pour nous tout entier dans le nombre. La chambre anglaise tient plus des corporations. Elle existe plus par elle-même, elle forme, si j'ose le dire, un tout plus compacte; et, comme des rapports de nombre n'ont point fondé ses pouvoirs, elle peut, en les déléguant, moins consulter des rapports de nombre.

Mais les dangers d'une scission? Ma réponse est dans l'article 18 de la loi des élections: « Lorsque pendant la « durée, ou dans l'intervalle des sessions des chambres, « la députation d'un département devient incomplette, « elle est complétée par le collége electoral du dépar- « tement auquel elle appartient. » L'hypothèse d'une minorité scissionnaire n'est-elle point prévue par cet article? Incomplette par démission, par défection, qu'importe? Puisqu'il est un moyen de la compléter, n'en cherchons pas un pour la légitimer quoiqu'incom-

plette!

J'en demande pardon à l'illustre orateur. Mais je suis loin de penser avec lui, que ce soit un droit inhérent aux chambres, et dont elles sont en possession. Et d'abord ce mot de possession est bien vague. Il y a deux manières d'être en possession, par le fait et par la loi. Or la chambre est-elle par le fait en possession d'une faculté indéfinie, illimitée de réduction, si bien que deux ou trois membres suffiraient pour voter, si telle était son bon plaisir? La preuve qu'il n'en est pas ainsi, c'est l'innovation que l'on propose. Est-ce par la loi? Mais où est-elle cette loi organique, si opposée à la loi constitutive? où est-elle cette disposition réglémentaire, qui statue ce que l'esprit et la lettre de la Charte prescrivent de concert? Existât-elle, cette loi; que pourrait-elle contre l'article 18 de la Charte, si formel et si précis; et où en serions-nous, si une disposition réglémentaire pouvait l'emporter, je ne dis pas sur une disposition législative, mais même sur une disposition constitutionnelle? On parle du droit des chambres, et l'on ne parle pas d'un droit antérieur à celui des chambres, et tout aussi sacré, puisque le droit des chambres tire de lui son origine ; c'est celui de la nation. Il importe à

la nation que toutes les volontés qu'elle appelle au concours de la loi y concourent en effet, et le nombre est

aussi une de ses garanties.

Quoi qu'il en soit, une grande idée sort du discours de M. de Serres. C'est que l'esprit de sagesse est inséparable de l'esprit de liberté. L'assemblée qui étouna Cynéas était une autre école de liberté, que cet orageux forum d'où sortit tout armé le despotisme de César.

Ce n'est point à un journaliste à devancer la discussion sur la liberté de la presse; onne croirait pas à son

impartialité.

Les vrais Français ne liront point sans émotion le passage que je vais citer de l'adresse des députés au Roi. Je regrette que les bornes de cet article m'em-

péchent de l'insérer toute entière.

« La marche des choses, et la nécessité de la situation « confirment les espérances que nous avons reçues de « la bouche de Votre Majesté. Vos peuples ont subi « avec douleur, mais dans le silence, les traités du « mois de novembre 1815. Après avoir fait les derniers « efforts pour les exécuter fidèlement, après que des « années calamiteuses ont infiniment ajouté à la rigueur « des conditions explicites de ces traités, nous ne pou-« vons croire qu'ils récèlent des conséquences exorbi-« tantes qu'aucune des parties contractautes n'aurait « prévues. La sagesse de Votre Majesté sera compriseà et secondée par la politique éclairée qui préside aux « destins des autres peuples de l'Europe. Une limite « équitable sera posée à d'énormes sacrifices; le terme « de la charge trop pesante de l'occupation sera rappro-« ché; notre territoire sera enfin affranchi. Alors, seu-« lement alors, la France pourra goûter les fruits de la « paix, son crédit s'affermir, sa prospérité intérieure « se ranimer, elle-même prendre un rang parmi les. « nations. »

On remarque ce qui suit dans la réponse du Roi: « Pour les réaliser (ces présages), je compte sur l'union des sentimens, l'unanimité des délibérations, et l'accord dans les actions qui seules peuvent assurer le repos de la France. »

Quelques individus, détenus au fort de Pierre-

Châtel, ont adressé une pétition à la chambre (1). Ce sont des condamnés au bannissement qui demandent à être bannis.

## S. 11.

## REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Du 14 au 20 novembre.

RÉCOLTES. FINANCES. — La couronne de chêne à qui seuve un citoyen; l'infamie à qui dépouille le malheur. Le prix et la peine se supposent et se soutient ment mutuellement, et n'ont de valeur que l'au par l'autre. Une ordonnance de Sa Majesté décore de la croix d'honneur les maires qui, dans les temps désastreux dont nous sortons, ont signalé leun bienfaisence. Un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, confirmé par le ministre de l'intérieur, destitue un maire coupable d'avoir détourné à son profit une partie des sommes accordées pour le soulagement desa commune.

de tutelle. Ce n'est qu'ainsi qu'une hanque peut être

auxiliaire.

- Le change de Vienne est toujours à la buisse.

- On ne parle plus en Espagne de la démission du ministre Garay. Il aura fait un miracle, s'il accoutame les amateurs des vieux us à des procédés modernes, et qu'il les amène à lui pardonner d'avoir sauvé l'Espagne.

Le gouvernement français permet l'introduction du rhum pour les troupes adiées. Cette autorisation, qui fait hausser le prix du rhum en Angleterre, fera baisser le prix des eaux-de-vie en France.

AMÉLIORATIONS POLITIQUES. - De grands changemens se préparent dans l'administration de Prusse et

<sup>(1)</sup> Elle a été présentée en leur nom par M.Ch. Ph. MARCHAMB, et se vend au profit des condamnés, chez Hoquet, imprimeur, rue du faubourg Montmartre, n. 4; et P. Mongie aîné, libraire, boulevard Poissonnière, n. 18.

dans celle de Wurtemberg, mais sur des plans opposés. La Prusse augmente le nombre de ses ministères, et le Wurtemberg diminue le nombre des siens. Des mesures si diverses pourraient bien découler d'un même principé. L'économie des petits États consiste surtout à réduire les charges; et l'économie des grands États, à éviter la confusion dans les affaires.

La constitution du Wurtemberg doit être de nouveau soumise à une diète générale. Sera-t-on plus heureux cette fois? Il paraît que le statut de la noblesse secevra des modifications; il paraît aussi que le royaume n'aura qu'une chambre législative. Par les ménagemens qu'exige l'opinion, quand elle est mauvaise, on peut juger de la condescendance qu'elle mérite, quand elle est bonne.

L'Autriche aussi n'est pas toujours en paix avec ses diètes. Celle de Styrie s'apaise enfin. En attendant que celle de Hongrie soit assemblée, les membres qui le composent font une longue énumération de griefs. La réunion, à Gratz, de plusieurs ministres et personnages de marque auprès de l'Empereur d'Autriche, fait présumer qu'on y agite d'importantes questions.

- La gendarmerie de Lombardie subit une organi-

setion nouvelle.

- En France, des réformes économiques s'établissent dans les commandemens militaires et dans l'état-

major de la garde royale.

L'Antriche offre des congés aux officiers étrangers employés dans son armée, et quatre années d'appointemens, une fois payés, à ceux de ces officiers qui voudront se retirer pour toujours.

— Au sein d'une confédération libre, et dans le sanctuaire des réveries philantropiques, le Mecklenbourg garde encore son système féodal. Un seul noble a donné

le scondale de l'affranchissement des serfs.

COLONIES. — La nouvelle se confirme que toute la province de Guiana est au pouvoir des insurgés. Ils menacent Carracas, et Morillo porte sur ce point les cinq mille hommes qu'il a dans Cumana.

- Révolte de Luperwaro. Tous les Hollandais ont été

magacrés.

- Christophe et Pétion, riveux ou empemie pour

tout le reste, s'accordent en un point, c'est de refuseaux Etats-Unis les indemnités qu'ils réclament. Ceux qui veulent nous donner une idée de ces deux gouvernemens, nous disent que celui de Pétion est une république militaire, et celui de Christophe, un despotisme militaire. J'ayoue à ma honte, que je ne conçois point cette différence.

—S'il en faut juger par le compte rendu de D. Martin de Puyerredor, directeur suprème de Buénos-Ayres, ce fut un bienfait pour cet Etat que l'arrivée des Portugais. Avant cette époque, les lois avaient perdu leur empire. Un intérêt commun et pressant le leur rendit. On reconnut qu'un Etat trouvait quelquefois son salut

dans le danger même.

RELATIONS POLITIQUES. — Un journal anglais, d'après un journal américain, parle d'une mission de MM. Provost et Brankebridge, Mais il ne dit point quel

est l'objet de cette mission.

— Les nuages s'épaississent entre les États-Unis et l'Espagne. Les États-Unis accusent l'Espagne de les avoir autrefois dépouillés; l'Espagne accuse les États-Unis d'aider à ceux qui la dépouillent. On n'attend plus que

l'ultimatum du cabinet de Madrid.

— Voici deux circonstances qui ne sont pas aussi étrangères qu'elles paraissent d'abord aux relations des deux Etats. La flotte russe a essuyé dans le Categat des coups de vent terribles; c'est la première circonstance. La vice-amirauté d'Halifax a restitué un bâtiment pêcheur américain, capturé sur les côtes de la Nouvelle-Ecosse, quoique la pêche dans ces parages lui fût interdite, par le défaut de renouvellement du traité de 1708. C'est la seconde circonstance.

- La cour de Rome consent à modifier son concordat

avec la cour de Bavière.

- Le sénat de Francfort, d'après l'invitation du rei

de Prusse, accède à la sainte alliance

 Une grande puissance du Nord négocie, dit-on, pour l'établissement d'un tribunal suprème de confédé-

ration européenne. O bon abbé Saint-Pierre!

- La défaite et la mort de Toutchi-Oglou donne à la Porte, toujours inquiète, toujours menacée, un moment de répit. L'Asie-Mineure est en sûreté, et cepen-

dant quelque activité règne dans les chantiers de Constantinople. On a lancé en mer un vaisseau à trois ponts fraîchement réparé, le même qui avait tant sousset à la bataille de Ténédos. Le Grand-Seigneur a voulu être témoin de ce spectacle.

Procès marquans. — Manueken-Pisse obtient une vengeance complette. Le pourvoi de son ravisseur est

rejeté.

— Le célèbre M. Selves vient de perdre un de ses procès; il ne lui en reste plus que quatre ou cinq petits.

 Les condamnés à l'exportation sont tous partis pour le mont Saint-Michel, excepté la femme Picard.

— Les deux principaux condamnés, dans l'affaire de Rhodez, ont laissé croître démesurément leur barbe; la raison qu'ils en ont donnée, c'est qu'il aurait fallu, en appelant un barbier, se laisser lier les mains; ce qui serait déshonorant.

— On se souvient du tumulte scandaleux qui se passa, le 13 septembre dernier, dans l'un des quartiers les plus fréquentés de Paris. Un sergent et des soldats, pris de vin, avaient insulté des citoyens paisibles, outragé un officier supérieur revêtu de son uniforme, blessé une femme accourue au secours de son mari. Ce sergent et ces soldats formaient le poste de la Banque de France. Des hommes préposés à la sûreté publique ont excité le désordre! Des hommes, chargés de nous protéger, ont tourné contre nous leurs armes! Le plus léger abus d'autorité est puni de la dégradation civique; quelle peine mérite donc l'abus de la force? Les accusés n'appelleront pas du jugement. Ils en sont quittes, les uns pour trois mois, les autres pour deux mois et demi de prison.

— La cour de cassation s'occupera incessamment de la cause de MM. Comte et Dunoyer, condamnés à trois

mois de prison.

Nouvelles diverses. — Madame de Krudner se rend en Livonie avec un cortége qui n'est point un cortége d'honneur, ni un cortége de prosélytes, ni un cortége de pauvres. C'est la police qui fait les frais de celui-ci.

- Les dons de la fortune sont quelquefois des piéges...

On tire cetté moralité de l'histoire du jeune étudiant anglais, si libéralement enrichi par un vieillard inconnu. Il gagne une fortune royale et perd la raison.

- Une bande redoutable infeste la Pouille; il faudra

des forces considérables pour la réduiré.

— Les pachas d'Orsowa et de Belgrade ont reçu de riches présens, en échange de ceux qu'ils avaient offerts, au nom du Grand-Seigneur, à l'empereur d'Autriche.

— Les lois d'Auguste, pour la propagation de l'espèce, étaient divisées en trente-cinq chefs, et formaien t' à elles seules un code très-complique de peines et de récompenses. Le dey d'Alger, qui n'a sans doute jamais éntendu parler d'Auguste ni des lois juliennes, s'est avisé d'un moyen qui à lui seul vaut tout un code. Il fait donner la bastonnade aux célibataires. Supplice pour supplice, tel célibataire qui aura pénétré dans le secret

des ménages préférera peut-ètre celui-ci.

— Le prince-régent à voulu contempler une dernière sois le visage pâle et décomposé de celle, en qui reposaient ses espérances. Il a fallu l'arracher à cette triste et chère vue. La douleur du prince Léopold est plus prosonde encore. Un honnéte docteur avait cru le moment savorable, pour dissamer son consrère, l'accoucheur de la princesse, et peut-être lui saire pis. Heuréusement pour l'accusé, le prince-regent lui a écrit une lettre affectueuse, qui dissipe les doutes des hommes de bonne soi, et déconcerte les manœuvres des autres.

— En décomposant les noms de la princesse Charlotte, un journal anglais a composé un anagramme d'un triste augure : P. C. Her august race is lost, ô fatal niew! «P. C. son auguste race est éteinte, ô fatale nouvelle!» Heureusement des anagrammes ne sont pas des prophéties. — Le Courrier entre dans de nouveaux details sur la conspiration de Nortingham. La Grande-Bretagne gouvernée comme les États-Unis; dix-huit Etats fédérés dont l'Angleterre aurait formé douze, l'Eccosse deux, et l'Irlande quatre. Vrai ou faux, ce projet n'est pas sans vraisemblance. Mais voici qui devient plus grave. A ce projet de constitution, le Courrier joint le nom des personnes qu'il prétend avoir été désignées

par les rebelles, pour les emplois de ce gouvernement. Cela ne ressemble pas mal à un acte d'accusation, je

n'ose dire à une liste de proscription.

— L'électeur de Hesse va fouillant dans les vieux usages, sachant bien qu'il y à toujours quelque chose à gagner dans ces fouilles. Il a trouvé que les soldats de ses aïeux avaient des queues de quinze pouces de long; une ordonnance a paru, d'après laquelle, au 22 no-yembre précis, les queues des Hessois doivent être de

quinze pouces.

- Les gazettes ne parlent que des troubles qui ont éclaté en Allemagne, à l'occasion de la sête séculaire. Cette fete, qui devait être celle de l'union, donne l'idee du festin des Lapithes. Elsenach, Wartbourg, Wurtzbourg, Tubinge, Berlin, Heilbronn surtout, ont vu de ces quadrilles armés, sanguinaire tradition des siècles de chevalerie, que les amateurs du beau romantique s'efforcent de rajeunir. C'est une sermentation aveugle. une agitation sans but, mais qui en aura bientôt un, pour peu que les gens du métier s'en mêlent. Quelque's partis out fait un autodafé des œuvres du dramaturge Kotzebue; sacrifice au bon goût; quelques-uns ont jeté au feu des uniformes; accès de philanthropie, bizarre si l'on vent, mais peu redoutable. Le bizarre, l'inexplicable, c'est que d'autres, à la sète de Luther, aient crié à has Luther. Et ces autres portaient des bonnets rouges; di meliora piis. Est-ce qu'il y aurait plusieurs esprits, ou platôt est-ce qu'il n'y aurait point d'esprit dans ces universités si vantées?

Le Roi vient d'accomplir sa soixante-deuxième année. C'est un événement d'un intérêt égal pour tous les membres de son immense famille; et les vœux les

moins éclatans ne sont pas les moins sincères.

BÉNABEN.

## ANNONCES ET NOTICES.

Sur l'Edition complette des Œuyres de Turgos, pré-

cédées de Mémoires sur sa vie, son administration et ses ouvrages, avec le portrait de l'auteur. Neuf volumes in-8°., Paris, 1808-1811. Prix: 45 fr. Chez Treuttel et Wurtz, rue de Bourbon, n. 17; Fantin et comp., quai Malaquais, n. 3; et Barrois l'aîné, rue de Savoie, n. 13.

Les ouvrages de M. Turgot sont peut-être le plus beau monument que le génie. la philosophie, le patriotisme et la vertu aient jamais consacré au bien public. Le mérite en est fort bien apprécié dans le petit écrit que nous annongons. L'auteur s'y attache sur-tout à indiquer les doctrines législatives et administratives professées par cet illustre ministre, dont la méditation et l'application seraient le plus utiles dans les circonstances présentes. Cet opuscule ne peut que se faire lire avec intérêt, par ceux même à qui les productions de M. Turgot sont le plus familières, et encourager ceux à qui elles ne sont pas encore connues, à les rechercher et à les étudier.

Lettre de M. N. J. Faure, médecin-oculiste de S. A. R. madame la duchesse de Berry, à madame de R\*\*\*, attachée au service de Louis XVII. A Paris, chez Delaunay, libraire, au Palais-Royal. Prix 1 fr.

M. Faure, dont nous avons déjà fait connaître les grands talens et les belles cures (1), a donné au public un premier mémoire qui portait pour titre: Encore du Bonaparts. Pour imiter
sa manière, nous dirions aussi, encore M. Faure, si cette formule, qui ressemble à de l'ennui, pouvait s'appliquer à l'auteur. Sa nouvelle lettre écrite d'un style vif, animé, pittoresque, est pleine de réflexions judicieuses et de sentimens héroïques. C'est en même temps un panégyrique de l'auteur, et
un hommage de piété filiale. Il faut reconnaître dans M. Faure
un mérite qui manque à bien des écrivains de profession, celui
de rendre attachans les moindres détails. Qui dirait que les cures
d'un jeune médecin, et les campagnes de son vieux père, pendant la révolution, pourraient inspirer de l'intérêt, et se faire
jour à travers tant de sujets graves et imposans? Il en est pourtant ainsi, tant elle est active et puissante et rapide cette influence d'une ême forte et généreuse qu'a remplie et qu'embrase l'amour du Roi et de la patrie!

Les Soupers de famille, ou Nouveaux Contes moraux, instructifs et amusans pour les enfans, avec seize jolies gravures; par madame Julie de Lafaye (Bréhier). Quatre vol. in-18. Prix: 5 fr., et 6 fr, par la poste. Chez Alexis Eymery, rue Mazarine, n. 30; Et chez P. Mongie aîne, bonlevard Poissonnière, n. 18.

(1) Voyez le Mercure de France du 12 juillet 1817.

Digitized by Google

Le Petit Béarnais, ou Livre de Morale convenable à la jeunesse; par madame de Lafaye (Bréhier), auteur des Six Nouvelles de l'Enfance, etc. Quatre vol. in-18. Prix: 6 fr., et 8 fr. par la poste. Chez Alexis Eymery, rue Mazarine, n. 30;

Et chez P. Mongie aîné, boulevard Poissonnière, n. 18.

Une excellente morale, de l'esprit, une douce gaîté, et un style fort agréable caractérisent ces deux jolis ouvrages qui méritent d'être distingués. Ils assurent à la jeunesse une lecture utile et amusante; ils seront lus avec intérêt, et plairont généralement.

Causeries des Salons sur la liberté de la presse. Un vol. in-8°. Prix, broché, 3 fr., et 3 fr. 60 c. par la poste. A Paris, chez l'Huillier, libraire, rue Serpente, n. 16; et Delaunay, Palais-Royal.

L'Enfant byrique du carnaval, pour 1818; choix des meilleures chansons joyeuses, anciennes, modernes et inédites des convives du Caveau moderne, etc.; par M. Ourry, l'un des membres du Caveau (3°. année). Un vol. in-18 avec deux jolies vignettes. Prix: 2 fr., et 2 fr. 50 c. par la poste. Chez Alexis Eymery, rue Mazarine, n. 30;

Et chez P. Mongie aîné, boulevard Poissonnière, n. 18.

Ce recueil, qui remplace en quelque sorte celui que publiait aunuellement la société du Caveau (qui n'existe plus), se compose en grande partie des chausons joyeuses des membres épicuriens de cette société. Les années antérieures sont du prix de 1 fr. 50 c.

Le Caveau moderne pour 1816 et 1817, est du prix de 2 fr. pour chaque année.

Récréations morales et amusantes à l'usage des jeunes demoiselles qui entrent dans le monde; par madame la comtesse de Choiseul. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée de six nouvelles récréations et de six jolies gravures. Un vol. in-12. Prix: 3 fr., et 4 fr. par la poste, chez Alexis Eymery, rue Mazarine, n. 30.

Et chez P. Mongie ainé, boulevard Poissonnière, n. 18.

Une seconde édition est l'éloge positif d'un ouvrage : celui que nous annonçons est plein d'agrément, le style est pur et correct, et les jeunes femmes ainsi que les jeunes demoiselles y trouveront de sages conseils donnés d'une manière fort aimable.

Cours complet de physique théorique et expérimentale, à la portée des gens du monde.

Un professeur de physique, gradué dans la Faculté des sciences, membre de plusieurs sociétés savantes, occupé depuis seize ans à résigne et à exposer, dans tout leur éclat, les phénomènes si variés de la nature, ouvrira, le mardi 2 décembre prochain, dans l'une des salles de la maison de M. Robertson un Cours complet de Physique.

Le professeur exposera les théories adoptées dans l'Europe savante; il les, justifiera à l'aide d'un grand nombre d'expériences décisives et imposantes; il s'attachera surtout à mettre

la science à la portée des personnes de la société.

Le Cours comprendra successivement :

L'exposé des propriétés les plus générales des corps;

Les théories de la gravitation universelle, de la chaleur, de la combustion et des thermomètres;

Les lois du mouvement et de l'hydrostatique;

Les théories de l'eau, de l'air; les analyses de cos fluides, les expériences sur leurs élémens;

Les principes de construction du baromètre;

Les théories du magnétisme. de l'électricité, du galvanisme, comprenant les faits les plus importans et les plus curieux;

. La théorie de la lumière, ou les principes d'optique, de dioptrique et de catoptrique;

L'explication du phénomène de l'arc-en-ciel, des illusions de la fantasmagorie, etc.;

Enfin, la polarisation de la lumière qui est si nouvellement

connue.

Chaque théorie sera complète, exposée sans calcul, et les

principes seront justifiés par une multitude d'expériences. Les séances auront lieu, les mardis, jeudis et samedis, à

midi précis.

S'adresser, pour les conditions, à M. le physicien Robertsorr, boulevard Montmartre, n. 12, qui veut bien se charger de recevoir les souscriptions.

Nota. Le professeur fera un cours particulier en faveur des personnes qui désireront voir appliquer la géométrie à la phy-

sique.

#### TARLE

| 4 A D D D D.                                                        |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pousie Rengment d'une tragédie d'Antigone. Par                      | g. <b>53</b> 7 |
| Nouvelles littéraires.—Naufrage da ki Méduse (analyse);             | •              |
| nar M. A. Jay.                                                      | 340<br>354     |
| par M. A. Jay.<br>Variétés. — Histoire d'an Poète; par M. Dufresne. | 354            |
| Mercuriale.                                                         | 36:            |
| Politique Session des chambres Revue des Nou-                       |                |
| velles de la Semaine; par M. Bénaben.                               | 367            |
| Notines et Annonces.                                                | 58:            |
|                                                                     |                |

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# MERCURE DE FRANCE.

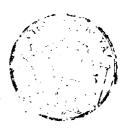

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1817.

#### AVIS.

Les personnes dont l'abonnement expire au 30 novembre, sont invitées à le renouveler de suite, si elles veulent ne pas éprouver d'interruption dans l'envoi du journal.—L'époque de l'expiration est marquée sur l'adresse.

Les lettres et l'argent doivent être adressés, port franc, a l'Administration du Mércure de Prance, rue des Poitevins, n°. 14.

Les bureaux sont ouverts tous les jours depuis neuf

heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Le MERCURE DE FRANCE paraît le Samedi de chaque semaine. Le prix de l'abonnement est de 14 fr. pour trois mois, 27 fr. pour six mois, et 50 fr. pour l'année.

# LITTÉRATURE.

## POÉSIE.

LA FÉE URGANDE.

CHANSON.

AIR : C'est le muilleur homme du mande

Enfans, il était mue fois Une fée appelée lirgande, Tome 4.

25

Grande à peine de quatre doigts,
Mais de bonté vraiment bien grande;
De sa baguette un ou deux coups,
Donnaient félicité parfaite;
Ah! bonne Fée, enseignez-nous
Où vous cachez votre baguette!

Dans une couque de saphir,
A huit papillons attelée,
Elle passait comme un zéphir,
Et la terre était consolée;
Les raisins murissaient plus doux,
Chaque moisson était complette;
Ah! bonne Fée, enseignez-nous
Où vous cachez votre baguette!

C'était la marraine d'un roi,
Dont elle créait les ministres,
Braves gens, soumis à la loi,
Qui laissaient voir dans leurs registres;
Du bercail ils chassaient les loups
Sans abuser de la houlette;
Ah! bonne Fée, enseignez-nous
Où vous cachez votre baguette!

Les juges, sons ce roi puissant, Etaient l'organe de la fée, Et par eux jamais l'innocent Ne voyait sa plainte étouffée; Jamais pour l'erreur à genoux, Leur clémence n'était muette; Ah! bonne Fée, enseignez-nous Où vous cachez votre baguette.

Pour que son filleul fût béni, Elle avait touché sa couronne; Il voyait tout son peuple uni Prêt à mourir pour sa personne: S'il venait des voisins jaloux, On les forçait à la retraite; Ah! bonne Fée, enseignez-nous Où vous cachez votre baguette!

Dans un beau palais de cristal, Hélas! Urgande est retirée; En Amérique tout va mal, Au plus fort l'Asie est livrée. Nous éprouvons un sort plus doux, Mais pourtant, si bien qu'on nous traite, Ah! bonne Fée, enseignez-nous Ou vous cachez votre baguette!

M. P. J. DE BÉRANGER.

## ÉNIGME.

Je suis gai , je suis triste, on maussade ou charmant, J'exprime la fureur, ou je peins la tendresse; Ici, je suis un malheureux amant, Plus loin une ingrate maîtresse. Quoique du sexe masculin, Souvent, sans se tromper, on me croit une femme; Souvent je montre un air chagrin Lorsque je ris au fond de l'ame; Quelquefois, quand mon front respire la candeur, Ma bouche sans pudeur Exhale l'imposture; Et quoique faux de ma nature J'ai su plus d'une fois démasquer l'imposeur. Souvent, pour surprendre Isabelle, Je prête mon secours au jaloux Dorimon Mais dans le même instant je promure à Damon. Un tête à tête avec sa belle: Et le voila qui jase à ne jamais finir; Quand on parle de soi, comment se retenir! Mais à mon tour, je jase trop peut-être, Nul ne craint plus que moi de se faire concettre.

## CHARADE,

Celui qui dans mon premier Met trop seuvent mon dernier Tombe enfin dans men entier.

## LOGOGRIPHÉ.

Matière vilé avec ma tête,
Je shis un esphit sans ma tête;
J'occupe un coin sur terre, avec ma tête,
Ma place est au ciel, sans ma tête;
Rebut du monde avec ma tête;
Je suis prèsqu'un dien, sans ma tête;
Belle Thémire enfin, hideuse avec ma tête,
Je suis beau comme vous quand j'ai perdu la tête.

Mots de l'*Enigme* et des *Chàtades* insérées dans le dernier numéro.

Le sujet de l'énigme est la lettre E; et les mois des deux charades, sont verité et murmeure:

# NOUVELLES LITTERAIRES.

OEuvres complettes de Buffon, misés en ordre, précédées d'une notice sur la vie de l'auteur, et suivies d'une discours intitulé: Vues générales des progrès de plusieurs branches des sciences naturelles depuis le mîtien du dernier siècle; par M. le comte de Lacépade, (1).

(II. Article.)

J'ai déjà parlé de cette belle édition, dirigée par un

<sup>(1)</sup> On souscrit à Paris, chez Raper et compagnie, rue Saint-André-des-Arcs, n. 41. Les volumes qui ont paru se paient, par les nouveaux souscripteurs, 15 fr. aves fig. en noir, et 35 fr. pap. vél., fig. color. Ceux que doivent passitre restent fixés à 12 fr., fig. en noir, et 30 fr. pap. vél., plus les quals seuls sont destinées les fig. color.

homme justement célèbre comme savant et comme écrivain ; je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il remplit ayec une scrupuleuse fidélité les engagement qu'il a contractés envers les admirateurs de Buffon. Ils en avaient une garantie assurée dans les talens de M. le compe de Lacér pède, et dans son respect filial pour la mémoire du grand homme qui diriges ses premiers travaux, et qui le désigna pour son successeur.

J'ai traité dans le même article une question qui m'a paru intéressante sous plus d'un rapport (1). Il s'agissait de savoir quel rang doivent occuper, dans l'estime accordée aux trayaux de l'esprit humain, la culture des lettres et celle des sciences exactes. Je n'ai été conduit à l'examen de cette question, que par les prétentions exagérées de quelques géomètres qui s'échanpant par la tangente du cercle qui leur est assigné, pénètrent dans le domaine des lettres, où ils affectent un ton de supériorité et de dédain que justifieraient à peine les découvertes d'un Newton on le génie d'un Pascal. Incapables de discerner le mérite des productions littéraires qui pour être dignement appréciées, exigent un goût cultivé et la connaissance approfondie des modèles, ils décident que la gloire de la nation est aujourd'hui concentrée dans les calculs de ses mathématiciens et dans les fourneaux de ses chimistes. J'ai d'abord établi que les travaux des hommes distingués qui cultivent avec succès les diverses parties des sciences naturelles et des sciences exactes, étalent aussi honorables qu'utiles, qu'ils méritaient des encouragemens et des récompenses; mais j'ai ajonté qu'il p'y avait de gloire solide à espérer que pour les sayans qui réunissaient la puissance du style à celle du calcul;

<sup>(2)</sup> Voyes la Maccure du 27 septembre dernier.

j'ai de plus observé que la plus grande gloire appartenait aux écrivains qui avaient employé leur génie à fortifier la raison de l'homme, à épurer ses affections, à élever son âme, à orner les vérités morales de toutes les grâces du langage, et à les appuyer de toute l'énergie de l'éloquence.

La question ainsi ramenée à ses termes les plus simples, est déja jugée. La littérature qui, dans ses diverses parties ne doit être que l'expression des grandes pensées, des sentimens généreux, n'a besoin d'aucun auxiliaire pour briller d'un vif éclat; elle règne sur l'homme par ses deux facultés les plus actives, l'imagination et la sensibilité morale; elle est le plus noble résultat de la raison perfectionnée. La parole est le lien des sociétés et la souveraine du monde; les hommes qui ont exercé avec le plus d'empire l'autorité du génie ont été les bienfaiteurs de l'humanité.

Quant aux sciences qui s'appuient sur le calcul et qui vivent de découvertes, elles n'exciteraient qu'une curiosité stérile, ou ne serviraient qu'à des besoins purement matériels, si la littérature ne venait à leur secours. C'est elle qui les fait sortir du domaine de l'abstraction, qui rattache leurs résultats à des idées morales, et les élève au rang honorable qu'elles doivent toujours occuper.

En rappelant ces vérités incontestables, mon but n'a donc pas été d'avilir les sciences et de rabaisser le mérite des savans. J'ai rendu une justice éclatante à ceux qui s'exercent avec la même supériorité dans l'art d'observer les phénomènes, et dans celui de les décrire; J'ai seulement remis chaque chose à sa place, sans partialité et sans aigreur.

Toutefois, ces opinions, quelque justes et modérées qu'elles soient, m'ent attiré des reproches amers. J'au reçu, entre autres missives peu polies, une lettre où l'on suppose que je suis « l'ennemi des sciences et le détracteur des savans; » on y parle avec beaucoup de légèreté des hommes de lettres de l'époque actuelle, et dans une conclusion digne de l'exorde, on me demande, de quel droit j'ai critiqué le style de M. de La Place, qui jouit d'une réputation européenne, et qui s'est illustré en appliquant la théorie newtonienne de l'attraction aux phénomènes de la capillarité.

J'ai déjà répondu à la première de ces accusations; je vais répondre à la seconde. M. de La Place est sans doute un savant digne de sa célébrité. Sa réputation, comme géomètre, est très-étendue, et je ne doute point qu'il n'ait pénétré tous les mystères de la capillarité. J'avoue que, pour ma part, j'aimerais mieux avoir composé l'Esprit des lois; mais mon opinion est ici de peu d'importance, puisque je me déclare incapable d'apprécier les travaux scientifiques de M. de la Place, et que je m'en rapporte à cet égard au jugement des personnes compétentes qui lui assignent un rang très-élevé parmi les savans modernes.

M. de La Place régnait paisiblement dans l'Académie des sciences, où il voyait prospérer, à l'ombre de ses ailes protectrices, une foule de jeunes savans dignes peut-être de devenir un jour ses rivaux. Tant qu'il est resté dans ce sanctuaire impénétrable, il a éte inaccessible à la critique. On voyait en lui un savant et non un écrivain. Mais lorsque, passant de l'Académie des sciences à l'Académie française, il est entré dans la république des lettres, il a dû accepter les inconvéniens comme les avantages de cette émigration. Dans cette république, toujours un peu agitée, les citoyens sont égaux de droit. Ils ne jugent d'un écrivain ni sur ses honneurs académiques, ni sur ses autres dignités, mais

sur le mérite de ses productions et sur l'étendue de son talent. Aucun privilège ne met un homme de lettres à l'abri de la critique; et c'est seulement comme homme de lettres, comme écrivain, que j'ai considéré M. de La Place. Son livre de l'Exposition du système du monde n'est même venu a ma pensée que pour appuyer une opinion que je crois bien fondée; c'est que les productions les plus dignes d'éloges, sous le rapport de la science, n'obtiennent jamais un grand succès s'ils manquent de style. C'est en poursuivant l'idée de la prééminence de la littérature sur le calcul, que j'ai rencontré l'ouvrage dont j'ai respecté le fonds et critiqué la forme.

Il ne s'agit donc que de savoir si ma critique est juste; et je ne connais, pour constater ce fait, d'autre moyen que d'extraire, de l'Exposition du Système du Monde, un passage assez étendu pour fixer, à cet égard, le jugement des lecteurs. Je prends l'exorde de l'auteur, et ce choix est fondé sur deux raisons; d'abord, pour éviter le reproche d'avoir seulement examiné quelques phrases isolées, et surtout parce que les premières pensées d'un sujet aussi magnifique, ont dû élever l'imagination et le langage de l'écrivain. Voici comment M. de La Place entre en matière:

« De toutes les sciences naturelles, l'astronomie est celle qui présente le plus long enchaînement de découvertes. Il y a extrêmement loin de la première vue du ciel à la vue gênérale par laquelle on embrasse aujour-d'hui les états passés et futurs du système du monde. Pour y parvenir, il a fallu observer les astres pendant un grand nombre de siècles; reconnaître, dans leurs apparences, les mouvemens réels de la terre; s'élever aux lois des mouvemens planétaires, et, de ces lois, au principe de la pesanteur universelle; redescendre enfin de

ce principe à l'explication complète de tous les phénomènes célestes jusque dans leurs moindres détails; voilà re que l'esprit humain a fait dans l'astronomie. L'exposition de ces découvertes, et de la manière la plus simple dont elles out pu naître et se succéder, aura le double avantage d'offrir un grand ensemble de vérités importantes, et la vraie méthode qu'il faut suivre dans la mature. C'est l'objet que je me suis proposé. »

Je ne perdrai point de temps à analyser os style sec et décoloré. Je ne demanderai pas à l'auteur comment, en se servant d'un principe pour l'explication des phénomènes célestes, on redescand de ce principe; je lui ferai seulement observer l'absence des sentimens que le grand spoctacle des cioux aurait dû faire jaillir de son-àme. Une comparaison fera mieux entendre ma pensée. Buffon, après avoir médité sur les révolutions de la mature, misist le burin du génie, et grave ainsi ses premières inspirations.

u Comme, dans l'Histoire civile, on consulte les titres, on rechesche les médailles, on déchissre les inscriptions antiques pour déterminer les époques des révolutions humaines, et constater les dates des événemens moraux; de même, dans l'Histoire naturelle, il faut fouiller les archives du monde, tirer des entrailles de la terre les monumens, recueillir leurs débris, et rassembler en cerus de preuves tous les indices des changemens physiques qui peuvent nous faire remonter aux disséreus âges de la nature. C'est le seul moyen de fixer quelques points dans l'immensité de l'espace, et de placer un nombre de pierres numéraires sur la route éternelle du temps. Le passé est comme la distance; notre vue y décroît, et s'y perdrait de même, si l'histoire et la chronologie n'eussent placé des fanaux, des flambeaux aux points les plus obscurs; mais, malgré ces lumières de la tradition écrite, si l'on remonte à quelques siècles, que d'incertitudes dans les faits! que d'erreurs sur les causes des événemens! et quelle obscurité profonde n'environne pas les temps antérieurs à cette tradition! D'ailleurs, elle ne nous a transmis que les gestes de quelques nations; le reste des hommes est demeuré nul pour nous, nul pour la postérité; ils ne sont sortis de leur néant que pour passer comme des ombres qui ne laissent point de traces; et plût au ciel que le nombre de ces prétendus héros dont on a célébré les crimes ou la gloire sanguinaire, fût également enseveli dans la nuit de l'oubli. »

Vous venez d'entendre l'homme éloquent, l'écrivain supérieur dont l'imagination saisit les idées à de grandes distances, les rapproche et leur imprime le mouvement et la vie. Dans cette admirable esquisse des révolutions du globe, l'auteur n'oublie point les intérêts de l'humanité, et c'est un trait de morale philosophique qui termine sa composition. Comparez meintenant l'exorde de Buffon à celui de M. de La Place, et vous comprendrez mieux ce qui manque à ce dernier, non comme savant, mais comme écrivain.

On me demandera si je refuse toute espèce de mérite de style à l'auteur de l'Exposition du Système du Monde. Quand j'ai avancé qu'il ne savait pas écrire, j'ai pris ce mot dans le sens que lui donnent les hommes de lettres. Pour ne laisser aucun doute sur ma pensée, je répéterai ce que je crois avoir déjà énoncé, je veux dire que le style de M. de La Placé est généralement correct, j'ajouterai qu'il rend quelquesois ses pensées avec une heureuse précision; il est méthodique et clair, mais il est froid; c'est de la glace qui réstéchit la lumière. Il n'a manqué peut-ètre à cet académicien, pour

devenir un écrivain, qu'une imagination plus vive et un esprit moins assujéti aux règles du calcul.

Si j'ai plaidé, avec quelque chaleur, la cause des lettres, c'est pour rectisier une opinion qui tend à se répandre, et qui finirait par devenir funeste aux progrès de la civilisation. On suppose que le domaine de la littérature est épuisé, et qu'on ne peut obtenir de succès qu'en se livrant à l'étude des sciences naturelles. Je pense que le contraire de cette opinion est réellement la vérité. Je remarque que la plupart de nos savans n'ajoutent aucune vérité importante aux grandes vérités dont les Descartes, les Galilée et les Newton ont enrichi le dépôt des connaissances humaines. Ils ne se livrent plus à ces hautes méditations qui conduisaient à la découverte des lois éternelles de la nature. Courbés vers la terre, ils dissèquent des végétaux, ou cherchent de nouvelles combinaisons dans les décompositions de ·la matière. Je suis loin de leur en faire un reproche, mais je n'y vois pas non plus un grand sujet d'orgueil. Quant à la littérature qui s'occupe spécialement de Thomme moral, elle est vaste comme son imagination, et toujours vivante comme ses passions. Nous ne pouvons être juges de notre époque; trop de petits intérêts, trop de préjugés nous empêchent de rendre une entière justice aux talens contemporains; mais les bonnes traditions ne sont point perdues, l'émulation est établie, le génie travaille en silence, « les chants n'ont pas cessé. »

Je terminerai cet article par une citation qui rentre dans mon sujet; je la dois à l'un de nos plus spirituels écrivains. «Que dans le siècle où nous sommes, un homme se trouvant sans esprit, sans imagination et sans talent, prenne un fourneau, un alambic, une machine électrique, et se fasse chimiste ou physicien, on entendra

parler de lui, on verra éclore ce nom inconny, deux on sera forcé de se charger la mémoire; et, grâces à leur ignorance, la plupart des gens du monde ne sauront jamais jusqu'à quel point on doit estimer ou mépriser ce manœuvre. Il n'en est pas sinsi en littérature; quatre lignes de prose ou quelques vers classent un homme presque sans retour : il n'est pas la de dissimulation.»

A. JAT.

# L'ERMITE EN PROVINCE.

### ELOGE ET CENSURE.

Etatem ediam, ediad footem convenit.

PLAYER, Le Merchand, acte v.
(Il faut se conduire selon les temps.)

Après avoir passé, avec moi, trois jours à Montauban, mon vieux confrère m'a conduit dans son ermitage à quelque distance de la ville; les objets et les personnes que nous venions d'y voir ont été le sujet de plusieurs entretiens où j'ai puisé des notions dont on ne contestera pas l'exactitude.

Au moment de partir, pendant que je comptais avec mon hôte de l'Hôtel de France, une jeune fille vint me remettre un billet de mon aimable compagne de voyage que j'avais quittée à Moissac. Je sus distrait de l'attention que je donnais à la lecture de cette lettre, par l'accueil que sit l'Ermite de Tarn-et-Garonne, à celle qui me l'apportait, et qu'il embrassait avec une tendresse toute paternelle. — Ma pauvre Joséphine

(lui disait-il avec une effusion de sentiment qui me faisait sourire avant que j'en connusse la cause), que je suis aise de te voir! « Monsieur, continua-t-il en m'adressant la parole), regardez cette excellente fille; et vantez-vous de connaître une des meilleures créatures qui soit au monde..... » Elle sortit pour aller faire quelqu'autre commission dans la ville, et l'Ermite continua: « Je n'ai pas trop conçu pourquoi, dans voire premier discours sur Montaubau, dont vous m'avez communiqué le manuscrit, vous avez eru devoir déguiser, sous le nom de madame d'Ettivale, celui de madame la marquise de La Vallette. Je vous passeruis cette précantion oratoire, si cette dume, compromise dans un proces, dont il ne vous était pas permis de préjuger l'issue, attendait encore la justice qu'elle vient d'obtenir; mais sujourd'hui qu'elle est rendue a la société, par quels singuliers égards pour le malheur. ou par quelle injuste défiance envers une autorité protectrice; craignez-vous de nommer une femme qui honore son sexe par le dévouement le plus héroïque aux objets de son affection, et par un courage dont la source est dans une ame ardente qui s'est fuit une passion de ses devoirs d'amie, d'épouse et de mère? Muis j'oublie que c'est de la servante et non de la maîtresse qu'il est question dans ce moment. C'est encore une des prérogatives de cette femme extraordiraire que l'attachement qu'elle inspire à tous ceux qui l'approchest. Elle avait, depuis deux sus, pour femme-de-chambre, cette mênie Joséphine que vous venez de voir. Jeane, jolie, gette pantre fille n'eût pas manqué d'amans; mais, sussi sage que bonne, elle voulait un époux.

u il était trouvé; le jour du mariage approchait, et sa part dans la communauté dévait se composer de séa petites économies; c'était tout son avoir : cependant les

juges d'instruction près la cour prévôtale notifient à madame de La Valette, arrêtée depuis quelque temps. et détenue aux Madelonettes, l'ordonnance de prise de corps et l'ordre à la gendarmerie de la transférer à Lyon. Madame de La Valette avait défendu à Joséphine de la suivre. Celle-ci n'insiste point, et va se jeter aux pieds de l'officier de gendarmerie chargé d'escorter sa maîtresse : il s'oppose également à ce qu'elle l'accompagne, en objectant que le gouvernement ne paie le voyage que de la seule prisonnière. - « Je le sais, répond Joséphine : j'allais me marier, voici ma dot; elle suffira aux frais de mon voyage; je vous prie seulement de vous charger de payer pour moi sur la route, et de laisser croire à ma maîtresse que je voyage, comme elle, aux frais du gouvernement : sans cela, elle me fera mourir en me forçant de l'abandonner. L'officier de gendarmerie céda aux instances de cette excellente fille, et Joséphine n'a point quitté madame de La Valette. Si vous doutez du fait, je vous citerai des autorités que vous ne récuserez pas. »

Cette petite digression, et le plaisir que nous eûmes à causer avec cette bonne Joséphine, qui nous fit le récit le plus touchant des malheurs de sa maîtresse à Lyon, retarda notre départ de quelques heures.

Nous sortimes par le magnifique faubourg ds Ville-Bourbon, sur la rive gauche du Tarn; il est presque entièrement occupé par des négocians, des fabricans d'étosses, de minots, et par des teinturiers, la plus grande partie protestans: la rive droite (proprement la ville) est le séjour de la noblesse et des membres des anciennes cours des aides et sénéchaussée.

Nous nous arrêtames en passant devant une église de peu d'apparence: « Ne perdons pas, me dit mon gaide, l'occasion de parler d'un homme de bien; on ne la retrouve pas quand on veut. Cette petite succursale était naguère desservie par un prêtre, vrai modèle de charité, de piété, de modestie, de toutes les vertus évangéliques. Je l'ai, non pas vu, mais surpris, après avoir épuisé sa bourse, à soulager de pauvres malades, vendant sa montre pour leur en envoyer le moutant, au nom du comité de bienfaisance. Sa tolérance rendit à l'église catholique plus de protestans que les terribles persécutions des conseillers de Louis XIV. Il était l'ami des calvinistes dont il était chéri, révéré, à l'égal du meilleur des pasteurs de leur église. Ce modeste abbé Delmas, dont la mémoire est si chère aux gens de bien qui l'ont connu, eût acquis beancoup de célébrité dans les lettres s'il n'eût pas mis autant de soins à cacher de grands talens que d'autres en mettent à faire parade du peu qu'ils en ont. Je doute que, depuis la décadence des lettres romaines, on ait rien écrit de plus remarquable pour l'élégance, la hauteur et la pureté du style, qu'un poeme en vers latins sur les Merveilles de la Création, dont le manuscrit est entre les mains d'un honnête héritier qui le croit écrit en espagnol. »

Autre station devant la caserne des chasseurs de l'Isère, dont l'Anachorète m'a fait un éloge qui n'est point suspect dans la bouche d'un homme qui associe toujours ensemble les mots de paix et de gloire. Il m'a parlé avec une affection toute particulière du brave lieutenant-colonel de ce régiment dont les nombreuses blessures et les souffrances, qui en sont trop souvent la suite, n'ont pu ralentir le zèle et l'activité. J'ai su en même temps que cette caserne avait été occupée, l'année précédente, par les cuirassiers d'Angoulème, et que le souvenir du comte d'Andelauw, leur colonel,

est particulièrement cher aux habitans de cette ville

qui l'estiment et le révèrent.

Nous faisions route à pied; et, tout en cotoyant les bords charmans du Tarn, mon vieux compagnon continuait à me communiquer sur ce pays des renscignemens d'antant plus précieux qu'ils sout le fruit d'une longue et stadieuse expérience.

«Le département de Turn-et-Garonne, me divil, a été formé, en 1808, de deux arrondissement du département du Lot, d'un arrondissement de la Haute-Garonne, et de quelques cautons détachés de Lot-et-Garonne. Ce département est un des plus fertiles du royaume; on y cultive, en grand et avec beaucoup de succès et de proût, le millet et le blé; le vin est de mauvaise qualité; c'est mains à la culture qu'à la fabrication qu'il faut s'en prendre : ou y élève d'excellentes volailles, principalement à Caussade.

«Les principales ou plutôt les soules villes sont : Montunban, Cartol-Sarvasin, Moissac, Negrepolisse, Caussade, Saint-Antoniu, Mantéch, Laylus et Lauscoto, p

A peu de distance de Montauban, nous avens passé dévant une maison de campagne d'assex belle apparence, eù je ne pus m'empêcher de rire en camparant l'élévation prodigieuse des pins deut de jardin est couvert avec les ridicules proportions des taupinières amonccéées cà et la sous la burlesque dénomination de montagnes. Le propriétaire, subvicant de minot, a la réputation de se conssure très-bieu en fairnes; il est probable qu'il se sêt enercé avec moins de succès, dans l'art de Laquintière.

Un sutre hien de campagne arrêta mon attention avec plus d'intérêt: il y a trois aus qu'on y chérissait, qu'on y admirait encore un descendant du premier grand-maître de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, de ce célèbre Raymond Dupuy, compagnon d'armes de Baudouin, roi de Jérusalem; les vertus, les grandes qualités de l'héritier d'un si beau nom l'avaient placé dans la plus haute estime de ses concitoyens; une mort precoce a fermé la carrière brillante qui s'ouvrait devant lui.

Dans cette longue promenade, j'ai eu occasion de remarquer qu'aux environs de Montauban les moindres bourgs ressemblent à de petites villes; les communes rurales ne s'y divisent point en plusieurs hameaux comme dans les autres départemens; les habitans, plus rapprochés, y sont continuellement sous l'œil du curé ou du pasteur, du maire ou du juge de paix; il résulte de la que l'administration est plus facile, que les délits correctionnels sont plus rares, mais peut-être y perd-on en indépendance, ce que l'on y gagne en tranquillité. L'opinion du maire y fait celle de la commune, et il suffit de changer l'un pour opérer dans l'autre une révolution complète. Chaque village a ses cafés, ses traiteurs, ses promenades publiques d'été et d'hiver, ses ooteries, ses cercles des amis du roi et de la patrie qui malheureusement ne sont pas toujours les mêmes. Dens chacune de ces bourgades, il y a un ton, un accent, des manieres, des habitudes qui en distinguent les habitans: on saura dans un moment si vous êtes de Moissac. de Negrepelisse ou de Lauzerte, à la manière dont vous maschez, dont vous saluez, dont vous prononcez certains mots patois. Mon guide m'assure que les nuances de ce patois indiquent avec assez de certitude dans les diverses provinces où on le parle, les nuances du caractère des habitans : à Montauban, où l'on est plus poli, où les femmes sont plus délicates qu'a Rodez et à Caltors, le patois est aussi plus doux; les A y rem-

placent plus souvent les o; j'en citerai un exemple entre mille: Marguerite se dit à Cahors Morgorido; à Montauban, Margarida. Dans le Rouergue, l'Auvergne, le Limousin, le Périgord, le patois et les mœurs sont beaucoup plus rudes que dans le Quercy, où ils sont moins polis qu'à Nérac et à Agen. En général, le patois s'adoucit vers l'est et le sud, et devient plus grossier en s'avançant dans le nord et dans l'ouest, c'est-à-dire vers les montagnes. L'histoire de cet idiome, s'il faut en croire mon confrère, jeterait une grande clarté sur les mœurs des provinces du Midi de la France.

Une nombreuse compagnie de gens de campagne qui vint à passer près de nous, muni du plus singulier attirail, me fit connaître une des cérémonies en usage à la campagne dans les noces des protestans; les conviés étaient tous armés de fusils et de pistolets; quelquesuns portaient des rameaux axuquels étaient suspendus des fruits, des gâteaux appelés fouaces, des pièces de boucherie, de la volaille et des œufs, le tout orné de rubans et de fleurs. Ce cortége se rendait chez le ministre, lequel devait bénir ces offrandes que l'on doit porter ensuite chez la mariée. Dans les mariages entre catholiques et protestans qui deviennent, chaque jour, moins rares, ce cortége se rend à la mairie, à moins que le conjoint catholique ne consente à faire bénir son union par le pasteur. Les noces se font avec une profusion extraordinaire; les riches paysans, que l'on appelle ici pagès, n'épargnent ni le vin du cellier, ni même celui du caveau; deux feuillettes du premier sont placées aux deux bouts de la table, dressée pour l'ordinaire dans le champ voisin. Le repas dure jusqu'à la nuit, et l'on danse jusqu'au lendemain; mais, deux heures après que le couple amoureux s'est dérobé à la foule importune, il est d'usage d'aller enfoncer la porte de la chambre nuptiale, et de présenter aux nouveaux mariés la soupe à l'ail perfidement assaisonnée de poivre et de gingembre.

Dans le département du Tarn-et-Garonne, comme dans celui du Lot, les neuvaines et les anniversaires de décès sont, dans les campagnes et même dans quelques villes, de véritables fêtes de famille; on y invite de préférence les voisins connus pour boire beaucoup es pleurer facilement: on m'a cité, dans ce genre, des amateurs de première force qui ont fini par se faire un métier de ce double talent.

Les jeunes gens des deux sexes, d'un caractère ardent et passionné, loin d'être divisés, comme leurs parens, par la différence des religions, y puisent quelquefois l'énergie d'un sentiment qui s'accroît pour l'ordinaire de toute la force de l'obstacle qu'on lui oppose. Negrepelisse, où les plus jolies filles sont protestantes, a vu se renouveler les histoires de Clarice et de Lovelace; de Célestine et de Faldoni: on m'a parlé d'un M. de B...... qui a poursuivi, dans toute la France, le ravisseur de sa jeune et charmante sœur, et qui l'a forcé de ramener, aux pieds de son père, la victime et le gage d'une passion fatale.

Dans ce pays l'hymen n'a souvent besoin que d'un prétexte; on est convenu, par exemple (sauf le chapitre des accidens qui forcent assez souvent à renoncer à l'usage), de regarder, comme unis d'avance par le ciel, ceux qui figurent ensemble dans une cérémonie publique ou religieuse; rien de plus commun que de voir se marier le parain avec la maraine, le donzeau avec la donzelle (1); la demoiselle qui, dans les pro-

<sup>(1)</sup> Les deux personnes qui tiennent le poèle sur la tête des nouveaux époux.

cessions solennelles, porte la hannière de la Vierge. avec le jeune hontme qui porte la croix : dans ces dernières fonctions, il est rare que le bouquet virginal, que recoit la jeune fille, des mains du galant porte-croix, ne soit pas considéré comme le honquet des fisacailles.

Quelque plaisir que je puisse trouver à décrire l'habitation charmante que l'Anachorète de Tarn-et-Garonne appelle son ermitage ; quelque envie que j'aie de le faire mieux connaître lui-même, et de moutrer dans sa personne le modèle des vieillards aimables, des hommes savans sans pédanterie, philosophes sans ergueil, tolérans sans indifférence, et patriotes sans exagération, je suis obligé de respecter le secret dont sa modestie et peut-être sa prudence m'ont fait une loi; et parmi les hommes distingués de ce département, dont il me reste à parler, c'est le seul envers qui la reconneissance m'impose l'obligation d'un éloge pseudonyme.

Montsuban n'a vu neutre qu'un très-petit nombre de littérateurs et de savans. Le premier, ou du moins le plus ancien, est Garrissoles, ministre du saint Evangile, auteur d'un poëme latin (l'Adolphine) en l'honneur de Gustave Adolphe; peut-être faudrait-il remonter jusqu'au temps de Virgile et d'Horace pour trouver des vers latins à comparer à ceux de ce beau poëme, dont les exemplaires sont devenus très-rares.

Vient ensuite, par ordre chronologique, Charles Ballet, littérateur recommandable, et du Belloi, sa-

vant juriscensulte.

Il suffit de nommer Cahusac et M. le Franc de Pompignan, dont on connuît les cantiques secrés, bien qu'on ne les souche pas plus que du temps de Voltaire.

Montauban possède une Société des sciences, agriculture et belles-lettres, qui fut fondée en 1740, per

M. de Verthamon, évêque; elle a joui, pendant quelque temps, d'une sorte de célébrité, et le recueil de ses mémoires n'est point sans intérêt; on remarque, avec poine, que cette Société, qui n'u januais compté parmi ses membres un aussi grand nombre d'hommes de mérite, a presque entièrement suspendu ses travaux; des dégoûts politiques paraissent être la véritable cause de cette paresse.

Les principaux membres de cette Académie, sont, pour les sciences, M. Duc Lachapelle, correspondant de l'Institut, habile astronome, qui publia, en 1807, un ouvrege très-utile, intitulé: Application du système décimal aux mesures en usage dans le département du Loe, dont Montauban dépendait slors,

M. Combedounous, savant helléniste, ancien membre du conseil des cinq-cents, et traducteur des OEuvres de Platon.

Un jeune médecin, sélé sectateur de Jenner (1), qui plie seus le faix des médailles d'encouragement, et dont l'estime publique récompense le zèle infatigable et les soins véritablement pieux qu'il donne à ses malades de toutes les classes.

On compte dans la classe d'agriculture, plusieurs propriétaires modestes, qui s'efforcent d'introduire dans les cantons où ils ont leurs biens, les méthodes agricoles les plus avantageuses; l'un d'eux vient de faire construire, à ses frais, plusieurs moulins à râper les pommes de terre, aussi ingénieux que commodes; il les prête aux cultivateurs les moins aisés, et pour mieux leur enseigner l'usage qu'ils peuvent en faire, il fournit souvent aux plus pauvres et le moulin et l'aliment qu'il

<sup>(1)</sup> L'Ermite ne le nomme pas, mais nous croyons qu'il veux parler de M. Durat-Lassale, d'Aurillac (note des éditeurs).

sert à préparer. Homme généreux et modeste, vous vous cachez vainement pour faire le bien, vous n'échap-

perez pas a la reconnaissance publique.

Parmi les littérateurs, M. Poncet Delpech fils, est auteur d'un poëme intitulé : les Quatre Ages de l'homme, dont l'origine, le dessein et le but sont tont entiers dans le premier vers.

Je vais chanter un homme, et cet homme c'est moi.

On est sûr du moins que l'auteur est plein de son sujet.

M. Auguste de la Bouysse, si connu par ses élégies conjugales, est une des colones poétiques de l'Académie de Montauban, conjointement et solidairement avec

M. Poncet Delpech.

M. l'abbé Aillaud, professeur de rhétorique au collége royal, dans un poëme de l'Egyptiade, où il avait d'abord comparé son héros (qu'il ne compare plus à rien), à Jupiter, à Mars, passait avec beaucoup de goût de la mythologie à la Bible, et s'écriait, en s'adressant au Mont-Thabor:

O Thabor! ébloui de ta gloire suprême, Tu vis aur ton sommet triompher Dien. lui-même, Tu devais voir encor pour combler tes dest.ns, Triompher à tes pieds le plus grand des humains.

Pendez-vous, M. le marquis de L..., votre fameuse apostrophe: Dieu vous fit et se reposa, ne vaut pas ce triomphe du Mont Thabor, qui, après avoir contemplé Dieu dans sa gloire, a vu pour combler ses destins, triompher à ses pieds le plus grand des humains: voilà ce qui s'appelle de la louange délicate!

M. de Puntis a donné au théâtre de l'Odéon une comédie, (l'Entremetteur de Mariages), qui a obtenu du succès.

### NOVEMBRE 1817.

Il serait ingrat et injuste d'oublier dans cette liste des littérateurs de Montauban, M. Roques, aveugle de naissance, dont le Mercure a publié dernièrement une lettre sur l'éducation des aveugles, qui ne fait pas moins d'honneur à son cœur qu'à son esprit. Dans le grand nombre d'énigmes et de charades dont M. Roques approvisionne ce journal, plusieurs s'élèvent audessus du genre, et méritent de trouver place dans les plus jolis recueils de poésies fugitives.

M. Funck, professeur de musique à Montauban, mérite également une mention particulière: à un talent d'exécution de première force sur le violon, la basse, la flûte et le hautbois, cet artiste vraiment prodigieux, unit la science de la composition, et (ce qui n'est peut-être pas moins extraordinaire), sûr de briller à Paris, au premier rang des musiciens les plus célèbres, il préfère l'existence heureuse et modeste qu'il s'est faite dans une ville de province, où son caractère n'est pas moins apprécié que son admirable talent.

Les principales maisons de commerce sont celles de MM. Delmas, d'Escorbiac, Garisson, Bigail-Romagnac, Sartre-de-Salit, Malleville-Condat et Mariette; ces trois derniers ont des propriétés immenses dans ce département; tous, à l'exception de MM. Malleville-Condat, sont, je crois, protestans.

Un des hommes qui ont porté le plus d'esprit et de lumières dans la science du commerce, M. Portal, aujourd'hui conseiller d'état, appartient à une ancienne et respectable famille de Montauban.

La petite ville de Moissac, sur le Tarn, est trèscommerçante; elle possède un moulin pour les minots, de la construction la plus vaste et la plus ingénieuse: M. le baron *Detours* en est propriétaire.

Le barreau de Montauban s'honore des talens de

M. Mallet fils, aussi profond jurisconsulte qu'orateur distingué.

Les environs de Realvile ont vu naître le fameux orateur Cazalès, dont on voit le château sur la route de Caussade a Montanban.

Cette dernière ville est la patrie du conventionel Jean-Bon Saint-André, qui se sit plus d'honneur dans sa présecture de Mayence, où il déploya les talens d'un grand administrateur, qu'a bord du....... où il su en partie cause de la perte de la bataille navale du 13 prairial an 2, que le célèbre amiral Villaret-Jóyeuse aurait infailliblement gagnée sans lui.

On ne s'étonnera pas qu'une ville qui vit naître plusieurs des plus braves compagnons du grand Béarnais, ait donné le jour à ce vaillant général Doumerc, qui commanda le premier corps de cavalerie en l'an 13; qui fit, avec taut de gloire, les campagnes du Nord, du Rhin, et d'Italie; qui entra deux fois à Vienne et à Berlin, et dont le nom s'associe à presque toutes les actions héroïques qui ont illustré nos armes; à cet autre duc de la Force, aujourd'hui pair de France et maréchal-de-camp, qui a soutenu dans nos rangs l'éclat d'une gloire héréditaire; enfin à ce général Bessières à qui un nom moins illustre, mais plus fameux, impose encore de plus grandes obligations.

L'ERMITE DE LA GUYANE.

## ANNALES DRAMATIQUES.

Avant la représentation de l'Esprit de parti, on paraissait généralement prévenu contre cette comédie; le titre ne réveille pas dans l'imagination la simple idée d'un ridicule ou d'un vice; il fait naître le souvenir d'une passion ardente, qui a pris successivement un grand nombre de formes, parmi lesquelles il en est bien peu qui puissent être appropriées à la scène comique. Ce grave sujet présentait deux écneils également redoutables; la sécheresse des exhortations et des sermons politiques, ou bien le danger d'émouvoir la passion qu'il fallait peindre. Il y a des malades à qui il suffit de parler de leur mal pour qu'ils en ressentent les atteintes.

Les auteurs de la pièce nouvelle auraient eu assez de mérite à surmonter ces difficultés, sans qu'il fût besoin de les accroître, par la manière bizarre dont ils ont conçu leur ouvrage. Au milieu du désordre de l'intrigue et de l'ambiguité des caractèrés, on ne démêle pas aisément le but qu'ils se sont proposé; et comme ils n'ont pas clairement indiqué leur intention, il a été permis aux spectateurs de croire, qu'en mettant en scène une espèce de fou, un auteur de misérables pamílets, et un factieux, qui font en commun le vœu d'être opposés à tous les ministres prèsens et à venir, on a prétendu prouver que tout parti qui montre de l'opposition au ministère se compose de fous, de faiseurs de libelles, et de factieux. Il ne suffit pas, je pense, que des auteurs se

soient trompés en composant une mauvaise comédie, pour qu'on soit en droit de leur supposer des opinions absurdes; ils ne peuvent pas ignorer que si dans certaines occasions les hommes qui se sont opposés au ministère se rendaient ridicules, ceux qui se mettent en opposition avec l'opinion publique ne le sont pas moins.

Je n'ai que peu de détails à donner pour faire connaître le fonds de cet ouvrage, qui d'abord a été sifflé en cinq actes, et qui n'est parvenu que jusqu'à la troisième scène, le jour de la seconde représentation, bien qu'il eût été corrigé et réduit à trois actes.

Nelton, fabricant anglais, néglige son commerce pour s'occuper des affaires publiques; il a formé une liaison avec un certain Nivelle, auteur de plusieurs libelles, et il lui a fourni des notes calomnieuses contre son propre frère, qu'il ne voit plus, par la seule raison que ce frère s'est élevé jusqu'au ministère; il refuse à son fils Charles de le marier avec la fille du ministre. Cependant celui-ci, instruit de l'amour des deux jeunes gens, arrive avec sa fille pour conclure le mariage; les deux frères se réconcilient pour quelques instans, mais ils ne tardent pas à se brouiller de nouveau. Nelton voit toute sa famille s'éloigner, et il en est satisfait, parce qu'ils sont tous ministériels; cependant cet homme, si bien assermi dans ses principes, pardonne sans difficulté à son ami Nivelle d'avoir signé une rétractation des calomnies qu'il a écrites contre le ministre. Il a horreur des révolutions qui ne finissent pas; mais, après avoir entendu le projet conçu par un certain Forbert, malfaiteur échappé de prison, qui se propose de mettre tout à feu et à sang, il le laisse s'emparer d'un portefeuille, renfermant une somme considérable et des papiers qui penvent le compromettre. Le ministre, qui veillait sur son frère, a fait arrêter Forbert au moment où il fuyait, emportant le porteseuille; il rend à Nelton ses papiers, se réconcilie avec lui, et marie Charles avec sa fille.

Il n'était pas difficile de donner au ministre un caractère imposant, puisqu'on plaçait autour de lui des personnages qui manquaient totalement de noblesse; cependant ce rôle de ministre est à peu près insignifiant.

Je pourrais m'étendre bien davantage sur les nombreux défauts qui se sont fait remarquer dans cette pièce; mais je préfère lui donner le seul éloge qu'elle ait paru mériter, et qui est dû au style des deux premiers actes; ils ne sont pas exempts de taches, mais ils ont été écrits avec une facilité assez heureuse.

Puisque les auteurs voulaient peindre l'esprit de parti, ils auraient mieux fait de l'aller surprendre dans l'intérieur d'une simple famille de bourgeois; parmi les hommes de cette classe, comme dans les rangs plus élevés, il cause des désordres, brouille les parens, éloigne les amis; mais du moins il fait naître parfois des incidens comiques propres à égayer ce triste sujet. Les auteurs auraient éte plus contens du parterre si, au lieu de dicter des leçons aux ministres et aux députés, ils s'en étaient tenus aux électeurs et aux commis.

## MERCURIALE.

Lorsque les philosophes, disciples de Socrate, appelaient la jeunesse d'Athènes aux leçons du portique, olle y venait en toule s'enrichir des trésors de la sagesse, moissonnés dans l'Egypte savante, et s'enivrer de l'encens des Muses natives de la Grèce; l'établissement de l'Athènée est encore une ressemblance que nous avons avec les Athéniens; le portique de la rue de Valois est un peu enfumé, son plafond ne ressemble guère au ciel de l'Attique; mais les Platon, les Euripide et les Xénophon de notre Athènée n'ont rien à envier aux Grecs, et on y trouve de plus les femmes et les gazettes; la diversité des cours, les entretiens politiques, les concerts d'harmonie, les hautes leçons de morale. la modicité du prix, ne peuvent manquer d'y attirer cette année une grande affluence de disciples, vulgai-

rement appelés abonnés.

La première séance, pour la session de 1817, a eu lieu mardi dernier; M. Tissot a prononcé le discours d'ouverture devant une assemblée nombreuse et brillante, qui avait le droit d'être difficile après avoir entendu. à la même tribune, La Harpe, Chénier et M. Le Mercier, et qui s'est montrée juste en applaudissant au talent du nouvel orateur. M. Tissot, par une ingénieuse supposition, s'est demandé à quel degré de perfection s'cleveraient les grands écrivains du siècle de Louis XIV, s'ils renaissaient de nos jours, où la littérature a secoué presque autant de préjugés que la politique; il a ensuite passé à un judicienx examen de notre systèmé théâtral, et, tout en reconnaissant notre incontestable supériorité, il a déploré l'aveugle idolâtrie de ces jansénistes littéraires, qui défendent les trois unités d'Aristote avec autant de ferveur que les unites évangéliques; M. Tissot a démontré que nous pouvons, à l'aide de notre goût classique, conquérir, chez les nations modernes, des combinaisons dramatiques encore inconnues parmi nous, et des beautés poétiques d'un nouvel ordre. Tel est le but intéressant que se propose le professeur dans le cours qu'il vient d'ouvrir, et qu'it remplira avec un succès attesté par celui de son premier discours.

Après un petit conte fort agréable de M. Lemazurier, M. Viennet a récité une épitre en vers, étince-lante de verve, d'esprit et de gaîté; le sujet est une déuonciation absurde dont l'auteur lui-même a été victime: Un maire de village, suivi du garde champètre et de plusieurs gendarmes, entrent brusquement, un beau matin, pour visiter les papiers du poète suspect; colui-oi saisit l'occasion, et, au nom de leur dévoir,

les somme d'écouter la lecture de trois pocmes épiques ex de quinze tragédies; le maire épouvanté, craignaux que son escouade ne s'endorme, a beau s'écrier;

« Vos vers sont innocens et votre prose aussi. »

Non, répond le poète inexorable :

« Il me faut des lecteurs, et j'en prends où je peux. »

Que M. Viennet continue, et il sera sûr d'en trouver

par-tout.

Un succès complet a couronné cette épitre, pour ainsi dire palpitante de l'intérêt du moment, et un tonnerre d'applaudissemens a éclaté lorsque le poëte est arrivé à ces deux vers:

« Point de distinction, et qu'il soit rouge ou blanc, « Tout homme est jacobin s'il a soif de mon sang. »

Cette première séance est du plus heureux augure, et des lectures sur l'histoire des différens cultes, promises par M. Benjamin de Constant, assurent d'avance une distinction particulière à la trente-troisième année

lycéenne.

Les Caueries des Salons sur la Liberté de la Presse (1), sont un prélude de celles qui vont se faira entendre à la chambre; c'est un cours complet de la législation de la presse, resserré dans un cadre ingénieux. L'auteur a établi, dans un cercle de la capitale, la lutte des différentes opinions politiques qu'il fait parler toutes avec un égal talent; on y voit des gens qui pensent jadis, d'autres qui ne vivent qu'au futur; ceux-là ne révent que nos ancètres; ceux-ci ne s'intéressent qu'à nos petits-neveux. Ah! comme nous étions heureux! disent les uns; comme nous le serons! disent les autres : il vaudrait mieux, comme le dit l'un des causeurs, pouvoir s'écrier : neus le sommes!

— Le monde savant attend avec impatience la prochaine publication du *Recueil complet* de tons les auteurs latins, avec les *Commentaires latins*. Rassembler ainsi les trésors de toute une langue est une entreprise

<sup>(1)</sup> Un vol. in-8°. Cher l'Huillier, lib., rue Serpente; et cher Delaunay, au Palais-Royal.

aussi vaste qu'importante : on cesse d'être étonné et d'avoir la moindre défiance sur la pureté du texte, quand on apprend que cette immense collection sortira des presses de M. Panckoucke qui n'a jamais spéculé que sur l'utilité publique et les progrès de la science.

Encore un livre sur les semmes! C'est un sujet qui a occupé la plume des écrivains les plus distingués; cela n'était pas une raison pour qu'il occupât celle de M. F., simple particulier (1), très-simple en effet, et souvent fort particulier. Au cynisme trivial de son ouvrage, nous ne saurions qualifier le temple où M. F. a sacrifié aux Grâces: il nous promet d'être neuf, et il tient parole, car il a trouvé moyen de nous saire connaître le dégoût et l'ennui en nous parlant des mes. Nous leur épargnerons les étrauges réslexions de M. F. à leur égard; mais nous croyons devoir les prémunir contre les séductions de ce simple particulier; il prétend que les semmes n'ont aucun goût pour l'homme intellectuel, oe qui fait présumer que M. F. a des projets de conquêtes.

— MM. les membres de la commission d'Egypte ont en l'honneur, il y a quelques jours, de présenter au Roi la troisième livraison de la Description de l'Egypte. La nation toute entière est intéressée au destin de ce magnifique monument de la science, commencé, au milieu des dangers, sous la protection de la valeur. Cette étonnante croisade de héros et de savans sera long-temps présente au souvenir des peuples de l'Orient, amis du merveilleux; et nous, Français, nous devons nous en montrer d'autant plus fiers aujourd'hui, que notre campagne d'Egypte est la seule dont il nous reste autre chose que des lauriers et des regrets.

— La frugalité a toujours été un des principes de Péducation publique; mais, de tout temps, on a vu des chefs d'institution qui ont porté cette vertu jusqu'à l'abstinence dans leurs élèves, en sorte qu'il y a peu de Français qui, grâce à ce régime, n'aient été Spartiates jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Ceci nous rappelle

<sup>(1)</sup> Une brechure in-8°. Chez tous les marchands de nou-

une anecdote ancienne qui, nous le croyons, aura tout l'attrait de la nouveauté.

Il y avait un principal de collège, du temps de Henri IV, qui, plein d'un tendre intérêt pour la digestion de ses élèves, spéculait sur l'embonpoint de leur bouillon; or, ce principal désigurait aussi, en vers français, quelque poète latin qu'il faisait avaler, par compensation, à ses élèves, et qui, de classique, devenait scholastique dans ses traductions; si bien qu'un jour, lassé du double châtiment, un rhétoricien lui lança cette épigramme vengeresse que nous laissons empreinte de son vieux style:

Régent et poète pervers, Si toujours, abusant notre enfance friande, Tu fais de la gelée avecque notre viande, Nous en ferons avec tes vers.

— On pourrait être tenté de croire qu'il existe des degrés dans la perfection même, quand on compare les différentes livraisons de l'ouvrage iconographique que M. Redouté publie sur les Roses (1). La quatrième livraison qui vient de paraître, et qui contient le rosier des Indes volorant, le rosier de Damas, le rosier pompon, et plusieurs espèces d'églantiers, est encore ou du moins semble supérieure à celles qui l'ont précédée. M. Redouté est peut-être le seul artiste de l'Europe qui puisse dire: « J'ai ponssé l'art aussi loin qu'il puisse aller. Au-delà, c'est la nature. »

(1) Chez l'auteur, rue de Seine, n. 6.

Souscription en faveur des naufragés de la Meduse, retrouvés sur le radeau et sur le bâtiment.

Nous voyons avec plaisir qu'il sera bientôt possible d'apporter quelque adoucissement à l'infortune de ces malheureux naufragés. On n'aura sans doute qu'à se louer de plus en plus d'avoir proposé ce moyen de réparer honorablement un désastre qui commande l'intérêt général.

### 'PREMIÈRE LISTE DES SOUSCRIPTIONS

Reçues jusqu'au 28 novembre, aux bureaux du Journal au Commerce, rue de Vaugirard, nº. 15, et rué Sainte-Anne, nº. 71, ainsi qu'au bureau du Mercure.

MM. Jay, 30 f. — Lasitte, banquier, membre de la chambre des députés, 500 f. - Jouy, de l'acad. franç., 30 f. - Benjamin de Constant, 20 f. - Lacretelle ainé, de l'acad. franç., 10 f. - Etienne, 50 f. - Le marquis d'A...', 20 f. — Dufresne-Saint-Léon, conseiller-d'état honoraire, 15 f. - A. D., 5 f. - Esménard, 20 f. Madame de B..., 10 f. - MM. Deloustal, employé réformé, 5 f. - B..., capitaine de voltig. en demi-solde, 5 f. — Guerinet, 10 f. — Godefroy (Louis-Charles), 50 f. - ...., Hanoveien, 20 f. - Bererd, maître des requêtes, 40 f. - Antoine · Frédéric - Auguste, 5 f. -Auguste..., 5 f. - Davillier aîné, nég., 100 f. - B..., boulevard Poissonnière, 20 f. - L. B. ..., Taitbout, 40 f. - Doublet, avoué, 30 f. - Redouté, peintre d'hist. nat., 10 f. — Le docteur Alibert, 30 f. - Manuel, avocat, 30 f. - Le colonel anglais Keating, 100 f. - Le baron Méchin, 20 f. - Sarette, 10 f. - D. L., rue du Gros-Chenet, 20 f. - B..., colonel en demi-solde, rue des Martyrs, 10 f. - Villaret de Joyeuse, 40 f. — Fillietaz, 30 f. — Thomasson, 10 f.

-Madame B... St. E., 20 f. -MM. Langlois, 20 f. - Bertheville, 5 f. - D. V. 300 f. - Baude, 5 f. -Mesdames R..., rue fanb. Poissonnière, 15 f. D. rue Taitbout, 10 f. - L ..., rue du Sentier 5 f. - Mademoiselle Caroline B., orpheline, 2 f-MM. Are mand G., 10 f. - J. B. G., 10 f. - Cadet de Gassia court, pharmacien, 50 f. - Marchand ex-adj. aux sommiss. des guerres, 5 f - Eymery, libraire, 50 f. -Tulou, de l'acad. roy. de mus., 10 f. - Le Journal du Commerce, 100 f. - MM. Frestel, maître des comptes. 20 f. — Hermann, 20 f. — Blaquières, 3 f. — Lebel, 1 f. 50 c. — Julion, 3 f. — Baudouin (Hyppolite), employé réformé, 5 f. — Le baron de Navailles, employé des postes, 5 f. - G. U., 20 f. - S. A. S. le duc d'Orléans, 200 f. - M. Lavaux (Jean), 5 f. - Cinq anenymes, 55 f.

La somme provenant des souscriptions ci-dessus, montant à deux mille deux cent vingt-quatre francs cinquante centimes, a été versée dans la maison Perregaux-Lafitte qui a bien voulus'en rendre dépositaire.

# POLITIQUE.

### S. I.

# SESSION DES CHAMBRES.

Depuis la publication de notre dernier numéro, la phambre des députés ne s'est assemblée qu'une fois.

La séance a commencé par un rapport de M. Maine de Biran au nom de la commission des pétitions. Les pétitions étaient en grand nombre. Après une courte analyse de chacune d'elles, M. le rapporteur proposait l'ordre du jour motivé sur l'incompétence de la chambre. Cette formule d'incompétence, tant de fois répétée, excite l'attention de M. de Courvoisier. Est-ce incompétence pour statuer? rien de plus juste, Est-94. incompétence pour entendre les griefs des citoyenslésés? ce serait anéantir le droit de pétition. La chambre ne prononce point, parce qu'elle n'est pas un tribunal; elle ne sollicite point auprès des ministres, parce que l'autorité législative s'abaisserait à n'être qu'intermédiaire; mais rester neutre et passive, et accueillir toutes les réclamations par une formule qui ressemble à une dérision, ce serait décourager l'opprimé en fermant tout accès à la plainte. Il est bonque les citoyens connaissent qu'il existe un corps protecteur de tous les droits, auquel on ne s'adresse pas en vain; et puisque la chambre est l'accusatrice naturelle des chess de l'administration, elle est aussi la dépositaire naturelle de toutes les plaintes qui peuvent avoir l'administration pour objet.

La chambre cesse de motiver l'ordre du jour sur son

incompétence, mais l'ordre du jour est adopté.

M. le ministre de l'intérieur monte à la tribune pour développer les motifs d'un projet de loi qui se rapporte au nouveau concordat. Comme, pour bien entendre une loi, il faut connaître auparavant les choses qu'elle suppose, j'ai cru devoir me conformer ici à l'ordre chronologique, transcrivant d'abord le texte du concordat, puis le texte du projet de loi. Le sommaire du discours de S. E. terminera cet abrégé.

### Concordat du 11 juin 1817.

Art. Ier. Le concordat, passé entre le souverain pontife, Léon X, et le roi de France, François Ier, est rétabli.

Art. II. En conséquence de l'article précédent, le concordat du 15 juillet 1801, cesse d'avoir son effet.

Art. III. Les articles dits organiques qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu, le 18 avril 1802, en même temps que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'église.

Art. IV. Les siéges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté, du 20 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus

avantageux pour le bien de la religion,

Art. V. Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales, érigées par la bulle du 29 novembre 1801, sont

conservées, ainsi que leurs titulaires actuels.

Art. VI La disposition de l'article précédent, relatif à la conservation des titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières, fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres siéges.

Art. VII. Les diocèses, tant des siéges actuellement existans que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des siéges vacans, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure

administration.

Art. VIII. Il sera assuré à tous lesdits siéges, tant existans qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens-fonds et en rentes sur l'Etat, aussitôt que les circonstances le permettront; et en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort. — Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existans qu'à établir.

Art. IX. Sa Sainteté et Sa Majesté T.-C. connaissent tous les maux qui affligent l'Eglise de France. Elles savent aussi combien la prompte augmentation du nombre des siéges actuels sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder, sans retard, à l'érection et à la nouvelle circons-

cription des diocèses.

Ârt. X. S. M. T. C., voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser, le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion et à l'exécution des lois de l'église.

Art. XI. Les territoires des anciennes abbayes dites nullius, seront unis aux diocèses, dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circons-

cription.

Art. XII. Le rétablissement du concordat qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'article premier de la présente convention), n'entraînera pas celui des abbayes, prieures et autres bénéfices qui existaient à cette époque; toutefois ceux qui pourraient être sondés à l'avenir seront sujets aux réglemens prescrits dans ledit concordat.

#### PROJET DE LOI.

Art. Ier. Conformément au concordat passé entre François Ier et Léon X, le Roi seul nomme, en vertu du droit inhérent à la couronne, aux archevêchés et évêchés dans toute l'étendue du royaume. Les archevêques et évêques nommés se retirent auprès du pape pour en obtenir l'institution canonique, suivant les formes anciennement établies.

Art. II. Le concordat du 15 juillet 1801, cesse d'avoir son effet à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu'il a produits, et à la disposition contenue dans l'article 13 de cet acte, laquelle demeure dans toute sa force et vigueur. Art. III. Sont érigés sept nouveaux sièges archiépiscopaux et trente-cinq nouveaux sièges épiscopaux. Deux des sièges épiscopaux, actuellement existans, sont

ériges en archevochés.

La circonscription des cinquante siéges actuellement: existans, et celle des quarante-deux siéges nouvellement érigés, sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi.

Art. IV. Les dotations des archevêchés et évêchés seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du Roi par l'article 143 de la loi du 25 mars dernier.

Art. V: Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la cour de Rome, ou produits sous son autorité, excepté les indultes de la pénitencerie, en ce qui concerne le for intérieur seulement, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume qu'avec l'autorisation du Roi.

Art. VI. Ceux de ces actes concernant l'Eglise universelle ou l'intérêt général de l'Etat ou de l'Eglise de France, leurs lois, lour administration, leur doctrine, et qui nécessiteraient, ou desquels on pourrait induire quelque modification dans la législation actuelle, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution en France qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres sur la proposition du Roi.

Art. VII. Lesdits actes seront insérés au Bulletin des Lois, avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé

la publication.

Art. VIII. Les cas d'abus, spécifiés en l'article six, et ceux des troubles prévus par l'article sept de la loi du 8 avril 1802 seront portés directement aux cours royales, première chambre civile, à la diligence de nos procureurs-généraux, ou sur la poursuite des parties intéressées.

Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les codes, conformément aux règles anciennement observées dans le royanme, sauf le reconrs

en cassation.

Art. IX. Il sera procédé, conformément aux dispositions de la loi du 20 avril 1810, et des articles 479 et 480 du code d'instruction criminelle, contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés, approuvées par leur évêque, qui seraient prévenues de crime ou de délit, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. X. Les bulles émanées de la cour de Rome, les 19 et 27 juillet 1817, la première contenant ratification de la convention passée, le 11 juin dernier, entre le Roi et S. S., et la seconde concernant la circonscription des diocèses du royaume, sont reques et sont publiées cans approbation des clauses, formules et expressions qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume, et aux libertés, franchises et maximes de l'église gallicane.

Art.XI. En aucun cas, les diten réceptions et publications ne pourront préjudicier aux dispositions de la présente hoi, aux droits publics des Français, garantis par la charte constitutionnelle, aux maximes, franchises et libertés de l'église gallicane, aux lois et réglemens sur les matières ecclésiastiques, et aux lois concernant l'ad-

ministration des non-catholiques.

Avant de motiver le projet de loi, il fallait prouver la nécessité d'une loi. C'est à quoi M. le ministre de l'interieur s'attache d'abord. Investi par la charte constitutionnelle du droit de conclure tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, le Roi semblait dispensé d'associer l'autorité des chambres à son autorité; et qui use d'un droit, n'a pas hesoin de sanction. Mais ce traité sort de la classe des traités ordinaires. Il est mixte de sa nature, et complexe par son objet. Il ne règle point seulement les rapports des deux Etats; il règle aussi des rapports d'un ordre plus mystérieux, et plus solennel peut-être. Le caractère de ce traité n'est pas seulement diplomatique; il est aussi législatif. L'intervention du pouvoir législatif était donc nécessaire. C'est une vérité dont on a eu de tous les temps la conscience; c'est un droit que, sous différentes formes, la nation n'a manqué jamais d'exercer ou de réclamer, et le visa des parlemens était une conséquence ou une image de ce droit.

Pour justifier le traité, l'orateur commence par un tableau sidèle des divisions qui existaient entre l'ancien gouvernement et le Saint-Siège, divisions dont l'origine remonte presque au traité d'union. Depuis longtemps, les évêques nommés ne pouvaient obtenir l'institution canonique; les cent trente-six siéges de l'ancienne monarchie étaient réduits à cinquante; et les cinquante n'étaient pas tous remplis. Comme le premier besoin de l'église est de recouvrer ses pasteurs, le premier soin de la couronne doit être de pourvoir, par une règle invariable, au choix de ces pasteurs. Ici l'on trouve deux droits à concilier, celui du chef suprème de l'Etat, fondateur et protecteur des siéges épiscopaux, et celui du chef visible de l'église, représentant son chef invisible. La prérogative royale, associée d'abord aux élections libres, a fini par les remplacer; et c'est pourquoi certains jurisconsultes donnent indifféremment au droit de l'église de France, le nom d'élections et de nominations royales. Or, il faut remarquer que nos libertés consistaient principalement dans les élections, quand la discipline des anciens temps durait encore; et qui analysera les pragmatiques, trouvera qu'elles se reduisent en effet aux élections. Par la même raison,

depuis que cette discipline a cessé, nos libertés, par rapport à la cour de Rome, se réduisent à la nomination royale. C'était le seul point qui restât. en 1789, du concordat de François ler. Toutes les autres dispositions de ce concordat, repoussées par la jurisprudence de parlemens et les doctrines du clergé de France, et pus encore par les résistances de l'opinion, n'existaient pus que dans les chaucelleries. Ainsi, par ces mots que nous lisons dans le traité du 11 juin, le concordat de François ler. est rétabli, il faut entendre seulement que la prérogative royale qui faisait la base de ce concordat,

est de nouveau reconnue et proclamée. L'article 2 du concordat supprime formellement, et sans aucune réserve explicite, la convention de 1801. Toutefois il est dans cette convention un article auguel on ne saurait toucher sans remuer la société dans ses fondemens. C'est celui qui déclare inaliénable la vente des domaines ecclésiastiques. Le concordat de 1817 ne fait aucune mention de cette vente. C'est, dit le ministre, qu'il est contraire à la dignité de la nation, de reproduire dans un traité, des garanties que la France ne tient pas d'une puissance étrangère. On ne pouvait trouver un plus honorable motif. Si cependant il était besoin d'une reconnaissance formelle, pour assurer des droits qui font partie de la loi constitutive, au défaut du concordat, nous avons la bulle. La bulle, cet acte spontanément émané du Saint-Siège, porte textuellement que les dispositions concernant l'aliénation irrévocable des domaines ecclésiastiques ont déjà obtenu leur effet, et doivent conserver toujours leur force et leur intégrité. Toutefois, comme l'opinion est ombrageuse de sa nature, S. M. a voulu qu'elle fut rassurée par un article spécial de la loi destinée à étayer le concordat. Cet hommage de la puissance à l'opinion, ne sera perdu ni pour l'opinion, ni pour la puissance.

Le traité porte que les articles organiques sont abolis, en ce qu'ils ont de contraire aux lois et à la doctrine de l'église. Mais il ne spécifie point ce qu'ils ont de contraire à cette doctrine et à ces lois, si le venin est partout, on s'il se cache dans quelques clauses, et quelles sont ces clauses. Ce défaut de précision a pu exciter aussi quelques mésiances. Car on se mésie du vague

comme de l'arbitraire, puisque l'arbitraire en vient, nous nous souvenions d'ailleurs que la plupart de ces articles n'étaient rien que l'application des édits de nes rois, et des libertés de l'église, telles qu'elles sont établies dans le fameux écrit de Pithou, et dans la déclaration du clergé de France. Le ministre donne pour motif de cette exclusion, la contexture de quelquesuns de ces articles, les dispositions arbitraires de quelques autres, l'esprit de domination enfin qui se fait jour dans les stipulations pour l'indépendance. Quant aux cultes réformés, il n'est point naturel qu'ils trouvent place dans le projet de loi. Comme explication du concordat, quelle mention ce projet peut-il saire d'une discipline qui n'est point l'objet du concordat. Et comme loi, que peut-il ajouter à l'article 5 de la Charte? Et néanmoins, toujours dans un même esprit de ménagement et même de désérence envers l'opinion, S. M. a voulu que les dispositions relatives à ces cultes, qui dejà étaient associées aux droits publics des Français, le fussent aussi aux libertés de l'église gallicane.

Une des principales clauses de la convention du 11 juin, est l'augmentation du nombre des prélatures, Depuis long-temps la nécessité de cette augmentation. était, d'après l'orateur, universellement sentie. La population et l'étendue des diocèses excédaient les proportions indiquées par l'intérêt public; des réclamations 's'élevaient de toutes parts, sur les difficultés de l'administration religieuse; et cette année même, des conseils généraux de département ont devancé la loi par leurs demandes. L'orateur montre avec beaucoup d'éloquence tout ce qu'un épiscopat nombreux ajoute à la dignité de l'église, et avec beaucoup d'adresse, tout le parti que l'Etat en peut tirer contre les invasions de la copr de Rome. Il ne saurait pourtant se dissimuler que cette division nouvelle du territoire, cette création d'autorités parallèles aux autorités de l'État, disposées sur un même plan, circonscrites dans les mêmes limites, u'est pas à l'abri des objections. Ni avant 1789, quand le ressort des intendances était en général plus vaste que celui des diocèses, ni depuis 1801, où le ressort des diocèses est en général devenu plus vaste que celui des présectures, les deux pouvoirs ne s'étaient jamais rencontrés comme aujourd'hui, face à face. Est-ce au hasard ou à la sagesse qu'il faut attribuer cette différence dans les circonscriptions? je ne sais. Mais il y a quelquefois de la sagesse dans le hasard. Quoi qu'il en soit, le ministre assure que la disposition dont il s'agit n'entraîne point d'inconvéniens graves. Quant à la dotation

des siéges, la loi du 25 mars y a pourvu.

C'est une règle constante, qu'aucune bulle, aneum rescrit du saint siège n'a force de loi, sans la vérification préalable, et l'autorisation du gouvernement; règle constante non-seulement parmi nous, mais même dans tous les États catholiques : et pour ne choisir qu'un exemple entre mille, on en pent juger par la résistance du conseil de Portugal au roi Jean II. Ce prince avait sait concession au pape Innocent VIII de son droit d'examen. Le conseil déclara cette concession nulle, soutenant que la prérogative royale était moins un droit personnel au roi, qu'un droit qu'il exerçait pour la nation; et qu'aux états-généraux seuls appartenait la faculté de borner cette prérogative.

La vérification et l'autorisation demandent plus ou moins de solonnité, suivant que les actes soumis à cette vérification et à cette autorisation sont d'un intérêt plus ou moins grand. Les uns concernent l'église universelle ou l'église nationale; il peut en résulter quelque altération dans la législation religieuse, ou même dans la législation politique. Ici le concours de toutes les branches du pouvoir législateur est de rigueur. D'autres ne touchent qu'à des intérêts privés. Il suffit pour ceux-là

de la sanction du Roi dans son conseil.

Nous voilà garantis contre les atteintes du dehors. Mais on peut éprouver au dedans d'aussi redoutables atteintes. Le sacerdoce peut excéder ses limites, il peut méconnaître l'autorité des canons, et violer ces mêmes libertés dont il a dans ses mains le dépôt. Il peut jeter le trouble dans les consciences, et opprimer ou déshonorer les citoyens, sous prétexte de les instruire. Ce sont ici les cas d'abus.

Quelques complaisans de la cour de Rome reculeut jusqu'à la pragmatique de Charles VII l'origine des appets comme d'abus, adroite induction contre le maintien de ces appels. Les hommes de bonne foi conviendraient de leur nécessité, quand les preuves historiques manqueraient. Or elles manquent si peu, que le principe de l'appel, comme d'abus, se trouve dans le sixième canon du concile de Francfort. L'ancienne constitution de la monarchie avait établi, ou laissé s'établir. des tribunaux spéciaux pour les gens d'église. Il serait difficile d'accorder aujourd'hui l'existence de ces tribunaux avec l'article 62 de la Charte. Tout ce que le gouvernement précédent avait pu faire en faveur des ministres du culte, c'était de permettre, dans quelques cas difficiles, un concours aussi difficile peut-être, de l'autorité religieuse et de l'autorité civile. La loi du 20 avril 1810 accordait même aux évêques le droit de n'être jugés que par les cours qu'on nommait alors impériales. Pour relever le sacerdoce à ses propres yeux, comme aux yeux des peuples (ce sont les expressions du ministre), S. M. a jugé à propos d'étendre ce droit à toutes les personnes engagées dans les ordres sacrés.

En soumettant les deux bulles à la vérification des chambres, on excepte les expressions de ces bulles qui choqueraient trop manifestement les libertés de l'église et de l'État, formules surannées que la cour de Rome garde encore, non sans doute pour mêler des souvenirs hostiles à des dispositions pacifiques, mais pour se consoler de la puissance qu'elle a perdue, par les monumens qui lui en restent. Il serait temps néanmoins que toutes les chancelleries s'accordassent à deposer un langage qui n'a plus de sens, et que les titres répondissent partout au pouvoir, comme le signe à la

**\*\*\*\*\*\*\*** 

chose signifiée.

### S. 11.

#### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Du 20 au 26 novembre.

RÉCOLTES, FINANCES. — Enfin la Vieille-Espagne a compris que l'abondance sans l'exportation était presque aussi funeste que la disette sans l'importation; et les provinces de Castille et de Léon, surchargées de

leurs récoltes, ont obtenu l'autorisation d'en envoyer l'excédent au dehors.

Malgré toute l'activité de son ministre, et la rentrée des deux tiers des impositions, et les améliorations commencées, du moins dans quelques parties du service, et l'emprunt ouvert, dit-on, à Francsort, sous la garantie d'une grande puissance, ses fonds tombent de baisse en baisse. Malgré la protection de la Russie, et les vaisseaux qu'elle lui vend, et les huit mille hommes qui du port de Cadix menacent les insurgés, quelques-unes des republiques nouvelles s'affermissent et se consolident; le peuple des États-Unis met en question s'il ne faudra pas embrasser leur défense; et la discussion pourrait bien passer du peuple au congrès. Ce n'est pas tout; Alger et Maroc s'unissent pour lui apporter un fléau pire que la guerre. Sous prétexte de donner la chasse à des vaisseaux hambourgeois et prussiens, les Barbares établissent une croisière sur la côte de Grenade, abordent fréquemment, communiquent avec d'imprudens mariniers. Alarmé de cet affreux voisinage, le roi n'épargne, pour ouvrir les yeux de ses sujets sur leur danger, ni menaces, ni prieres; il faut avouer que jamais situation ne fut plus sacheuse.

— Une supercherie, comme on en voit tant, a causé un moment d'agitation à la bourse de Londres. Il circulait une lettre portant que le gouverneur de la banque s'était rendu chez lord Liverpool, pour lui proposer des arrangemens sur les cinq pour cent. La lettre était signée de M. Chase. A la vérification, lettre et

signature, tout s'est trouvé saux.

— L'hiver est précoce dans la Carinthie. Dès le 18 octobre, la neige s'amoncelait dans les campagnes de Clagenfurth, encore convertes du mais récemment recueilli. — L'Allemagne, aux approches de l'hiver, instruite par les malheurs de celui qu'elle vient de traverser, a dù porter ses premiers regards sur le commerce des grains. L'exportation est permise d'un pays de la confedération à l'autre, mais avec des droits qui semblent rendre cette exportation illusoire. — Les marchés de la Belgique sont bien approvisionnés, et le prix des grains est à la baisse. — On écrit de Niort que jamais la récolte ne se présenta sous un plus favorable aspect.

- Plusieurs réformes économiques ont lieu en

France, à partir du premier janvier prochain.

La régie des poudres et salpètres, les quatre caisses intérieures du trésor royal, connues sous le nom de caisse générale, caisse des recettes, caisse des dépenses, caisse de service, ainsi que les caisses qui en dépendent; les payeurs-généraux des dépenses de la guerre, de la marine, de la dette publique, et des dépenses diverses, ainsi que les payeurs des divisions militaires, sont supprimés.

A la place des régisseurs-généraux des poudres et salpêtres, il sera établi un directeur-général des poudres, pris dans le corps royal de l'artillerie (c'est M. le

comte de Ruty).

De nouvelles règles sont assignées à la comptabilité des receveurs-généraux. Un agent supérieur dirige les dépenses du trésor, un caissier central reçoit les versemens; nommes l'un et l'autre par le Roi, responsables l'un et l'autre; assujétis, le premier, à un cautionnement de 120,000 francs, l'autre, à un cautionnement de 200,000.

Améliorations politiques. — Il n'y a point fermentation qu'il n'y ait tendance; et j'ose croire que l'Allemagne et le Nord tendent aux améliquations. Ce n'est point par les caprices des étudians que j'en juge, et leurs duels et leur puérile colère contre Schmals et Kotzebue, et cet auto-da-sé du Journal des Tisons, qui a fait dire plaisamment qu'il ne fallait pas laisser les ensans jouer avec le seu; ce n'est point par l'égalité proportionnelle des contributions, demandée à ses deux chambres de nobles par le duc de Saxe-Gotha, car cette demande ne prouve que le besoin d'argent ; cen'est point par le décret de La Haie qui soumet à des peines rigonreuses le père et la mère d'un déserteur s'ils osaient receler leur sils, car une bonne loi d'Etat n'est jamais une loi contre nature; ce n'est point par le nouveau réglement qui affranchit de tout service militaire les juiss de Pologne et de Galicie, car cet affranchissement équivant à un servage : c'est par une foule d'indices qui, chacun à part, signifient peu de chose, et qui, tous ensemble, signifient beaucoup; c'est surtout per la pétition que l'on a adressée aux membres de la diète, et revêtue d'un si grand nombre de signatures, dans

laquelle on demande l'établissement du régime constitutionnel pour toute l'Allemagne; c'est aussi par le bon esprit qui règne en Norwège, et la conviction où paraît être le gouvernement suédois, que les peuples libres rapportent toujours plus que les peuples esclaves.

— Trois villes nouvelles s'élèvent en Suède; l'une, sur les frontières de Norwège; l'autre dans la Bothnie septentrionale, et la troisième dans l'île d'OEland.

C'est aussi un indice.

— Nous avons déjà parlé d'une réorganisation des ministères prussien et wurtembergeois. On assure que le ministère autrichien se réorganise aussi, et que la dignité de chancelier d'état est rétablie pour le prince de Metternich.

— Le premier objet des délibérations du conseil d'état prussien, ce seront les finances. On ajourne les discussions sur le gouvernement constitutionnel, et ce-pendant ces discussions se lient fort étroitement aux finances.

: — Les différends entre les Etats limitrophes du Rhin touchent à leur terme. La douane y perdra; le com-

merce y gagnera donc.

COLONIES. — La révolution embrasse maintenant l'Archipel entier des Moluques. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il ne s'agit point ici d'indépendance ni d'horreur pour le joug européen, puisque les révoltés

arborent le pavillon anglais.

— Buénos-Avres s'accommodo assez du voisinage des Portugais. Si les deux nations ne sont pas amies, on ne peut pas dire du moins qu'elles soient ennemies. Dans une déclaration de ce gouvernement où l'on se défend beaucoup du reproche de piraterie, il est dit que deux bâtimens portugais qu'on avait capturés, dans la pensée que les deux nations étaient en guerre, seroat incessamment rendus. Nous ne sommes point des anarchistes, disent-ils; nous aimons l'ordre autant que la liberté. C'est aux seuls Espagnols que nous faisons la guerre, à eux qui nous oat mis sur les bords d'un précipiée.

Il reste à savoir quelle sera la conduite de l'Espagne envers le Portugal. On n'a pas voulu qu'il combattit la république; il s'est accordé avec elle ou peu s'en faut. Lui fora-t-on un crime de l'accord, après lui en avoir. fait un de l'attaque? et le condamnera-t-on à s'interdire tout accès dans les possessions espagnoles, soit par la

guerre, soit par le commerce?

— Mina qu'on disait soumis et suppliant, s'est avancé à cent cinquante lieues dans les terres, et a tué ou dispersé sept cents hommes. Tel est au moins le rap-

port des insurgés.

— Le gouvernement de l'île d'Amélia, qui ressemblait d'ahord à celui d'une caserne, prend des formes plus libérales: ses deux chess sont soumis à un conseil supreme. Les forces de terre et de mer se composent de quatre cents hommes.

—On veut que les insurgés de Buénos-Ayres se soient épuisés par la conquête du Chili. Je croirais plus vraisemblable qu'ils y ont acquis des forces; car c'est surtout le prosélytisme qui fait ces sortes de conquêtes; et

gagner du terrain, c'est recruter son armée.

Il reste aux royalistes une garnison dans Tellagnano; elle est de deux mille hommes qui, dit-on, manquent de vivres. Les insurgés l'observent, comme on guette

une proie qu'ils croient ne pouvoir échapper.

— La position des Etats-Unis devient, de jour en jour, plus délicate. Seront-ils amis, ennemis ou neutres dans la lutte décisive sans doute qui se prépare? La question du droit ne peut en être une pour eux; mais l'intérêt national est aussi le droit. On dit qu'ils ont fait partir un commissaire extraordinaire pour l'Angleterre. On dit aussi que les insurgés ont offert à cette dernière puissance le monopole de leur commerce pour vingt ans, à condition qu'elle reconnaîtrait leur indépendance. Jamais session du congrès ne mérita davantage toute notre attention.

En attendant, les journaux divisent ainsi les questions: protégera-t-on ces petits gonvernemens et les avortons qui luttent pour la vie? Reconnaîtra-t-on les gouvernemens éprouvés et constitués? En d'autres termes, attendra-t-on pour les protéger qu'ils n'aient aucun besoin de protection? Au premier coup d'œil, ces deux questions diffèrent essentiellement. Car, en reconnaissant un gouvernement fort, on ne s'engage à rien, au lieu qu'en reconnaissant un gouvernement faible, on s'engage à le défendre. La diffèrence apparente est donc la même que celle qui existe entre la guerre et la neutralité. Et pourtant je suis porté à considérer condeux questions comme indivisibles. Les circonstances peuvent devenir entraînantes; et la politique a souvent dit aussi : Qui n'est pas pour moi, est contre moi.

RELATIONS POLITIQUES. — C'est l'année des concordats; il s'en négocie un pour la Hollande; il s'en négocie d'autres pour les différens États de l'Allemagne.

—L'Europe ne se ligue pas contre les Barbaresques avec autant d'ardeur et de persévérance, que les Barbaresques se liguent contre l'Europe. L'empereur de Maroc donne la main au dey d'Alger, et tous deux importent la peste en Espagne. Quousque tandem?

- M. Reinhard est reconnu ministre de France auprès

de la confédération germanique.

- Le sénat de Lubeck vient d'accéder à la sainte alliance.

— Le grand-duc de Hesse est en procès avec ses voisins. En 1802, S. A. R. fit un échange avec le duc de Nassau. Les pays échangés avaient chacun leurs dettes. Le grand duc se plaint que le duc de Nassau paie mal les siennes. La diète a nommé des arbitres.

Nouvelles diverses. — Le Journal de la Belgique

rapporte ainsi des on dit:

On dit que-M. de Goltz a soumis au roi un travail concernant les officiers à demi-solde; qu'il est résulté de ce travail, que quarante-deux de ces officiers, recommandables par un service distingué, et que, par cette raison, S. A. avait particulièrement recommandés, ont été mis à la disposition du ministre des colonies, pour être envoyés à Batavia;

Que le prince n'a pas trouve que cette manière de les mettre en activité répondit à la protection et à la bien-

veillance dont il les bonorait;

Qu'il lui a semblé que, s'il avait la suprême direction des affaires de la guerre, il serait décent deprendre son avis, et que M. de Goltz lui manquait essentiellement dans cette circonstance;

On dit qu'en conséquence, il a supplié le roi de luis accorder la satisfactisn de n'avoir plus de rapports avec M. de Goltz, en donnant la démission à l'un ou à l'autre;

On dit que le roi a désiré de voir le prince, pour s'expliquer verbalement sur cette demande: mais que

celui-ci craignant d'avoir à balancer entre le sentiment de son honneur et ses affections respectueuses, a supplie S. M. de prendre sa demande en considération, et de lui faire connaître, au présiable, sa décision souveraine.

- Il est certain que le roi a accepté la démission de tous

les emplois qu'occupait le prince son fils.

Cn assure qu'après cela, ces augustes personnes s e sont rencoutrées chez notre princesse chérie, qui partage, avec la maison de Nassau, l'amour et le respect

des habitans du royaume.

— Que les amateurs du bon vieux temps se réjouissent! on leur prépare, en Angleterre, une scène de ce bon vieux temps. Un homme, accusé de meurtre, acquitté par un premier arrêt, et traduit une seconde fois en justice par le frère de la victime, invoque le jugement de Dieu contre son accusateur, et le défie à un combat corps à corps, qui durera depuis le lever jus-

qu'au coucher du soleil.

Les uns pensent que le jugement de Dieu nous vient des lois saxonnes, qui plaçaient la justice dans la force. Les autres en font remonter l'origine à la fournaise de Daniel; car le jugement de Dieu ne consistait pas seulement dans l'épreuve du duel; il en comprenait six autres: la croix, l'eau froide, l'eau chaude, le feu, le serment, l'eucharistie. Il ne faut pas trop se moquer. Notre dernier duel juridique ne date que de 1547, et ce ne fut qu'en 1601, qu'un arrêt de la tournelle eriminelle défendit à tous juges de faire épreuve par eau, en accusation de sortilège. O notre pauvre loi! dit à ce sujet, le Courrier, quelle figure elle va faire aux yeux des nations, escortée des usages de la barbarie!

- - Plus de quarante témoins ont déjà déposé dans la

plainte de Wilfrid Regnault contre Mesnil.

L'ancien évêque d'Uzès a légué 2000 fr. aux pauvres de son diocèse, sans distinction de culte: voilà un chrétien!

— Tremblement de terre à Patras; tremblement de terre à Genève; l'un et l'autre suivis d'une forte détonation. La ville de Patras est détruite, et son cap englouti. Genève en est quitte pour la peur.

BÉNABEN.

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# **MERCURE**

# DE FRANCE.





POÉSIE.

LE BONZE

CONTE

Confucius, aux antiques Chinois,
D'an culte pur avait dicté les lois;
Mais sa morale était Beaucoup trop belle
Pour que le peuple, insensible à la voix
De la sagesse, y fût long-temps fidèle:
Un culte pur ne fait pas de dévots.
Aussi, vit-on les femmes et les sots,
D'un charlatan préférer la doctrine,
Et le dieu Fô fut le dieu de la Chine.

Or, mes amis, vous qui, bien plus que moi, Etes, sans doute, instruits en toute chose, Vous savez tous que la métempsycose Devint, alors, un article de foi; Et que ce dieu, qu'à Peckin on révère, Depuis long-temps a des prêtres nombreux, Bonzes nommés, gens d'ailleurs fort pieux, Mais, par état, voués à la misère.

TOME 4.

28



On dit pourtant qu'errans et malheureux, Ces hommes saints, oes prêtres bons apêtres, Du bien d'autrui se montreut curieux...... Ces prêtres-là ne valent pas les nôtres!

Un jour, l'un d'eux (il se nommait Graffart Ou Graffart, je ne sais pas au juste). En promenant un appétit robuste, Dans un village, aperçut par hasard, Chez un fermier, un superbe canard.

Je ne crois pas, il faut que je le disc, Que le dieu Fô, dans ses commandemens, Ait autrefois proecrit la gourmandise; Car à Pékin les prêtres sont gourmands.

Celui-ci donc chercha vite en sa tête Quelque moyen, piquant, original, Moyen, pourtant, qu'on pût trouver honnête, De s'emparer du friand animal: Vous allez voir qu'il ne s'y prit pas mal.

Il se glissa non loin de la fermière, Puis, tout-à-coup, attendrissant sa voix, Baignant de pleurs son visage chinois: . -C'est, lui dit-il, e'est mon malheureux père! Faut-il, hélas! que le corps d'un canard Renferme une âme et si noble et si chère! Je le prévois ; armé d'un tranchelard, Bientôt un bras aveugle, téméraire, Un bras perfide, un bras trop eriminel, Va se plonger dans ce col paternel. - Si ce canard est de votre famille, Dit la fermière, on ne le tuera point; Rassuret-vous, saint homme, our es point; J'en préviendrai mon époux et ma fille. - Vous prétendes calmer man déseasoir, Reprit Graffart; votre houche est pariure; J'en crois bien plus la voix de la nature : Mon père, héles l'aura vécu ce soir l

- Comment planter same toucher une famme!

0.2

Cedant alors au penchant de son âme:

— Prenez, dit-elle, acceptez ce canard;
C'est à vous seul, c'est à votre tendresse
Qu'il appartient de le veiller sans cesse,
De prévenir tout funeste hasard.

—Au premier mot, le Bonze court bien vite Vers l'animal; sur lui se précipite, Et dans l'instant parvient à le happer; Puis, comme Enée, emportant son vienz père, Pieusement on le vit décamper: Mais, dès le soir, avec sa chambrière, Sans s'occuper des intérêts du ciel, Il fit chez lui, riant de la fermière, Un bon souper du canard paternel.

Un autre auteur, moins sobre de scandale, Sur plus d'un Bonze, ardent à badiner, De ce récit donnerait la morale; Moi j'aime mieux la laisser deviner.

G.-M.

## ENIGME.

J'instante, j'enrichis, je ruine,
J'amuse et je trompe à la fois
Le savante, l'ignerent, la soldat, le heurgeoit,
Le marmiton dans sa cuisine,
Le voyageur, les esclaves, les rois,
Et tout-à-tour elagong d'eux m'examine,
Enfin, sans souci, sans danger,

Avec mon seul secours, à toute heure, à tour âge,
Sans craindre les voleurs, saus graindre le naufrage,
Et même sans se déranger,
On peut faire un très-long voyage.

(Par M. J. I. Roquas.)

CHARADE.

Quand en souffre de mon entier, On ne peut chanter mon premier, Ni se courrir de mon dernier.

28.

13 1 5 3 5

#### LOGOGRIPHE.

Je suis sans pieds avec ma tête,
J'en ai deux faibles sans ma tête;
Je puis instruire et plaire avec ma tête,
Je déraisonne et déplais sans ma tête;
En ce moment, avec ma tête,
J'obtiens un regard de tes yeux,
Ami lecteur, mais sans ma tête
Je suis presque un être odieux.

Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est masque; celui de la charade, est désespoir; et celui du logogriphe, fange, et l'on trouve ange.

### NOUVELLES LITTERAIRES.

Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, tirée des archives du conseil de la Surakue et de celles des provinces; par D. Jean-Antoine Llorente, ancien secrétaire de l'inquisition; traduite de l'espagnol par M. Alexis Pellier (1).

Le public a su apprécier le premier volume de cet

<sup>(1)</sup> Trois volumes in-8°. Priz: 18 fr. Chez Plassan, imprimeur, rue de Vaugirard; Treuttel et Wurtz, rue Bourbon, nc. 17; Delaunay, Palais-Royal, galerie de Bois; et P. Mongie atné, boulevard Poissonnière, n. 18.

ouvrage, dont nous avons donné l'extrait dans notre N°. 38 (20 septembre 1817); le second volume vient de paraître: il est encore plus intéressant, à raison du grand nombre de faits qu'il contient.

Quand il s'agit d'ouvrages destinés à détruire des erreurs, il convient de se borner, dans leur analyse, à ce qu'ils contiennent, au lieu d'en profiter pour étaler une érudition, qu'on pourrait comparer souvent à ces plantes destinées à ramper sur la terre, et qui ne s'élèvent qu'à la faveur des arbres qu'elles détériorent. M. de Voltaire, à qui on accorde au moins un peu de bon goût en littérature, voulut parler de l'inquisition; et, comme son impartialité pouvait être soupçonnée dans cette matière, il prit le très-sage parti de faire un petit précis des livres de Louis Paramo et d'Eymerio, tous les deux desenseurs zélés du Saint-Office. Cela suffit pour qu'on en fit justice; et il est bien malheureux qu'il soit nécessaire de revenir sur cet objet, quand ce grand génie n'existe plus. Parmi le peu de réflexions qu'il se permit, nous devons citer celle qui termine son discours : « Enfin, dit-il, le comte d'Aranda a été a beni de l'Europe entière, en rognant les griffes et en « limant les dents du monstre, mais il respire encore!»

Le comte d'Aranda, ambassadeur d'Espagne auprès de notre cour, connaissait l'inquisition de son pays: M. de Voltaire, le premier écrivain du monde et l'ami le plus prononcé de l'humanité, savait mieux que personne que la nature humaine n'est jamais plus avilie que quand l'ignorance et le fanatisme sont armés du pouvoir; et l'Europe entière qui bénissait le comte d'Aranda, pour le peu qu'il fit contre l'inquisition, a pu apprécier l'absurdité de ce tribunal si justement détesté. Avec de tels témoignages, et dans un temps où les souverains ont reconnu que leurs intérêts et ceux des

peuples qu'ils gouvernent dépendent du progrès des lumières, comment peut-en encore élever la voix pour affaiblir l'horreur que l'inquisition inspire? Et, peut-il exister encore, dans l'Europe civilisée, un point où il soit question d'offenser la propriété la plus saurée des hommes: La liberté de conscience?

Cette propriété, qui a coûté tant de sang, fut enfin consacrée dans ce traité de Westphalie qui sert aujourd'hui de base au droit des gens, qu'en doit considérer comme la conquête de la religion et de l'humanipé. Dèslors, l'Etre-Suprême fut rétabli dans son droit exclusif de juger nos erreurs, et les souverains, débarramés des guerres atroces de religion, ont en un obstacle de moins pour diriger leurs soins vers le bonheur de leurs peuples.

Ceux qui, dans des vues personnelles, veulent rallumer le seu de la discorde, en déclamant coutre la liberté de conscience, sous prétexte des maux qu'in attribuent à la liberté civile, devraient reconnuitre que ces maux n'auraient point existé si la liberté est été établie. Le fanatisme religieux, présidé par l'inquisition, ravagea les trois parties du globe; le fanatisme de la liberté civile, présidé par ce Robespierre, dont la sérocité n'appartenait ni à la France ni à neure siècle, aurait voulu ravager l'univers. Il n'existe qu'une liberté, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne in reison des objets sur lesquels elle s'exerce; de même qu'il n'y a qu'une espèce d'hommes libres, lesquels étant surs de leurs consciences et de leurs actions, sont les seuls capables de se pénétrer intimement de l'impossibilité d'être heureux dans le monde sans un centre social, salts des lois qui préservent la société de crimes. de séditions et de déposires, at sans une constitution

qui garantisse tous les droits et fixe tous les devoirs. Les déclamateurs contre la liberté civile ou religieuse perdent leur temps : ils doivent échouer contre cette ilberté qui a été, de tout temps, le besoin le plus pressant de l'espèce humaine.

M. de Llorente, ministre de l'évangile, recommande cette sage liberté: il veut la faire valoir contre ceux qui la feraient hair si on écoutait leurs absurdes interprétations. Ami du trône, il désend ses droits contre ceax qui se croient au-dessus de ses prérogatives; et, philosophe chrétien, il nous fournit de grands movens contre ceux qui chercheraient à énerver nos facultés Intellectuelles, les seules qui constituent la dignité et la supériorité des hommes. En un mot, il ne sort pas du cercle tracé par le doigt du créateur, et dont la circonférence environne l'espace qu'il nous est permis de parcourir pour augmenter notre bonheur et celui de nos semblables.

Cette explication serait ici de trop si l'ouvrage que nous examinons n'avait point été attaqué avant sa publication, et si l'honneur français pouvait négliger de saisir l'occasion de rendre hommage à un étranger qui rend un service signalé à la raison et à l'humanité.

Ce second volume contient une grande partie des événemens relatifs à l'Inquisition d'Espagne pendant les règnes de Charles-Quint et de Philippe H; et quoique l'auteur renvoie au troisième pour les procès célèbres du prince Don Carlos, de l'archevêque Carranza et du ministre Antoine Perrez, on en trouve un grand nombre qui intéresseront toutes les classes de lecteurs.

Les savans verront la funeste influence de ce tribunal sur les sciences, les belles-lettres, le bon goût et les arts. Cent quatorze victimes, dont la majeure partie conserve encore une grande considération dans le monde littéraire et dans l'histoire, attestent cette vérité.

Les rois, les papes et les magistrats verront que l'inquisition a été plusieurs fois attentatoire à l'autorité royale, à celle du Saint-Siége et des tribunaux de la justice. Les personnes, les dates et les archives où se trouvent actuellement les pièces que les inquisiteurs ont grand soin de faire tomber dans l'oubli. tout y est cité de la manière la plus scrupuleuse. On voit, dans ce volume, qu'ils ont poussé la témérité jusqu'à publier des ouvrages pour prouver qu'ils n'avaient reçu aucun pouvoir des monarques : on y remarque aussi qu'ils n'ont obéi ni aux lois, ni aux bulles, ni aux constitutions primitives du Saint-Office, ni aux ordres particuliers de leurs chefs; et ce qu'on ne s'attend pas à y trouver, c'est que ce tribunal a laissé circuler librement des livres où l'on prêchait le régicide, et qui tendent à établir en faveur des papes le pouvoir indirect de détrôner les rois; tandis qu'il condamnait et probibait des ouvrages qui désendaient les droits de la couronne, et qu'il en punissait les auteurs.

La nation espagnole a réclamé plusieurs fois la répression de ces excès contre les juges et contre d'autres autorités publiques dans les assemblées générales des Cortès, tenues depuis 1510 jusqu'en 1611. Cette réclamation était motivée sur plus de quarante procès ou conflits de juridiction les plus scandaleux qui eurent lieu depuis 1487 jusqu'en 1798, et qui avaient occasioné des meurtres et des séditions populaires.

Le conseil suprême de Castille et celui des Indes ont fait inutilement la même réclamation plus de vingt fois depuis l'année 1500 jusqu'en 1770 : des personnes fa-

vorisées même par les souverains, et estimées du public, ont été sacrifiées.

Charles-Quint affectionnait Don Alphonse de Virnès, son predicateur, au point de soutenir contre les inquisiteurs, que ce prédicateur, loin d'être hérétique, méritait un évêché: il lui accorda en effet celui des îles Canaries. Philippe II s'aperçut que c'était par malveillance que l'inquisition poursuivait ses prédicateurs, Arias Montano, Louis de Léon et Hernand del Castillo, sainte Thérèse de Jésus, et autres personnes qu'il estimait.

Il n'est pas indifférent pour l'histoire de concilier la tolérance de ces souverains, par rapport à l'inquisition, avec la conviction qu'ils avaient de ses exces. Charles V sacrifiait sa propre autorité au désir de triompher en Allemagne contre Luther; et Philippe II voyait tout avec indifférence, pourvu que ce tribunal servît l'espionage politique, au moyen duquel il a conservé pendant long-temps son despotisme sur une grande partie de la terre.

Tous les crimes de Virnès étaient d'avoir soutenu qu'il était plus aisé d'obtenir son salut en étant marié que sans le célibat, et que la vie active était plus méritoire que la contemplative. Cette opinion lui coûta cinq ans de prison, et Dieu sait ce qui lui serait arrivé sans la protection de l'empereur Charles V. Dans un temps où le démon de la controverse paraît agiter quelques contrées de l'Europe, nous pensons qu'il n'est pas inutile de transcrire ici l'opinion publiée par cet evêque après avoir obtenu sa liberté:

« Les moyens, dit-il, de se conduire envers les hé-« rétiques, sont de les instruire, de les convaincre par « des paroles et par des réflexions solides.... Plusieurs « personnes (les inquisiteurs) ont adopté la maxime qu'il est permis de maltraiter de parole et par écrit les « hérétiques, lorsqu'on ne peut ni les faire mourir ni « les tourmenter. Si elles s'emparent d'un pauvre « homme, qu'elles peuvent persécuter impunément, « elles le soumettent à un jugement infâme, de sorte « que, lors même qu'il a prouvé son innocence et ob- « tenu d'être acquitté, il reste toujours flétri comme « un criminel...... S'il est tombé dans quelque erreur, « on ne cherche pas à le détromper; au contraire, « malgré la qualité de pères qu'ils se donnent, ils n'em- « ploient aucun avis paternel; mais ils n'éparguent ni « la prison, ni le fouet, ni les tourmens, ni les chaînes « ni la hache. »

Les tourmens dont l'évêque Virnès parle, sont horribles: il faut un grand courage pour lire, sans frémir, l'explication de la torture soufferte par le médecin Jean de Salas, à Valladolid (page 17), en 1527. Nous n'osous pas en faire le récit; mais nous désirons vouer à l'exécration de tous les siècles, le nom infâme de l'inquisiteur Moriz, monstre de la cruauté la plus recherchée. Quelques années après cette torture, le célèbre espaguol, Louis Vivès, écrivait à Erasme, plus célèbre encore: « Nous vivons dans des temps « bien difficiles; il y a autant de danger à nous taire « qu'a parler. » Tacite avait dit la même chose long-temps auparavant, et cela se répétera partout où l'on ne respectara pas les formes protectrices de l'innocence.

Nous avons choisi le dialogue entre Melchior Hernandez et les inquisiteurs ses juges, pour compléter l'idée du mépris de ceux-ci pour les formes. « Que « pourrais-je faire de plus, dit cet infortuné, que de « déclarer contre moi des choses qui ne sont pas véri- « tables? Que peut-on me faire? Me brûler? Eh bien!

" soft; qu'on me brûle, car je ne puis pas déclarer « l'impossible, ignorant ce qu'on me demande. Cepena dant sachez, messieurs, que ce que j'ei dit des a autres est entièrement faux, car je ne l'ai déclaré « qu'après avoir vu que vous désiriez que je dénon-« casse des hommes sans reproche, pour rendre leur a aitmation misérable; et, n'ayant aucune connais-« sance des noms ni des qualités de ces malheureux, je « vous ai nommé tous ceux qui me sont venus à la « pensée, dans l'espoir de mettre enfin un terme à ma a misère. Touteseis, voyant maintenant que mon état a est sans ressource, je veux qu'il ne soit fait aucun « mal à personne par ma faute; en conséquence je ré-« tracte toutes mes dépositions. A présent que j'ai rema pli co devoit, qu'on me brûle si l'on veut, et quand il « vous plairs, » --- Mais comment se sait-il que ce que r vous avez déclaré contre vous, et beaucoup d'autres "chases, que vous niez maintenant, résultent des déa positions d'un grand nombre de témoins? --- Je no sissis si cela est vrai ou faux, cur je n'ai pas vu le n procès; mais si les témoins ont dit ce qu'on sup-« pose, c'est parce qu'on les aura placés dans les a mêmes circonstances que moi : ils ne m'aiment pas a plus que je ne m'aime, et ce qu'il y a de certain, « c'est que j'ai déclaré contre moi tout ce qui était vrai « et ce qui ne l'était pas. — Quel motif vous a porté à « déclarer, à votre préjudice, des choses contraires à la « vérité? --- Je ne croyais pas me faire tort, j'espérais « au contraire en tirer un grand avantage, parce que « je voyais qu'en ne confessant rien je passerais pour « impenitent, et qu'on ne me croirait pas.... » Cet accusé fit la même déclaration à la vue du bûcher où il albit périr, et demanda pardon à Dieu, d'avoir

compromis les personnes dont il voulsit réparer l'honneur.

Les écrivains qui se sont prononcés contre l'inquisition, avaient été assez généreux pour croire qu'on avait imputé à oe tribunal des excès et des horreurs qu'il n'avait pas toujours commis : ceux qui résultent de ce seul procès suffiraient pour lui attirer autant d'anathèmes qu'il en a lancés, et il n'expierait pas encore assez le mal qu'il a fait.

Comme nous avons annoncé que cet ouvrage intéresse toutes les classes de la société, nous en terminerons l'extrait en indiquant que la partie consacrée par son auteur à quelques histoires particulières des magiciens et sorciers d'Aragon, de Navarre et de Biscave, est extraordinairement curieuse, surtout celle du magicien Torralba dont Cervantes fait mention dans l'immortelle Histoire de Don Quichotte. Toutes ces histoires pourraient fournir les sujets les plus bizarres à l'imagination de nos poètes qui emploient leur muse à alimenter nos petits théâtres; mais quand on considère le dénouement affreux de toutes ces procédures, qu'on voit la superstition et l'ignorance la plus grossière s'emparer des juges, des accusés, des témoins et des peuples entiers, on tremble à la seule idée qu'il soit possible que l'esprit humain retombe dans ces ténèbres, et qu'on reproduise des scènes aussi affligeantes.

Telle femme aime mieux mourir que de se dépouiller de la dignité de sorcière; tel homme ne veut jamais avouer; malgré la torture, qu'il n'a pas un ange à sa disposition pour tout deviner, pour franchir les airs et pour se transporter dans un instant à des distances immenses; il avoue seulement que son ange n'était pas un bon esprit, puisqu'il était la cause des douleurs qu'il souffrait.

M. Llorente regarde tous ces malheureux comme au-

tant d'aliénés, et il a raison. On devra à notre siècle la classification de toutes les maladies de l'imagination : sous le mot hallucination, on explique toutes sortes d'aliénations mentales, l'hypocondrie, la démonomanie, le somnambulisme, tout ce qui fait regarder comme réellement existant ce qui n'est que fantastique; toutes les illusions provenant des aberrations des sens, et toutes les visions propres à flatter la vanité des esprits faibles. Quand on aura propagé ces connaissances, il n'y aura plus autant d'admirateurs, et cela suffira pour faire disparaître les faiseurs de prodiges : le petit nombre qui en restera ne devra plus être jugé par aucun tribunal; la médecine les réclame : qu'on destine un hôpital pour traiter ces sortes d'infirmités, et bientôt il ne sera rempli que d'inquisiteurs et de ceux qui seront assez fous pour les défendre.

A.

Délibérations des universités d'Ambaujvar et de Bhar, sur la liberté de la presse.

Pendant que le pouvoir législatif s'occupe de la libessé de la presse, il peut être intéressant de jeter un coup d'œil sur les discussions dont elle a été l'objet

chez d'autres peuples.

Les assises ou universités de cemtés sont chargées, en Hongrie, de veiller à l'exécution des lois; elles se forment aussi en cours de justice: c'est à elles que sont adressés les édits royaux; et quoiqu'elles n'aient pas le droit d'en arrêter l'exécution, celui qu'elles ont de faire des représentations, a souvent fait échouer les entreprises inconstitutionnelles du pouvoir exécutif. C'est ce qui est arrivé, il y a vingt-quatre ans, à l'occasion des mesures que la cour de Vienne crut devoir prendre pour restreindre la liberté de la presse en Hongrie. Les délibérations des assises des comtés de Bihar et

d'Ambaujvar neus paraissent propres à intéresser nes lecteurs. Quelque jugement qu'on porte sur ces deux pièces, il est touchant de voir comment ce peuple généreux qui meurt pour ses rois « Moriamur pro rege nostro Marid Theresid! » allie à un si noble dévouement, la fermeté qui fait respecter ses droits, deux choses qui ne sauraient se trouver que chez des hommes libres.

. Kasobau , le 12 aqût 1798.

A S. A. S. l'archiduc Palatin.

#### " PRINCE,

L'édit du 25 juin dernier, qui ordonne la suppression des imprimeries paraculières et non brevetées, contient plusieurs propositions qui , non-sculement ont finé notre attention particulière, comme incompatibles avec, nos lois, mais qui paraissent attaquer la base et l'es-

sence même de notre constitution : en effet;

I. Ce dont nos lois ont fait expressément un attribut du pouvoir législatif, est pris dans l'édit pour un droit de la couronne. Les droits de la couronne, tels qu'ils acest réctarminate par la constitution, mous sous sous sous comme ils nous le doivent être : mais que ces droits soient étendus au-delà des limites que leur donne la loi . ou , que ceux dont les états , exerçant le pouvoir législatif avec le roi, ont rendu l'exercice collectif, soient restreints, sans que la nation ait manifiete sa voi lonte dans ses comices, c'est ce que nous ne pouvous pes admettre. Depuis qu'il est question d'imprimerie dans nos lois, le droit de faire des réglemens sur Timpression et la mise au jour des livres, n'à jamsis appui tenu qu'aux Etats : c'est ce dont il n'est, pus permit de douter; c'est ce qui résulte expressement des lois mand de 1553 et de 1599, et l'on ne conçoit ni pourquoi ni comment on invoque dans l'édit, comme attribuant ce droit à la couronne, ces deux lois qui prouvent précisé? ment qu'elle ne l'a point.

II. Ce même édit porte que : « Les contrevenants seront condamnés à l'amendé, » L'application de la peine est lei manifestement arbitraire ; puisqu'il ne

a'agit pas de l'impression de l'ancien calendrier, que les Etats ont défeudue, sous peine de 1000 florins d'amende; et cet exemple ne saurait tirer à conséquence, lors même que les dernières counices n'auraient point déclare que l'interprétation des lois ne pout jamais appartenir au roi seul.

Mais, voici qui est plus fort,

IIL Dans le corps entier de notre droit, on ne trouve pas l'ombre d'une disposition qui interdise à qui que ce soit d'avoir une imprimerie sans brevet. Or, dans toute société bien constituée, il est permis de faire ce que la loi ne défend pas : c'est une des conditions de la liberté, Ne sait-on pas d'ailleurs, combien d'imprimeries de ce genre existent et prospèrent aujourd'hui même dans notre pays, sans avoir jamais été brevetées?

Quantaux moyens d'éluder la censure, voici ce que

nous avons pense.

D'abord, tous ceux qui out quelque idée de la librairie, sexont du même avis sur l'impossibilité de prévenir les abus de la presse, par des moyens adoptés dans l'édit. Les écrits les plus dangereux pauvent échapper à la surveillance, et s'imprimer dans des imprimeries brevetées tout comme dans les imprimeries perticulières. Ainsi, l'autorité publique doit moins, s'attacher à traverser l'impression des ouvrages (résultat dont, au reste, l'expérience de tous les temps et de tous les pays deurait lui faire apercevoir l'impossibilité), qu'à arrêter, par des voies légales, la propagation de le tranquillité publique, à en découvrir les auteurs insensés, et à laur faire appliquer les peines prononcées par les lois.

D'ailleurs, une multitude d'exemples renouvelés tous les jours, prouvent que le nombre et la virulence des écrits anonymes, cont toujours en raison de la rigueur et de l'indiscrétion de la censure. Alors, dons l'exaspération de leur ceprit, beaucoup d'écrivains font paraître clandestinement des écrits, tels qu'ils ne les auraient sans doute pas mis au jour s'ils avaient pu set montrer librement eux-mêmes. Ces écrivains ent tort a sans doute, mais ils sont hommes et se conduisent avec la faiblesse hupaine. Yoils pe que les législateurs ne

devraient jamais perdre de vue; c'est à cette faiblesse qu'il faut donner sagement des appuis. Il faut remonter à la source de la maladie, en étudier les causes, et craindre, en appliquant des remèdes, qu'ils ne soient

pires que le mal.

Enfin, ce que nous ne pouvons pas dissimuler, c'est le nouveau danger dont cet édit menace la liberté de la presse. Oni, c'est cette liberté qui nous tient à cœur, et nous la vénérons avec la plus noble partie es l'immense majorité de la nation, avec tout ce qu'il y a d'éclairé en Europe, comme le palladium de notre

liberté politique et civile.

Faut-il démontrer encore que, sans cette liberté, la publicité, qui est l'essence de notre constitution, est étouffée? Trois ans ne sont pas écoulés depuis que les états ont nommé, avec l'assentiment du Roi, une commission nationale chargée d'établir les principes généraux de l'éducation publique et de la liberté de la presse, et voila qu'aujourd'hui, à la fin du dix-huitième siècle, cette liberté a encore besoin d'être dé-

fendue par nous!

Cette tâche serait facile; les argumens que nous pourrions employer sont connus de tout le monde. Mais si quelqu'un pouvait les ignorer, si quelqu'un pouvait méconnaître ce que l'humanité doit à l'art d'imprimer et à la liberté de la presse, qu'il jette les yeux autour de lui, qu'il voie ce que sont les nations actuelles. ce qu'elles ont été, et qu'il juge. Si l'Angleterre est si glorieuse de sa liberté; si la Suede et le Danemarck renaissent, et si la prospérité croissante, qui résulte de la civilisation, en fait le modèle et l'admiration des peuples; si l'on respecte dans l'Allemagne le foyer de la philosophie, des sciences et des arts; si la Saxe fleurit en paix, au milieu des orages qui grondent autour d'elle; si l'Amérique du nord offre au monde le tableau du bonheur social; et si, d'un autre côté, les Orientaux nos voisins, privés des avantages de la civilisation, croupissent dans une barbarie indigne de l'homme, et rampent abrutis sous le despotisme le plus abject, à quoi tous ces peuples doivent-ils les uns leur bonheur, les autres leur misère? C'est que les uns ont adopté cet art régénérateur de l'esprit humain, et en

ent fait un noble et libre usage, tandis que les autres

l'ont repoussé.

Ce n'est donc pas sans raison que nous avons récemment manifesté nos inquiétudes, et que notre anxieté redouble aujourd'hui à la vue des atteintes portes la un bien si précieux. Le 2 juillet dernier, cette même assemblée priait le gouvernement de dissiper ses alarmes en donnant de justes bornes à l'inquisition des censeurs. et en mettant la liberté de la presse à l'abri de leurs atteintes. Mais depuis ce peu de temps, ils ont su nous donner de nouveaux exemples de leurs étranges manipulations: Avons-nous pu voir, sans indignation, la circulaire de cette même université, pour l'érection d'un thédure national, paraître, dans les nouvelles de Hongrie, mutilée et déshonorée par un censeur? et, dans ce moment même, ce sentiment d'indignation se renouvelle en nous à la vue de lettres originales du Reviseur de Livres. de Bude : il ose y avancer qu'il a déféré à Sa Majesté, le discours d'un des hommes qui honorent le plus notre pays comme littérateur et comme citoyen, « parce que, dit-il, dans une digression, il mele le mot de pairie à l'éloge de l'empereur Joseph, comme si c'était un crime que de confondre, dans ses affections, la patrie et le prince. »

De tout cela, le gouvernement peut inférer combien, il est nécessaire de surveiller de plus en plus ces hommes chargés de censurer les livres, auxquels on remet, pour ainsi dire, la clef des lumières de la nation! combien il importe à la chose publique que la liberté de la presse, cette source féconde du bonheur commun, soit conservée intacte, et soit environnée des plus fortes.

garanties!

Du reste, pleins de confiance dans sa gracieuse bienveillance et sa haute protection, nous sommes, de V. A. R. et de son conseil, les très-humbles serviteurs. Fait en notre assemblée générale, à Kaschau, le 12 août 1793. L'université du comté d'Ambaujvar.

De notre assemblée générale, à Diozegh, le 30 septembre 1793.

PRINCE,

Divers édits, qui attaquent la liberté de la presse,

nous ont été signifiés depuis quelque temps. Les édits des 19 février, 9 mars et 12 avril, rangent dans la classe des écrits prohibés, l'Histoire universelle de l'abbé Millot, traduite en hongrois; la Dissertation sur les limites du pouvoir royal en Hongrie, et l'écrit sur les comices du royaume de Hongrie et leur organisation.

Récemment encore, nous avons reçu un édit du 25 juin, qui ordonne la suppression des imprimeries par-

ticulière non pourvues de brevets.

Comme tous ces actes tendent à entraver la liberté de la presse, nous avons cru devoir consigner ici les

réflexions qu'ils ont fait naître.

Quant aux édits qui interdisent la Dissertation sur les limites du pouvoir royal, et l'écrit sur les comices de la Hongrie, notre intention n'est point de défendre les opinions ou les principes déduits dans ces ouvrages, ou d'en excuser les auteurs. La teneur de ces livres nous est parfaitement inconnue, et nous ne voulons pas même examiner les principes qui y sont professés. Mais ce qui mérite notre attention, c'est que, du moins autant qu'on peut en juger par le titre, ces écrits sont relatifs à des matières susceptibles d'être discutées dans le sein des états, et sur lesquelles la loi de 1791, art. 47, appelle même les simples habitans (1) à émettre leur opinion. C'est parce qu'ils traitent du pouvoir législatif, d'objets d'un intéret national, qu'on prohibe différens ouvrages, comme s'il était criminel ou dangereux d'écrire sur ces matières. On devrait, au contraire, encourager à écrire pour et contre, afin de faire jaillir, du choc des opinions, la lumière nécessaire aux habitans du royaume pour bien apprécier notre droit public et notre constitution.

Nous voyons un nouveau sujet d'alarmes en ce que la compression des votes, dans la diète du royaume serait la conséquence de ce système de probibitions. En effet, s'il est permis de parler sur ces objets dans les comices, nous ne compressons pas pourquoi l'on empêcherait qui que ce soit de rendre son avis pa-

<sup>(1)</sup> Il n'y a, en Hongrie, que les nobles qui soient citoyens et mentres des assemblées délibérantes. ( Note du traducteur.)

Blic par écrit; et si l'on est recherché pour avoir écrit, comment ne le serait-on pas pour avoir parlé? Si, par mesure de haute police, on prohibe les écrits relatifs aux limites du pouvoir royal et aux comices du royaume, nous devons craindre que, par la même raison, on ne comprime la liberté des opinions, lorsque ces questions seront discutées aux comices.

On doit surtout remarquer que ces édits statuent en plusieurs points sur l'usage de la presse : il est à craindre que cette manifestation de l'opinion du souverain n'influence les résolutions de la diète et ne diminuc au moins la liberté des votes dans les comices, si elle ne

l'anéantit pas absolument.

L'article 67 de la loi de 1791, renvoie aux prochaines assemblées les discussions sur la liberté de la presse; mais il est d'autant moins permis d'en inférer que, dans l'intervalle, cette liberté peut être restreinte, que nous sommes régis par l'art. 12 de la même loi. Si l'on peut faire quelque réglement, il doit avoir pour objet d'assurer la liberté de la presse et non de la restreindre; car la loi parle de liberté et point du tout de restriction. Des malveillans peuvent, à coup sûr, abuser de cette liberté; mais on n'interdit pas les secours salutaires de la médecine, parce que quelques geus eu font un mauvals usage; il ne serait pas plus raisonnable d'abolir la liberté de la presse, malgré les lois, à cause de l'abus qu'on en peut faire : on n'a qu'à punir, dans leur personne, les auteurs et les imprimeurs des écrits dangereux, mais toujours par les voies légales et par le ministère de Leurs juges naturels ; car les censeurs de la librairie ne sont nullement reconnus par les lois, et leur surveillance ne saurait s'excuser par elles. V. A. R. et son conseil daigneront donc remarquer que les censeurs n'ont aucun caractère légal pour juger les écrits, et qualisser qui que ce soit de citoyen dangereux; et certes si la censure pouvait être admise, elle devrait se borner strictement à ce qui tient aux mœurs et à la tranquillité publique, et se garder de se mèler des opinions. La liberté des opinions est la condition indispensable de la liberté de conscience et de la liberté de suffrages, et cette prérogative, conservatrice des bases de la liberté

de l'Etat, ne saurait exister si l'on pouvait lui donner des limites.

Des calomniateurs ont traité notre nation de barbare, et nous insultent encore aujourd'hui. Mais si l'inquisition despotique de nos censeurs modernes était plus long-temps soufferte, ne justifierions-nous pas nous-memes cette insolente dénomination? La censure des livres philosophiques, des livres qui se vendent publiquement dans les autres états de S. M., peutelle engendrer autre chose que l'ignorance? Quel ami des leures pourra, sans gémir sur le sort de la saine philosophie, apprendre que le Phédon de Mondelshom est revu par la censure de Hongrie, et revu pour être corrigé et mutilé par elle! Notre avis serait, relativement aux ouvrages historiques, philosophiques et religieux, que le métier des censeurs fût non de les corriger et de les prohiber, mais de les *réfuter*, et qu'il leur fût enjoint, si toutefois la censure était admise, de démontrer, en la faisant remarquer, la fausseté des opinions des écrivains.

L'édit roral, portant suppression des imprimeries non brévetées, nous l'avouons franchement, ne nous paraît pas moins dangereux dans ses conséquences. On y prétend que le roi a le droit de disposer des imprimeries, et une peine arbitraire y est établie par le roi seul, sans le concours des Etats, contre ceux qui conserveraient une imprimerie particulière, et qui y fe-

raient imprimer des ouvrages.

La loi qui attribue à l'autorité royale le droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître les imprimeries,
nous est parfaitement inconnue; et ce qu'il nous a été
absolument impossible de comprendre, c'est la manière
dont les lois citées dans l'édit viennent à l'appui de ce
droit de la couronne. En effet, il n'y est question que
de la prohibition de l'ancien calendrier, et cette prohibition particulière a été prononcée par le pouvoir,
législatif, c'est-à-dire avec le concours des Etats et du
roi. Non-seulement, on ne trouve pas dans nos lois
l'ombre d'une disposition qui remette au roi le droit de
rien statuer sur les imprimeries; mais la loi de 1553,
art. 24, porte au contraire, que le roi recourra aux.
Etats pour la répression des abus de la presse, et que

les Etats sont chargés de maintenir l'exercice de la

liberié de la presse.

La disposition qui prescrit de condamner à une amende les contrevenans à l'édit, est arbitraire, puisqu'elle n'est pas revêtue de la sanction des Etats, et elle viole ouvertement les lois. Leur autorité et celle de ceux qui les appliquent, sont également compromises par des dispositions de cette nature: car, si le cas advenait, aucune loi ne prononce, et nous ne voyons pas comment un ditoyen serait condamné, soit pour avoir conservé une imprimerie sans brevet et s'en être servi, soit pour avoir acheté ou vendu des écrits prohibés par la censure. Dans tout Etat libre, chacun a droit de faire ce que la loi ne défend pas textuellement.

Telles sont les réflexions que nous a suggerées notre sèle pour le maintien des lois. Nous les adressons à V. A. R. et à son conseil, pour qu'elle daigne les soumettre au roi. Nous espérons qu'elle fera en sorte que l'usage de la presse, libre par les lois, ne soit pas res-

treint par l'esset des édits royaux.

Du reste, etc.

L'Université du comté de Bihar.

N. B. Le texte original de ces délibérations est dans le Voyage en Hongrie de Robert Townson, qui se trouve à la Bibliothèque royale, M. in-4°., 1183; Travels in Hungary, by Robert Townson, London, 1797; elles sont aussi dans la traduction française de cet ouvrage, publiée à Paris, chez Dentu, en 1805; mais elles n'y sont pas rendues fidèlement. J. J. B.

# VARIÉTÉS.

Portrait des bons et des mauvais journalistes (1).

On pourrait demander quelle est, de toutes les ins-

La plupart des morceaux de l'auteur, dans ce journal, appar-

tiennent à ce recueil.

<sup>(1)</sup> Ce morceau est tiré d'un ouvrage inédit, sous ce titre: Pensées, Observations, Vues, Tableaux, Portraits, en politique, morale, littérature.

titutions modernes, la plus récepte et la plus répandue dans les deux mondes? et on pourrait répondre : les journaux. Qui met davantage les peuples en communication et entretient le plus leurs discordes en tout genre? les journaux. Qu'est-ce qui répand le plus de vérités ou d'erreurs? qui cultive mieux les bannes et les mauvaises affections? qui fait le plus de bien et de mal? les journaux. Qui s'occupe plus des droits, des intérêts des nations, des principes, des effets de leurs gouvernemens; et discute ces objets avec plus de partialité, de légéreté; avec le moins de justice et de justesse? les journaux. Qui vit le plus des sciences, des lettres, des arts, et les souille plus, tantôt par une fade adulation, et tantôt par une lâche détraction? les journaux. Quelle influence plus nécessaire ou plus fatale à toute réputation, à toute gloire? les journaux. Qui peint le mieux l'état politique, civil, moral d'un pays, d'un gouvernement, d'une époque? qui donne le mieux la physionomie d'une impulsion nationale; et dans chaque phase d'un événement, l'esprit de chaque jour? les journaux de ce peuple. Quel travail, vu l'importance des effets, demanderait des ouvriers mieux choisis? et quel travail, vu les œuvres, atteste plus souvent un métier décrié? les journaux.

A force de se multiplier, d'embrasser plus de matières, de s'attacher à tous les intérêts, tous les goûts, toutes les passions, ils se sont divisés et rangés comme dans un système, où ils prennent des formes diverses.

Les uns se bornent à publier les objets à vendre et à acheter; ne sont qu'un canal des transactions et des opérations du commerce; ils recueillent en paix de

grands profits, font du bien et point de bruit.

D'autres se chargent de faire convaître chaque jour les événemens de la veille; ce sont les trompettes de la renommée. Il n'y a que des Etats puissamment organisés, qui puissent résister à ces rumeurs quotidiennes; il est des principes d'une république même de les soumettre, non à une censure arbitraire, mais à la sage répression d'une liberté légale.

Ceux-ci réunissent ce qu'on appelle la politique et ce

qu'on appelle la littérature.

Ceux-là s'attachent spécialement à l'une ou à l'autres

Les uns prennent les objets en masse et les rassemblent, tous les mois ou toutes les semaines, dans un volume.

Les autres les efficurent, pour les offrir, tous les jours,

dans une feuille.

Ceux du jour s'adressent à la multitude, tiennent plus à la vogue.

Ceux du mois ou de la semaine ne convenant qu'à des lecteurs plus studieux, ont plus besoin de fournir

une agréable instruction.

Il s'est toujours trouvé des journanx de l'une et de l'autre espèce; il en est encore qui ont adopté le plan le plus naturel et le plus simple; qui, se dévouant aux progrès de la raison, à l'ordre public, à la saine culture des arts, ne favonisent de leurs vœux, de leurs soins, de leurs passions naême, que les opinions destinées à obtenir un empire universel ou à le recouvrer; que les hommes et les productions dignes d'estime; que tout ce qu'il est utile d'aimer et honorable de désendre.

Par un accord facile de leur ton avec leur but, ils ne manqueront ni de dignité, ni de mesure, ni de politesse, ni même de justice envers les idées et les personnes qu'ils combattent; voulant plaire aux honnêtes gens, ils doivent en reproduire les sentimens, l'esprit et les formes. Ils marcheront avec leur siècle, parce que chaque siècle étant héritier des précèdens, le dernier a par cela même un plus riche trésor; parce qu'il est naturel d'améliorer et non de dédaigner ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas plus rebrousser dans le passe que se défendre de l'avenir.

Mais ils ne seront pas toujours de leur temps, parce que si chaque siècle à une impulsion permanente, chaque temps peut avoir ses vertiges passagers; parce qu'on peut également s'égarer par l'enivrement de certaines idées et par leur dénigrement; parce que si l'action trop forte des vérités nouvelles, n'est pas bonne, la réaction des préjugés anciens est bien plus

funeste encore.

Mais, pendant que ces journaux s'étudieront à bien mériter d'un public juste et sage, d'autres rechercheront toutes les passions haineuses et malignes, qu'ils. peuvent entretenir et irriter. S'il y a eu une révolution mal conduite, qui ait preduit des efiets tout opposés aux principes auxquels elle se ralliait, ils imputeront aux hommes ce qui est né des choses; ils ne pardonneront à aucune institution nouvelle; ils voudront relever toutes celles qui avaient péri par l'épreuve de leurs abus; ils accuseront d'une subversion abominable le vœu l'gitime d'un ordre plus

régulier et plus stable.

Si après un choc également funeste entre la religion et la philosophie, elles s'étaient pacifiées par le sentiment de leurs devoirs et de leurs intérêts communs, même avant les troubles; si, victimes des troubles l'une et l'autre, elles y avaient appris encore davantage à éloigner d'elles l'athéisme, d'une part, et de l'autre l'intolérance, qui seuls se combattaient sous leurs noms sacrés; ils s'étudieront à renouveler cette guerre sans objet, ou du moins à faire croire qu'elle existe toujours; et ils feindront d'avoir encore à défendre ce que personne ne songe à attaquer.

Si un grand nombre d'écrivains égaux à tout ce qui les avait précédés, quoique différens de mérite et de caractères, ont donné un grand lustre à leur siècle, on n'en fera que des organes du mensonge, des instrumens de sédition et des apôtres de tous les crimes.

Si les arts et les lettres se livrent encore à ce besoin d'acquerir de nouveaux objets, ou de chercher d'autres formes dans les mêmes objets; on anathématisera cet essor; on imposera aux lettres et aux arts, non les règles de la belle nature, de l'éternelle raison, mais celle de la servitude à des modèles qui ne laissent plus rien à faire dans leur genre; de sorte que, tout roulant dans l'imitation, avec elle, tout sera médiocre; et sans elle, tout sera mauvais: ce qui arrange bien des Aristarques, qui ont besoin de tout avilir pour être quelque chose,

LACRETELLE ainé.

# ANNALES DRAMATIQUES.

On a bientôt vu succéder à la terrible tempête que l'Esprit de parti a fait éclater à l'Odéon, le calme plat qui règne ordinairement dans cette salle; il n'a point été troublé par la représentation de Maria ou la Demoiselle de compagnie, comédie nouvelle en un acte et en vers; c'est une petite pièce trop froide et trop insipide pour causer la plus légère perturbation dans le

parterre.

Maria, fille du corsaire Miller, a été attachée à la personne de madame Dalville, qui a pris soin de son éducation; en mourant, elle a recommandé la jeune sille à madame Dalmeran, et celle ci, à l'instigation de son neveu Soligny, qui est l'amant aimé de Maria, la recueille chez elle et lui destine l'emploi de demoiselle de compagnie, en remplacement d'une vieille fille nommée Julie. Cette Julie découvre l'amour des deux jeunes gens, et en instruit madame Dalmeran, qui en obtient elle-même la preuve. Miller arrive après huit ans d'absence, il renonce à ses courses, et réclame sa fille. Soligny désespéré de la séparation dont il est menacé, demande la main de Maria; mais comme il suppose que Miller est sans biens, il le prie de faire l'offre simulée d'une dot de 60000 fr., seul moyen d'obtenir le consentement de sa tante, de qui il attend sa fortune. Madame Dalmeran a écouté furtivement cette proposition; quand Miller est sorti, elle déclare à Soligny qu'elle a fait choix pour lui d'une femme, et que, s'il balance à l'épouser, elle le déshérite; le nom de cette femme est renfermé dans un papier. Miller se présente à madame Dalmeran sous un costume brillant et lui offre les 60000 fr. de dot; la tante l'accuse de chercher à l'abuser; sa fille même veut lui imposer silence, mais il persiste, et donne réellement les 60000 fr. En combattant les vaisseaux ennemis, il a fait fortune, et de plus, il a obtenu, pour prix de son courage, des distinctions

honorables; le mariage se conclut sans difficulté, car la femme que madame Dahmeran a choisie n'est autre que Maria.

Cette petite fable est arrangée de telle manière que tout est prévu dès la première scène, et qu'on ne trouve dans la pièce ni intrigue ni intérêt. Miller est honnête, brave et riche comme tous les corsaires mis au théâtre; madame Dalmeran est la meilleure femme du monde. mais il n'est pas digne de son caractère d'écouter aux portes. Soligny ne mérite guère l'affection qu'elle a pour lui, puisqu'il commence par vouloir la tromper avant d'avoir éprouvé un refus. Il est même assez peu délicat pour se décider à épouser une semme qu'il ne connaît pas, dans la crainte de perdre l'héritage; et ce qui est pis, il s'y résout parce que Maria ne veut pas que son père promette une somme qu'il n'a pas en sa possession; il conclut de là que Maria n'a pas d'amour pour lui. Le rôle de la petite héroine est le moins mauvais, malgré le ton prétentieux de ses discours. Quant à la vieille Julie dont on a voulu faire le personnage comique, elle disserte sur les auteurs classiques à la manière d'un rhétoricien. En bonne justice, la pièce aurait du tomber à cette leçon de belleslettres : elle s'est pourtant sauvée à la faveur du style qui ne manque pas d'élégance, à l'exception de quelques vers ridicules que des murmures improbateurs ont signalés, et que l'auteur aura sans doute corrigés. Cet auteur est M. Léger, déjà connu par plusieurs. petites pièces.

— La parodie est, dans la république des lettres, une espèce d'ostracisme dont on frappe les pièces de théâtre qui jouissent d'une estime ou d'une faveur prolongée. Il est arrivé quelquesois que la parodie jetait un ridicule passager sur de beaux ouvrages; mais, par sois aussi, remplissant l'office de la critique, elle a rendu le parterre honteux d'avoir laissé surprendre son admiration à des spectacles qui n'en étaient pas dignes. Le moyen de produire en ce genre un effet certain, c'est de travestir de graves personnages. Ainsi, dans la petite 'pièce de Paris à Pekin, qu'on joue depuis quelques jours au Vaudeville, et dans laquelle em passe en revue plusieurs pièces nouvelles et plusieurs.

nouveaux usages, on ne voit qu'une scène plaisante, c'est celle des Danaides. Les traits malins n'y sont pas ménagés, et cependant on peut s'étonner de n'en pas trouver davantage. C'était un riche sujet, sans parler de l'engouement que cet opéra inspire, et des éloges outrés qui lui ont été prodigués, et qui méritaient bien de trouver place dans cette caricature littéraire.

Si les auteurs ont passe légerement sur la Manie des Grandeurs, je n'en ferai pas honneur à leur charité, car ils n'ont rien négligé pour laisser croire qu'ils plaçaient l'Homme Gris au-dessus de cette comédie. Je ne pense pas que l'excellente actrice dont ils ont loué le talent à cette occasion, soit flattée d'un éloge dont la Manie des Grandeurs sait en quelque sorte les frais.

Dans ce vaudeville, on s'est particulièrement attaché à mettre en action les critiques dont la Clochette a été l'objet; l'auteur de l'opéra a pris part à la composition de la parodie. C'est peut-être montrer de l'impénitence que de rire de ses propres fautes. Ici, Lucifer n'opère pas seul le merveilleux, on lui a donné Mercure pour adjoint, de sorte que les miracles du dieu et du démon bouleversent totalement le petit théâtre du Vaudeville, où il semble maintenant bien étrange d'entendre le bruit des machines se mêler aux sons légers de son galoubet. M. L'Assurance, personnage de la pièce, qui fait métier de tout assurer, a eu tort d'oublier les acteurs et les actrices, car ils sont exposés depuis quelque temps à de grands dangers dans leurs voyages aériens et souterrains.

— Le théâtre de la Porte Saint-Martin emploie aussi la magie pour attirer le public; celle dont il a fait choix ne manque jamais son effet sur des spectateurs français; elle consiste en quelques mots, tels que ceux-ci: Honneur national, gloire, patrie. Ces mots, quoique peut-être un peu prodigués dans le mélodrame du Marèchal de Villars, ou la Bataille de Denain, électrisent la foute qui se porte depuis quelques jours à ce théâtre pour les entendre et pour jouir de l'image d'un de nos plus glorieux triomphes. Cette pièce mérite son succès, parce qu'elle est intéressante, bien jouce, et qu'elle présente un spectacle imposant.

#### MERCURIALE.

C'est dimanche dernier que l'Académie française a ouvert ses portes pour la double réception de MM. Laya et Roger : la bonne compagnie s'y était portée en foule comme à une première représentation des Varietés, ou comme à un procès criminel. On sait que le plaisir est rarement admis dans ces grandes cérémonies académiques; on le sait; on y court: il y a cent cinquante ans que cela dure. Les femmes y vont méditer sur les innovations de la toilette, et cela fait toujours passer une heure ou deux. Les jeunes gens s'emparent avec enthousiasme de ces occasions de voir rassemblée l'élite des renommées contemporaines, méritées par de beaux ouvrages ou de grandes vertus, de contempler ces hommes placés par leur génie au sommet de l'Etat ou du Parnasse, poètes, savans, publicistes, orateurs les plus illustres de la France, et, par conséquent, de l'Europe.

Quelquesois on y rencontre des gens du monde appelés par un malicieux motif d'érudition; ils espèrent connaître, par la réponse du président, les titres exhumés du récipiendaire, car ce n'est pas toujours le désunt qui est le mort.

D'autres, à l'aspect de quelques-uns de ces immortels anonymes, qui ne doivent laisser d'héritage qu'un fauteuil, se plaisent à calculer d'avance l'embarras de leur successeur; car il s'est trouvé de tout temps de ces académiciens, au léger bagage, qui, sans égards pour leurs futurs panégyristes, partent méchamment, en répétant comme le métromane :

A notre successour ne laissons rien à dire.

Tout le monde enfin est curieux d'assister à un spectacle où un poète doit se montrer modeste. Rien de plus beau que l'alliance de la modestie avec le génie; les récipiendaires ont fait de grands progrès d'humilité depuis Corneille; c'est toujours quelque chose.

Pour en revenir à notre séance, contraints par la foule, de chercher, avec nos billets de centre, un refuge dans le dortoir de l'ouest, nous avons été, pendant tout le temps, assez mal à notre aise; et le grand lustre, allumé en plein midi, avait l'air d'une prévoyance qui nous jetait dans d'étranges inquiétudes; elles ont été bientôt dissipées, lorsque M. Laya, professeur d'éloquence au lycée dirigé par M. de Wailly, a pris la parole, et, dans un discours qui atteste qu'il sait joindre l'exemple au précepte, a réconcilié l'antique prévention des habitués avec les harangues académiques. Le discours de M. Laya est non-seulement l'ouvrage d'un homme de talent, mais encore celui d'un homme de bien; et lorsque l'orateur croit avoir à se consoler d'être moins célèbre, parce qu'il a été plus utile, nous croyons qu'il pousse un peu loin sa modestie de récipiendaire; son éloquence est constamment dictée par ce goût emprunté à cette Grèce souterraine à laquelle, après MM. de Choiseul et Châteaubriant, M. Lava sait nous intéresser encore; c'est avec un judicieux discernement qu'il a offert à notre admiration la véritable noblesse de M. de Choiseul, celle qu'il a conquise par ses utiles talens et ses aimables vertus. Ce n'est pas de lui que Ducis aurait pu dire:

Que lui resterait-il s'il n'avait pas d'aïeux?

į.

M. Laya, en terminant son discours, a recueilli, comme ami des muses et comme ami des lois, des applaudissemens unanimes qui n'ont été suspendus que par le tribut légitime d'éloges que M. le duc de Lévis, directeur, lui a payé, dans une réponse marquée du sceau d'un talent très-élevé.

M. Roger, second récipiendaire, a pris un tout autre ton dans son discours; il a été divertissant au risque de n'être pas académique. Nous savions depuis long-temps que M. Roger avait de l'esprit. Nous attendions la preuve d'un talent d'un ordre plus sévère. La mémoire de M. Suard rappelais naturellement des idées de bienséance, d'urbanité et de bon ton: le nouvel académicien nous en parle beaucoup avec un style qui ne s'en souvient peut-être pas assez. Nous avons été contrariés, par exemple, de retrouver l'inévitable politique jusque dans le sanctuaire des lettres; et, pendant le discours de M. Roger et la reponse du directeur, il y a eu des momens où un assistant qui aurait fermé les yeux (ce qui n'est pas sans exemple à l'académie), aurait pu se croire à la chambre des deputés.

On avait en sans doute l'intention de jeter de la variété dans la séance en coupant la prose des deux discours par un fragment du poème inédit de M. Campenon sur le Tasse. On y a cependant applandi quatue beaux vers. M. Campenon décèle un goût épuré dans ses tableaux, et de la justesse dans ses idées; mais trop souvent, dans ses vers, de belles images et de grandes pensées languissent décolorées par une expression débile. On attendait mieux de l'auteur de la Maison des Champs et de l'Enfant prodigue; mais

les personnes qui connaissent le nouveau poème de M. Campenon, prétendent qu'il aurait pu facilement choisir un fragment plus digne de sa muse et de cette solennité littéraire.

Au surplus, cette séance n'a point fait repentir le public de son empressement. Parlons d'une autre séance qui a eu lieu, le mardi suivant, en comité secrét, et qui, dit-on, a été bien autrement intéressante. Les plaisirs cachés sont toujours les plus vifs. L'idée de ces séances périodiques où les ouvrages inédits des académiciens viennent, chaque mois, commencer leur renommée, est une de ces heureuses inspirations familières à M. Raynouard, secrétaire perpétuel. Cette institution ne sera pas d'une faible influence pour disputer notre siècle aux vertiges de la politique, et le ramener à la gloire des lettres.

Voilà le programme exact de cette séance.

M. François de Neuschâteau, retenu par les douleurs de la goutte, a fait porter ses regrets à l'Académie par des stances qui ne se sentent nullement des infirmités de leur auteur.

C'est M. Lemercier qui a ouvert la séance par la lecture d'une dissertation sur la vie et le poème du Camoëns; il a eu occasion d'applaudir au zèle de M. le comte de Souza, pour sa magnifique édition du Camoëns, sortie des presses de M. Firmin Didot, et ormées de gravures dues au talent de nos premiers artistes; les collègues de M. Lemercier ont eu anssi l'occasion d'applaudir fréquemment à la nouveauté de ses idées et à la tournure originale de son style.

On a ensuite entendu, avec une attention admirative, le chant de l'Interdit, du poeme de Philippe-Auguste,

par M. Parceval-Grandmaison; ce chant, déjà célèbre par l'enthousiasme de madame de Staël, présente le plus imposant tableau: la lutte de la tiare et de la couronne. On attend avec une impatience bien légitime la publication de cette épopée, où la poésie semble avoir emprunté au patriotisme ses plus belles inspirations; un beau poème sur la bataille de Bovines, doit doublement intéresser des Français.

M. le comte Daru a terminé la séance par un extrait de son Histoire de la république de Venise, dans lequel il réfute adroitement le récit de l'abbé de Saint-Réal, auteur de la Conjuration de Venise. On a remarqué dans cette nouvelle production de M. Daru, la profondeur accoutumée d'un homme d'Etat supérieur, et le style éloquent et sévère d'un véritable historien.

Tous ces ouvrages ont été entendus avec un intérêt soutenu, et ont donné lieu à diverses discussions littéraires, dans lesquelles les académiciens qui ne sont guère qu'auditeurs, ont lutté avantageusement avec ceux de leurs confrères dont le talent est connu du public.

Il se trouvait à cette séance vingt-sept membres de l'Académie française, et vingt des trois autres Académies; ne pourrait-on pas, en étendant un peu les statuts de l'ordre, permettre l'entrée de ces audiences mystérieuses à quelques-uns de ces jeunes disciples des Muses, déjà couronnés par elles, qui, comme Enée, se présenteraient à la porte de leur temple, le rameau sacré à la main, et viendraient achever ainsi leur stage littéraire.

. - Le défaut d'espace ne nous permet pas d'entrete-

'nir aujourd'hui nos lecteurs d'une surabondance de pe-Res brochures politiques aussi inconnues que leurs auteurs; tous ces anonymes se disputent à qui sauvera

l'Etat : il ne faut pas les décourager ; on sait quelles au furent les libératrices du Capitole.

SS.

#### SECONDE LISTE DES SOUSCRIPTIONS

Reçues pour les naufragés du radeau de la Méduse, jusqu'au 4 décembre inclusivement.

## Dons remis chez MM. Perregaux-Lafitte:

S. A. R. Mgr. le duc de Berry, 500. f. — MM. R..., rue du Sentier, 100 f. — J. C. Clarmont, 50 f. — Les employés des bureaux de MM. Perregaux-Lafitte, 110 f.

Dons remis aux bureaux du Journal du Commerce et du Mercure.

Parmi ces offrandes, il en est une qui était accompagnée du

billet suivant, qui nous a paru digne de l'intérêt du fecteur. « Un enfant de neuf ans, qui a entendu lire la relation du « naufrage de la Méduse, envoie 12 f., qu'il a gagnés par ses de-« voirs. Comme il a failli périr sur mer, il plaint bien ceux w qui font naufrage.

« Paris, ce 29 novembre 1817.

a Sa sœur y joint 8 fr. »

Madame Kenens, so f. - MM. Kenens fils, 10 f, - Radet, Madame Kenens, 20 f. — MM. Kenens fils, 10 f. — Radet, homme de lettres; 10 f. — J. I. Reques, de Montauban, 5 f. — Brillantais, propr., 40 f. — P. A. Fayolle, nég., 40 f. — M. B., ex-lieut. sans traitem., 2 f. — Mad. Le Roi, 30 f. — MM. Barailon, ex-offic. de mar., 20 f. — Le duc de la Rochefoucauld-Liancour, pair de France, 100 f. — M. et mad. L. R., 20 f. — MM. J. D., 5 f. — Mille. C... L..., 2 f. — MM. D..., 10 f. — A..., 20 f. — M. et mad. L. R., 20 f. — MM. J. D., 5 f. — Mesdames de la B... de Carentan, 20 f. — R. H., 20 f. — MM. de C., cap. de hus. en demi-solde, 5 f. — Archinard, prop., 20 f. — Le doct. K., 10 f. — Le doct. Ribes, 5 f. — Le doct. Therrin, 5 f. — Le doct. Breschet, 5 f. — Le doct. Fournier, 5 f. — Le doct. Marc, 5 f. — Le doct. Coutanceau, 5 f. — Le doct. Renauldin, 5 f. — Perier frees, ban-

quiers, 100 f. - Mesdames B., 20 f. - B., 20 f. - MM. Lami, peintre en miniature, 5 f. — Mad. A., rue Duphot, 40 f. — MM. Beraud, offic. en non-act., 5 f. — Berton (du Lot), avocat, 5 f. — Edmond Gauthier, 3 f. — Un pair de France, 100 f. Bennu, chev. de la lég.-d hon., 5 f. - Le gén. en non-activ. Th. B..., 10 f. — L. R., abonné au Mercure, 20 f. — Le propriétaire et les habitués du café Holfort, rue St.-Denis, n. 300, 125 f. - Une dame du départ. du Haut-Rhin, 100 f. - MM. le baron Lambert, anc. intend..-gén. d'armée, 20 f. - Bénaben, 10 f. - Porquier, prop., 40 f. - Le colonel Legsy d'Arcy, 20 f. — Le chef d'escadron Crével, 10 f. — Bourdon, 10 f. — Offic, d'art. en non-activ., 5 f. — F. C., 10 f. — Ehlen, 20 f. — J..., 50 f.— Mesdames B., 10 f.— D., 5 f.— MM. le docteur Legouas, 12 f.— Le doct. Louis Abraham, 10 f.— Disily Benard, 10 f.— Casimir de Lavigne, 5 f.— Sevigny, pour la société coloniale, 25 f.— Les employés du 2°, bur. de la 1re. div. de l'adm. des contrib. indirect., 20 f. - B. P. et D. de l'étude de M. Lombard, 20 f. - D., rue du Mont-Blanc, n. 11, 10 f. - M., commiss. de marine, 25 f. - La famille P., 20 f. - Donibaneco-Guisson-Saharbasec, 20 f. — Pille jeune, rue du Marais du Temple, n. 20, 5 f. — Ch., 5 f. — Denon, memb. de l'Inst., 20 f. — F. A., 20 f. — Guittard, offic. de marine, 40 f. — T. et D., rue de Vaugirard, 15 f. — Le chef de bataill. comte Philippe de Blou, 10 f. — C. R., 20 f. — Les généraux Théodore, Charles et Alexandre de Lameth., 60 f. — A. F., 8 f. — Marine de Carlotte moiselle C. J., 5 f. MM. Alliaume et Loche, 8 f. - M. D. C., 20 f. — E., 20 f. — Le colonel Favier, 20 f. — Les jeunes gens composant l'étude de M. Desprez, nos., rue de Fous St.-Gen., 20 f. — Victor Daure, 20 f. — Denuelle, peintre, 5 f. —

Lebon, 5 f. — B. C. Devaux, 5 fr.

MM. Mesan, 5 f. — N. C., passage Montesquieu, 20 f. —
Cerclet, 3 f. — Engène Labaume, chef d'escadron, 10 f. — Dumoulier, commissaire des guerres adjoint, 5 f. — Pellet, Devillet comp., nég., 100 f. — Lepautre, 7 f. — Madame L. 5 f. —
MM. Milliet, még. 15 f. — P. 5 f. — Le baron de Staël, le duc de
Broglie, Schlegel, 100 fr. — Boinet, 5 f. — Remard, 5 f. — Madame la maréchale duchesse de Raguse, 100 f. — MM. Lainé,
nég., 10 f. — Beaudouin l'ainé. nég. 31 Havre, 10 f. — Charles
Breffort, 20 f. — Mad. M., 10 f. — MM. Ch. V., ex-comm. des
guerres, 5 f. — H. H., ex-direct. des subs. milit., 5 f. — C. H.
ex-andit., 5 f. — Ch. D., ex-officier, 3 f. — A. M. L., ex-four,
de l'ex-garde, 5 f. — Mesdemoiselles N. B. 3 f. — A. 5 f. —
MM. C. H. 40 f. — F. F. B. 15 f. — Julien B., 20 f. — Nodler,
effic. à demi-solde, 20 f. — Gevaudan, 30 f. — Deux officiers en
demi-solde, 20 f. — Un ancien marin, 5 f. — F. 5 f. — D. 5 f.
Cholenet, 5 f. — A., 5 f. — Julies de Ch., 60 f. — C., 5 f. — P.,
eff. retraité, 5 f. — D......., ex-mit. de poste à B.....y, 10 f. —
F. C., 5 f. — D., employé, 5 f. — Chevassus Bereha, marchand
lapidaire, rof. — Louyer-Villermay, médecia, 10 f. — Fistaur,
méd., 5 f. — Rey, méd., 5 f. — Le gén. Rapp, 70 f. Bavroil, ne f.
Frichot, 20 f. — D., 5 f. — B. N., 5 f. — Anonyme (envuyé, pag.
M. F.), 40 f. — F. Noël, nég., 25 f. — Ch. Tarnaus., nég., 50 f.

Delacroix, so f. — D. A., 40 f.—Berard, 10 f.—Bellauger, a5 f. Duval, 15 f. — Mad. G., 10 f. — M. Delaporte, 12 f. — Mesdames Z, 20 f. — Blacque, 30 f. MM. Blacque, rue de l'Arbre-Sec, 10 f. — Limet-Perrier d'Ftampes, 5 f. — A. C., officier retraité; E. C. et S. F., aspirans de marine; L. F., adj. aux comm. des guerres, réformé; F. M., propr., 25 f. — Madame la comtesse R., 30 f. — Jacques Raymond, 50 f. — L. A., 10 f. — F. D., 10 f. — S. M., hôtel de Bruxelles, 10 f. — C. D., 10 f. Le général Bachelu, 20 f. — Madame N., rue Vivierme, 15 f.— Six anonymes, 124 fr.

Les souscriptions portées sur la présente liste, s'élèvent à 3,977 fr., laquelle somme réunie aux 2,224 fr. 50 c., montant de la première liste, forme un total de 6,201 fr. 50 c., qui ont été versés chez MM. Perregaux-Lafitte.

## POLITIQUE.

#### S. 1.

#### SESSION DES CHAMBRES.

#### CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La séance du 29 novembre, la seule qui ait en lien depuis le 22, a commencé par un rapport de M. de Villèle sur diverses pétitions. La plus remarquable est celle des rouliers et voituriers d'Avignon, qui demandent qu'une loi fixe la distance à parcourir, dans les vingt-quatre heures, par les voitures publiques. Voioi en quoi cette fixation les touche: « Pour aider les mattres de poste dans leur service onéreux, le gouvernement d'autrefois leur accordait une exemption d'impôts. A ce mode d'indemnité, impossible aujourd'hui, on a substitué un droit de 25 cent. par poste, dont il m'y a d'affranchis que les rouliers et voituriers qui marchent à petites journées. Or, qu'est-ce que la petite journée? C'est, d'après un arrêt de la cour de cassation, rendu en 1809, un espace de dix lieues de poste; mais la même cour de cassation a décidé, en

3o.

1817, que c'étaient dix lieues de pays, c'est à dire environ une moitié en sus, e sempre ben. » Renvoyé à la commission du budget, attendu qu'il s'agit d'une indemnité dont la réduction occasionerait un chapitre de plus dans le livre des dépenses, où l'on compte déjà un assez bon nombre de chapitres. M. de Villèle fait place au ministre de la guerre qui vient présenter et développer un projet de loi sur le recrutement. Le Roi avait dit dans son discours aux chambres : « Il est temps d'assurer cette indépendance et cette dignité, sans lesquelles il n'y a ni roi ni nation. » L'orateur des pairs avait osé parler, en présence de l'Europe, « des vertus de cette nation punie de son trop de gloire. » L'orateur des députés avait assuré que « lorsqu'une limite équitable serait posée à d'énormes sacrifices, et que notre territoire serait enfin affranchi, alors seulement la France pourrait prendre rang parmi les nations. » Il n'est point jusqu'au pacifique institut où n'ait éclaté ce sentiment d'indépendance « Si cette jeunesse était appelée à défendre sou pays, nous lui montrerions des armes. Achille à Scyros serait moins prompt à les saisir. » De tant de manifestations, il ne pouvait éclore qu'une loi de recrutement; mais cette loi, pour bien remplir tous nos besoins, doit respecter tous nos droits. C'est ici l'impôt en hommes qui ne demande pas une moindre exactitude dans la répartition que l'impôt en argent.

Pour décrire dans ses changemens divers notre système militaire, il faudrait fouiller jusqu'aux racines de la monarchie. Si ces changemens étaient progressifs, le fruit surpasserait le travail peut-être; mais dans ce chaos d'institutions, tour-à-tour abandonnées et rétablies, il y a diversité, sans qu'il y ait progression. Le ban et l'arrière-ban qui, dans l'origine du système féodal, composaient le fonds de l'armée, n'en furent, dans la suite, que le supplément; les soldats des bourgs, d'abord si méprisés, formèrent peu à peu, sous le nom de francs-archers, le noyau des forces nationales. Les francs-archers, les bandes on compagnies, les compagnies d'ordonnance, tels sont les rudimens des armées permanentes. C'est à Charles VII qu'elles

doivent leur origine. Nous savons aujourd'hui s'il faut

lui en rendre grâce.

François Ier institua les légions, qui furent bientôt après converties en régimens. Elles étaient de six mille hommes, et se recrutaient par la voie de l'enrôlement. Henri IV, fait plus qu'un autre pour créer un bon système, se contenta de vaincre avec celui qu'il avait trouvé. L'ordre s'établit enfin sous Louis XIV. C'est à ce prince que l'on doit l'institution des milices Abandonnées d'abord à l'arbitraire des intendans, les désignations n'eurent ensuite lieu que par le sort. Le premier tirage régulier est de 1691. C'est, jour pour jour, cent ans avant le décret de l'assemblée nationale, qui supprime les milices. On sait le reste. Le principe des enrôlemens volontaires, solennellement décrété en 1791, fut solennellement aboli en 1793. D'abord on leva trois cent mille hommes, en laissant chaque département maître du mode de levée. Puis on demanda un supplément de trente mille hommes pour la cavalerie; puis on appela tous les hommes de dix-huit à vingt-cinq ans, puis on appela tout le monde. Enfin la loi de la conscription parut. Elle se fondait sur cettebase: « Que tout citoyen doit ses services à sa patrie. » L'article 12 de la Charte abolit, il est vrai, cette loi; mais la Charte toute entière en consacre le principe.

Tels sont les antécédens du projet que M. le ministre de la guerre est venu proposer. Pour ne pas avoir à choisir entre les enrôlemens volontaires et les appels périodiques, il maintient les uns sans exclure les autres. Seulement il considère le premier de ces deux modes comme fondamental, et l'autre comme subsidiaire, pour les légions. Quant aux troupes d'élite, l'enrôle-

ment est le mode exclusif.

Je ne discuterai point le mérite de ces deux modes. Trop de distance les sépare, et trop de considérations rendent la solution à peu près impossible, dans un pays qui n'a pas un régime absolument monarchique, ni entièrement populaire. En principe, l'enrôlement, étant plus favorable à la liberté individuelle, se rattache mieux à la monarchie; et l'appel, étant plus favorable à l'égalité politique, paraît convenir davantage au gouvernement républicain. Il s'ensuit la nécessité d'une

combinaison de ces deux modes, dans un régime mixte : jusque-là donc point de difficulté. La difficulté commence à l'établissement d'un mode exclusif pour les corps d'élite. Est-ce que la cavalerie et l'artillerie ne sont pas des troupes nationales, aussi bien que l'infanterie? Est-ce que la troupe appelée à l'honneur degarder le prince, n'est pas éminemment nationale? Et qui doit prendre un intérêt plus vif que la nation, à la conservation de son prince? N'est-il pas sa première richesse? Mais encore, ees troupes que l'on nomme d'élite, ainsi recrutées, en sens inverse des troupes ordinaires, sont-elles en effet digues de ce nom? Est-cebien l'élite de la nation qui s'enrôle? François Ir ordonnait d'enrôler par préférence les vagabonds et genssans aveu. Je sais que le projet de loi dit précisément le contraire. Et cependant, pour se persuader que la troupe d'élite sera composée d'élémens aussi purs que l'autre, il faudrait oublier que la nouvelle division des propriétés a augmenté le nombre des petites indépendances; qu'elle a donné des foyers à ceux qui en manquaient; qu'il n'est pas naterel d'échanger ces douceurs et cette aisance contre une caserne; enfin, que les quinze devnières années n'ont produit que cinquantedeux mille enrôlemens, c'est-à-dire trois mille cinq cents par an, terme moyen. Je ne serais donc pas étonné que suelqu'un proposat un mode uniforme de recrutement, comme la plus sure base d'un hon esprit militaire, comme un moyen infaillible de prévenir ces haines de corps, qui, d'une armée de compatriotes, sont plusieurs armées ennemies. Quant à l'admission dans la garde royale, on désirera peut-être que ce soit le poste d'honneur, la récompense des actions éclatautes et d'une sage conduite, afin que de fait et de nom la garde royale soit la troupe d'élite.

L'article 6 du projet de lei (titre 2) est ainsi

conçu :

» Chaque année, dans les limites fixées pas l'article 5, « le nombre d'hommes appelés sera réparti entre les « départemens, arrondissemens et cantons, propor-« tionnellement à leur population militaire, d'après les

« derniers dénombremens officiels, »

C'est ici surtout qu'il est nécessaire et qu'il est difficile

d'être juste. Dans l'ancien régime, suivant le chevalier de Pommelles, la généralité d'Auch, qui comprenait huit cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-onze habitans, ne fournissait qu'un contingent de quatorze cent vingt-un soldats, tandis que la généralité de Montanban, qui n'était que de cinq cent quarante-deux mille quatre cent trente-neuf âmes, en fournissait deux mille huit cent quarante. Dans le Poitou, la proportion était de un sur onze, et dans l'Aunis limitrophe du Poitou, de un sur quarante-huit. Ces inégalités nous choquent, et ont droit de nous choquer, non point parce que ce sont des inégalités; car le despotisme a aussi son niveau; mais, parce qu'au lieu d'être le produit d'un calcul, elles sont l'effet d'une volonté arbitraire.

Ce serait une erreur de croire que l'unique base de la population recrutable soit la population générale. C'est bien là un des élémens du rapport dont la population recrutable est le résultat; mais ce n'est point l'élément unique. Outre la population générale, il faut compter les proportions locales entre le nombre total des habitans et le nombre des jeunes gens de vingt ans, ensuite les proportions locales entre les inscrits et les

résormés. Ceçi demande une explication.

Le rapport général de la population à la population recrutable est de cent à un. Mais ce rapport est un terme moyen, une solution approximative dont tous les départemens ont fourni les données. Adopter dans la pratique ce terme moyen, pour l'un comme pour l'autre extreme, serait une injustice manifeste; car le terme variable de ce rapport, qui est cent pour le département de l'Aisne, est deux cent dix pour le département de la Seine. l'ar conséquent, demander au département de la Seine le centième de sa population, aussi bien qu'au département de l'Aisne, c'est lui demander plus que le double de ce qu'on demande au département de l'Aisne.

Les causes locales de réforme vienuent de nouveau troubler ce rapport. Le terme moyen du nombre des réformés est bien de trente-un sur cent; mais c'est le

terme moyen de plus de quatre-vingt termes.

En remontant aux sources, vous trouverez, par exemple, vingt au lieu de trente-un, pour le département du Haut-Rhin, et einquante, au lieu de trente-un, pour le département des Hautes-Pyrénées; c'est-à-dire; que, sur cent jeunes gens de vingt ans qui se présenteront dans le Haut-Rhin, il n'y en aura que vingt de réformés, et qu'il y en aura cinquante dans le département des Hautes-Pyrénées. C'est-à-dire, en d'autres termes, que, pour réaliser cent hommes, dans le département du Haut-Rhin, l'opération devra frapper sur cent vingtcinq, et que, dans le département des Hautes-Pyrénées, elle devra frapper sur deux cents. C'est qu'il est des pays où l'enfance est plus longue, plus faible, plus maladive. Si l'on n'a pas égard à toutes ces données, l'exactitude n'est que dans les chiffres. Il conviendrait de fonder enfin les élémens de ce rapport si variable et si composé, c'est-à-dire de fonder sa justice. Nous le pouvons aujourd'hui; si nous attendons une crise, il ne sera plus temps; car les circonstances alors emportent les principes.

« Déterminer les qualités et les habitudes de la popu-« lation, fixer les points où elle surabonde et ceux où « elle s'appauvrit; régler les sacrifices qu'elle peut faire, « et les ménagemens régénérateurs dont elle a besoin, « telles sont les données du problème à résoudre, pour « faire une juste répartition entre les départemens, des « hommes à appeler à l'armée. La solution de ce pro-« blême ne pouvait s'obtenir dans les premiers temps « de la monarchie; il ne paraît pas qu'on l'ait cherchée « sous le régime des milices; on la trouvera dans les « observations que la conscription a permis de faire. On « doit à cette institution trop austère, l'avantage re-« marquable qui manque à la plupart des autres Etats « de l'Europe, de bien connaître la population mili-

« taire du royaume. »

Ce passage est tiré d'un livre qui paraît le fruit de longues et profondes méditations sur le sujet qui nous occupe, et que j'aurais cité plus souvent, s'il avait fallu lui restituer tout ce que j'en ai emprunté (1).

<sup>(1)</sup> Recherches et Considérations sur la formation et le membranent de l'armée en France. Paris, chez Firmin Didot, rue Jacob, n. 24; et chez Magimel, Ancelin et Pochard, rue Dauphine, nº. 9.

L'article XIII porte que, dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés. Mais il est des infirmités qui emportent l'exemption, il en est d'autres qui n'emportent que la suspension. Pourquoi ne pas déterminer les premières? C'est dans la loi constitutive qu'est leur place. Surtout, pourquoi laisser sans règle fixe, les rapports entre les gens de l'art et le conseil de recrutement? Est-ce que le conseil de recrutement pourra passer outre, si les médecins déclarent le danger imminent? Ou bien aura-t-il le droit d'exempter ceux qu'un avis de médecins jugerait valides? Et, s'il arrivait que les gans de l'art et le conseil de recrutement fussent d'un sentiment opposé, où est le tribunal qui doit décider entre eux? On dirait que nous manquons

d'exemples de connivence et d'oppression.

Le titre VI est la conséquence de ces paroles du Roi, qui ont retenti dans toute la France : « Je veux qu'aucun privilége ne puisse être invoqué, que l'esprit et les dispositions de cette charte, notre véritable boussole, qui appelle indistinctement tous les Français aux grades et aux emplois, ne soient pas illusoires, et que le soldat n'ait d'autres bornes, à son honorable carrière, que celle de ses talens et de ses services. » Et ces mêmes paroles sont le développement des articles 2 et 3 de la charte. Ainsi, quelque chose de l'esprit constitutionnel pénétrera dans un ordre d'habitudes si contraire aux habitudes civiles. Le soldat désapprendra moins facilement la loi de son pays, quand elle aura mis ses droits en réserve, quand c'est elle qui le prendra par la main pour l'élever de grade en grade. Je laisse aux hommes du métier à discuter la limite de ces droits. Et, pourtant, je ne sais quel sentiment de justice me porterait à la reculer. Nul doute que le génie ne s'acquiert pas, et je suis de ceux qui disent que l'on naît général, comme l'on naît poète. Mais le commandement d'un régiment est-il compris dans l'exception? Il faut s'attendre à tous les lieux communs sur la nécessité d'une représentation brillante. Et pourtant je ne vois pas que nos régimens aient été plus mal conduits, quand ils avaient pour colonels, des soldats parvenus. Nul régiment ne fut autrefois donné à un roturier. Il faut éviter, il faut effacer ce

souvenir. Pour être réduite à un seul point, l'exception

n'en serait pas moins une injure.

Tous les bons esprits sentaient la nécessité d'une réserve. Une réserve, disaient-ils, sans épuiser les forces de l'Etat, diminue ses dépenses. Quand il existe une réserve, les hommes appelés sous les drapeaux, se préparent par des exercices modérés aux fatigues de la guerre. Dans les circonstances imprévues, le gouvernement n'est pas riduit à ce brusque accroissement de forces qui peut compromettre le succès de ses opéretions. Ces principes ont évidemment dicté les dispositions de la loi, relatives à la création des légionnaires vétérans. « Les légionnaires vétérans, a dit le ministre, « n'offrent qu'une force auxiliaire et territoriale dont « l'objet est de suppléer l'armée, et de la rendre dis-« ponible pour rétablir l'ordre partout où il serait trou-« blé. Cette institution peut soule permettre de res-« treindre les appels, et de libérer, sans retour, tous « ceux qui ne sent point appelés, parce que, en ména-« geant pour le besoin une force préférable au mombre, « elle ajonte une garantie de fait à la garantie légale de « la libération. »

Le projet de loi ne sait aucune mention des troupes étrangères à la solde de la France. Cette omission a été remarquée; elle devait l'être. Ce sut Louis XI, le premier, qui enrôla six mille Suisses, pour remplacer les francs-archers. Je n'aime point cette origine. Quoi qu'il en soit, le nombre de ces auxiliaires n'a point diminué depuis Louis XI. Mais en les supposant utiles dans un pays qui sait, ou du moins qui peut se désendre, il saudrait créer une règle de proportion entre l'accessoire et le principal, et c'est le bon sens qui sournit cette règle. C'est lui qui nous avertit que des auxiliaires peu nombreux, ne produisent pas un grand bien, et que, trop nombreux, ils peuvent saire un grand mal.

Dans la foule des ouvrages que les circonstances font éclore, et qui passent avec elles, il ne faut point confondre le hivre des Forets, dont M. Rougier de la Bergerie a fait hommage à la chambre. Ce livre a pouz objet l'amélioration et même la conservation de notre-sol. Il se rattache donc au premier de tous les intérêts.

celui de notre existence.

Dans le comité secret du 29, M. Duvergier de Hauranne a développé une proposition tendante à déterminer positivement par une loi, soit l'âge nécessaire pour être élu membre de la chambre des députés, soit l'époque à partir de laquelle les députés, pour être admis, devront justifier qu'ils paient mille francs d'impositions directes, soit le délai qui doit être accordé aux députés, nouvellement élus pour se présenter à la chambre.

Je me trouve heureux de me rencontrer avec M. Duvergier de Hauranne, sur la nécessité d'une telle loi (1).

S. 11.

#### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Du 30 novembre au 4 décembre.

RÉCOLTES, FINANCES. —La taxe pour les pauvres, en Angleterre, s'éleva, l'an dernier, à 10 millions sterl., et cependant le nombre des pauvres n'a pas diminué. C'est qu'il ne suffit pas qu'une aumône soit abondante pour qu'elle fractifie. On a proposé d'établir pour les ouvriers une sorte de tontine. C'est une invention française. Je la crois fort honne en elle-même, pourvu qu'on ne prenne point les administrateurs au hasard.

Les fonds sont à la hausse; on achète beaucoup.

AMÉLIORATIONS POLITIQUES. — Lorsque nous revoyons un jeune homme que nous avions laissé enfant, nous sommes étonnés du changement qui s'est opéré en lui. Sa taille s'est élancee, sa voix a grossi; ses traits sont plus fortement prononcés. Nous aurions peu remarqué ces changemens, si nous ne l'eussions po int quitté. J'applique cet exemple à l'Allemagne. Nous qui la voyons croître, et qui croissons avec elle, les indices de virilité qu'elle manifeste frappent faiblement nos regards. Mais qui l'aurait vue, il y a quelques

<sup>(1)</sup> Voyez le Mercure du 15 novembre.

années, courbée sous le joug féodal, couverte on plutôt hérissée de bannières de toutes couleurs; et qui la verrait tout-à-coup secouer sa poussière gothique, et réunir dans un même intérêt non-seulement ses populations diverses, mais tous les élémens de ces populations, aurait peine à la reconnaître. L'esprit constitutionnel anime et vivisie cette masse, comme l'esprit de vie qui souffla sur le cahos. Ce n'est pas qu'il n'éprouve des résistances. A ces mots d'égalité politique, toutes les vieilles oligarchies ont frémi. Mais voici l'ordre de travail de la diète : « Régler les rapports politiques des ci-devant Etats médiatisés. - Régler l'état légal de la ci-de vant noblesse d'empire dans la confédération germaniques. -Statuer sur les réclamations des communes catholiques et israélites, et des anciennes familles de Limbourg et de Freuenstein, touchant la constitution de laville de Francfort. — Etablir un système uniforme pour la liberté de la presse.»

- L'archiduc Jean a transplanté dans son pays un fruit précieux qu'il a recueilli dans ses voyages; c'est l'enseignement mutuel. La Bavière aussi organise son

instruction publique.

-L'armée de Saxe est réduite à douze mille hommes, et les Saxons la trouvent encore trop nombreuse; quelques-uns n'en voudraient pas du tout. Excellente idée s'ils peuvent la faire partager à leurs voisins. Jusque-là, qu'ils s'en tiennent à la théorie. Ces sortes d'améliorations sont d'une nature étrange; il faut qu'elles aient

lieu partout ou qu'elles n'aient lieu nulle part.

— Au moment où les conseils du cabinet se succèdent si rapidement, je ne suis pas étonné de la sévérité que le ministère anglais déploie contre les raisonneurs. La cour du banc du roi ne se montra jamais plus menaçante. Suivant les journaux de l'opposition, c'est l'audace du patriotisme qu'on s'efforce de flétrir, comme le délire du crime. Il est fâcheux, dit le Times, qui pourtant n'est pas de l'opposition, qu'il y ait une loi qu'on aggrave dans un temps, et qu'on neutralise dans l'autre. Je trouve une double injure dans cette oppression et dans cette inertie. Le Courrier, mieux initié, voit les choses sous un jour différent. On n'en veut, dit-it, qu'à des misérables sans talent et sans autorité personnelle. Pour

du talent, s'ils en manquent, l'arrêt de la cour ne leur

en donnera pas.

Le bruit d'une organisation prochaine des provinces prussiennes du Rhin acquiert, de jour en jour, plus de consistance; on assure qu'elles auront un gouverneur-général et une législation particulière. Parmi les griefs des babitans, on remarque ceux des chefs de manufactures. Ce sont les importans objets qui appellent à Coblentz le prince de Hardenberg.

— On a publié à Stutgard plusieurs édits concernant l'organisation nouvelle du royaume. Le premier de ces édits régularise le système des contributions; le second, est relatif au rachat de tous les impôts dits féodaux. Voilà

de quoi aigrir la bile des médiatisés.

COLONIES. — Morillo est-il mort? Une lettre de Curação l'annonçait; le départ du général Cagigal semblait le prouver; mais des nouvelles postérieures démentent ce bruit. Mina est-il battu? Son adversaire le publie, mais en s'excusant de n'avoir pas poursuivi sa victoire, sur ce que la cavalerie espagnole était en fuite.

On nous dit que Morillo, qui était encore à Caracas le 6 octobre, avait mis, sur cette ville, une contribution d'un million, qu'il exigeait avec une rigueur sans exemple. Il n'espère douc point la garder. Bolivar, an contraire, si l'on en juge par une de ses lettres du 28 septembre, paraît plein d'espérances; il est vrai

qu'elles ont été plus d'une fois trompées.

"Tout va bien ici; l'armée marche sur Caracas, et i je quitterai cette ville (Angustura) le dernier. Ce sera sans doute, dans douze jours d'ici, pour aller prendre possession de San-Fernando. De la je mar-cherai par le centre de la province, et je rejoindrai les autres divisions. Je ne crains pas d'écrire cela, parce que les troupes royales ne sont point en état d'empêcher mes opérations, et je ne désire point le méprisable triomphe de les prendre par surprise. La division du général Bermudez seule suffirait pour s'opposer à toutes les troupes espagnoles: il a plus de trois mille hommes d'excellentes troupes. Paez, dans l'ouest, est irrésistible à cause de sa nombreuse cavalerie; il a obtenu quelques avantages très-impor-

w tans, de sorte que l'ennemi ne sait quelle marche « suivre. En un mot, nous sommes remplis d'esp-« rances, et nous les croyons toutes bien fondée « rance que le peuple est patriote, et que nos sold « sont accoutumés à vaincre, »

Ce qu'il y a de plus certain, c'est le désordre intériedes deux partis. Bolivar envoie des troupes contre Marino, et Morillo banait le gouverneur de Caracas Autr rapprochement. Morillo avait inondé de sang l'île Ma guerite. Les insurg s n'ont pas laissé sur la rive l'Orénoque trois Espagnols vivans. Ne serait-il pas temps qu'une bonue paix vint enfin mettre un terme à tant d'horreurs? Espagnols, insurgés, ne comprendrontils jamais qu'un autre profitora de la lutte, et qu'après bien d'inutiles crimes, et les Européens, et les enfans des Européens disparaîtront pour toujours de cette terre arrosée, mais non point fertilisée de leur sang?

La Guyane est toute entiere au pouvoir des indépendans. Une proclamation de Bolivar invite les émigrés guyanais à rentrer dans leurs foyers. Une autre proclamation du même général avertit toutes les nations que les ports de l'Orénoque sont ouverts à leurs vaisseaux. Les armes de Vénézuela sont partout victorieuses. L'amiral Brion, dans deux combats successsifs, a pris aux Espagnols quatorze bâtimens charges d'objets précieux, d'armes et de provisions; il a fait;

dit il, quinze cents prisonniers.

— Le Basil cultive en paix les arts. Cela vant mieux que de nourrir et même de châtier des conspirations.

RELATIONS POLITIQUES. — Les pirates wéchabites ont massacré tout l'équipage d'un bâtiment, composé de pélerins turcs, qui se rendaient à la Mecque. Le bâtiment naviguait sous pavillon anglais. Est-ce au léopard, est-ce au oroissant qu'ils font la guerre?

- La mission de M. le conseiller prussien Jordan, auprès de l'empereur d'Autriche, n'est point revêtue d'un caractère solennel. Et pourtant on la croit relative

à de grands intérêts.

- Les îles du Rhin que la France possédait à l'époque du traité de Lunéville, lui resteront. Celles qui n'étaient acquises que postérieurement à ce traité, appartiendrout au grand-duché de Bade. 5 PROCES MARQUANS. — Des conjectures sans nombre der madame Manson, et pas un fait. — Un commissaire police traduit en jugement pour un excès de lacome dans ses inventaires. — L'éternel M. Selves dénuté de ses prétentions nouvelles par une fin de non-incevoir. Voilà tout sur ce point. C'est bien peu, dinat-on. C'est encore trop.

- Comme j'écrivais ceci, les détails d'un aussi horible attentat que celui de Rodez me tombent sous les lains. C'est un mélange de violence, de fraude, d'ingratitude qui fait horreur; et le crime aussi, comme

à Rodez, trouve des bourreaux dociles.

La scène est à Oleron. Un homme perdu de débauche, pour réparer les brêches de sa fortune, sollicite la main d'une jeune Espagnole. Il l'obtient. L'infortunée était belle! mais elle était riche. Son mari vit en elle, d'abord une proie, ensuite un obstacle importun. Excité au crime par une infame, il la dépouille de ses biens, la chasse de sa maison, la réduit au pain de l'aumône. Mais elle vivait encore! On offre 100 fr. à une femme impure et à l'amant de cette femme, pour l'assassiner, Le marché se conclut. Deux fois ils l'empoisonnent, deux fois elle en réchappe. Enfin, cette femme et sou complice entraînent, sous de faux prétextes, leur victime dans un champ écarté; et là, malgre ses supplications et ses larmes, pendant que l'un la saisit fortement, l'autre l'étrangle de ses propres mains.

Nouvelles diverses. — On dit M. de Golz, commissaire-général de la guerre dans le royaume des Pays-Bas, remplacé par le général Tindal, ou par le général

Dumouceau.

- Le duc de Raguse est nommé ministre d'Etat.

Le prince Eugène est reconnu premier prince de la monarchie baveroise après les princes de la famille cégnante; il a ses fonctionnaires, son tribunal.

—Quelques troubles encore à Alger; et toujours la peste. Elle règne à bord du bâtiment hambourgeois. De bonnes mesures sanitaires ont jusqu'ici préservé Gibraltar.

— Trait de naïveté remarquable; je dis comme les almanachs. Le colonel Riddell vantait beaucoup, au lord-maire, un secret infaillible contre le typhus. Que ne vous adressez-vous plutôt à la faculté, lui répondit le lord-maire. — Bon, la faculté; je guérirais tout un

hôpital devant elle, qu'elle ne me croirait pas.

— Le lieutenant Kotzebue, parti le 17 juillet 1816 du port Pierre et Paul pour la baie de Norton, après avoir inutilement essayé de visiter le détroit de Behring, découvrit, en continuant sa route, le long de la côte d'Amérique, une passe dont on n'apercevait pas les hornes. Ce sut après deux jours de navigation, dans la direction du sud-est, qu'il vit la terre. Plus de quinze jours furent employés à examiner la grande baie, dans l'espoir d'y trouver l'embouchure d'un sleuve. Les habitans dont ce navigateur se loue, toutes séroces que soient leurs mœurs, lui indiquèrent une petite baie où se trouvait un canal qui conduisait à la pleine mer. Cette découverte n'est pas d'une médiocre importance pour le commerce de la Russie.

— D'un autre côté, l'Angleterre se propose de tenter un passage dans le nord-ouest. Quelque révolution de la nature a détruit ou fondu ces montagnes de glace qui nous séparent des extrémités septentrionales de notre hémisphère. On pénètre jusques au quatre-vingt-

quatrième degré. Le pôle devient accessible.

— Suivant l'autique usage, la procession funéraire de la princesse Charlotte à eu lieu dans la nuit. On observe qu'entre minuit et une heure, la lune, auparavant brillante, se couvrit d'un voile. La bière fut descendue dans le caveau par une mécanique pratiquée à travers la voûte, il y a sept ans, d'après l'ordre même du roi. On la vit glisser insensiblement, et s'abîmer enfiu pour jamais. Triste, mais fidèle image des grandeurs humaines!

—Un singe fort intelligent était embarqué sur un vaisseau où il aidait à la cuisine et à la manœuvre. Condamné, par le capitaine en second, à un châtiment qu'il n'avait pas mérité, il se laissa mourir de faim. Et certains hommes s'étonnent que d'autres hommes se révoltent contre l'injustice.

BÉNABEN.

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# MERCURE

# DE FRANCE.

Samedi 13 Décembre 1817.



## LITTÉRATURE.

## POÉSIE.

## HERCULE FURIEUX.

## Discours traduit d'Euripide.

(Hercule, dans un transport de sureur, excité par Junon, a égorgé sa semme et ses ensans. Bientôt, recouvrant la raison, il reconnaît son crimé, et veut l'expier en se donnant la mort. Thésée lui prodigue les consolations de l'amitté, lui offre un asile dans Athènes; et pour affaiblir l'horreur que lui inspire le massacre de sa famille, il lui rappelle les ferfaits dont les dieux eux-mèmes se sont rendus coupables. Hercule lui répond en ces termes:

Ah! ces discours sont vains pour tromper mes régrets les dieux ne donnent point l'exemple des forfaits; Non, ils n'ont point brûlé d'une flamme adultère, Ni de fers criminels chargé les mains d'un père; Un dieu n'attaque point la liberté d'un dieu, Et maître de lui-même, il ne forme aucun vœn. Loin de moi ces récits d'une bouche profade, Ma raison indignée à jamais les condamne. Mais malgré les combats que me livre le sort, Je n'accepterai point le secours de la mort;

TOME 4.

31

D'un lache en expirant je crains l'ignominie : Le mortel qui fuirait la fortune ennemie, D'un guerrier menacant soutiendrait-il le bras? Le courage d'Hercule attendra le trépas. O mon ami! j'irai dans ta ville fidèle, Nourrir de tes bienfaits la mémoire éternelle.

Grands dieux! j'ai supporté d'innombrables travaux. Nul n'a fait reculer l'audace d'un héros, Une larme jamais n'a mouillé ma paupière ; Ah! je ne pensais pas que le destin contraire Quelque jour de mes yeux dût arracher des pleurs ! Il faut connaître enfin l'empire des malheurs; Eh bien! je suis vaincu. — Vous (1), vieillard vénérable, Qui voyez mes tourmens, mon exil déplorable, Qui contemplez en moi l'assassin de mes fils, De leurs membres épars recueillez les débris; Cachez dans le tombeau leur malheur et mes crimes; Honorez de vos pleurs d'innocentes victimes. Au meurtrier la soi défend cette douceur! Joignez-les à leur mère et pressez sur son cœur Ces fruits infortunés d'une union si chère, Que frappa de ma main l'erreur involontaire. Quand vous aurez couvert ces restes précieux, Soutenez et la vie et l'aspect de ces lieux. Et malgré les douleurs d'une amère vieillesse, A supporter mes maux forcez votre tendresse.

O mes ensans! faut-il que l'auteur de vos jours
Dans sa rage homicide en termine le cours?
A mes nobles efforts, la victoire sidèle,
En vain m'a couronné d'une gloire immortelle;
Vous perdez tout le fruit de nies sanglans combats;
Et du nom paternel vous ne jouirez pas!
Et toi dont la constance et la douleur sincère,
Baignant de chastes pleurs ma couche solitaire,
Loin d'un époux chéri veillaient dans ce palais,
Devais-tu, malheureuse, expirer sous mes traits?
Femme! ensans malheureux! plus malheureux Alcide!

<sup>(1)</sup> Il s'adresse à Amphitryon.

De tes fils, de ta femme, un lâche parricide Te sépare et te livre à d'éternels tourmens! O fatales douceurs de nos embrassemens! O funeste présent, javelots infidèles! Faut-il vous conserver dans mes mains criminelles. Ou jeter loin de moi des témoins odieux, Qui me reprocheraient mes transports furieux? " Par nous assouvissant ta rage sanguinaire, « A ta femme, à tes fils tu ravis la lumière; « De ton sang avec toi tu portes les bourreaux ! Et mon bras soutiendrait ces auteurs de mes maux? Je pourrais...? Mais privé d'un secours si terrible, Qui dans tous les dangers me rendit invincible, Dois-je à mes ennemis, offrant mon propre sein, Par un trépas honteux terminer mon destin? Non, je ne puis trahir le soin de ma mémoire, Je garde en soupirant l'instrument de ma gloire.

O terre de Cadmus, o peuple généreux, A ces manes plaintifs consacrez vos cheveux. Prenez, prenez du deuil les marques légitimes; Allez sur le tombeau de ces tristes victimes; Pleurez-les, pleurez-moi : frappés des memes coups, Junon nous a surpris et nous immole tous!

> M. J. ANCEAU, professeur-adjoint de sixième au collége royal de Bourbon.

## ÉNIGME.

Je n'ai ni forme ni couleurs, Cependant sur les yeux j'exerce mon empire. Si je te fuis, lecteur, ton mal devient le pire, Et quand je t'approche, tu meurs.

Par M. N. L., de Versailles,

#### CHARADE.

Un prince ami de mon dernier, Devrait proscrire mon premier, D'où nait trop souvent mon entier.

312

#### LOGOGRIPHE.

Je suis touchante avec ma tête,
Je suis terrible saus ma tête;
Je fais bien des maux saus ma tête,
Que j'adoucis avec ma tête,
Je donne la mort saus ma tête,
Je rends la vie avec ma tête;
Dans deux beaux yeux, enfin, avec ma tête
J'ai plus de droits aur un vainqueur,
Que dans la main d'un barbare en fureur
Je n'en eus jamais saus ma tête.

Mots de l'Énigme, de la Charade et da Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'émigne, est carte; celui de la charade, est migraine; et celui du logogriphe, Erre, où l'on trouve sere.

## NOUVELLES LITTERAIRES.

Du Théâtre français et du Théâtre étranger.

On peut remarquer depuis quelque temps dans les articles littéraires de nos journaux, et même dans les cours de nos professeurs de belles-lettres, une tendance à aggrandir les dimensions de notre theâtre, et sinon à s'affranchir de la rigueur des règles respectées jusqu'à ce jour, du moins à reconnaître que les étrangers ne sont pas si coupables lorsqu'ils s'en écartent. En

observant ce commencement de révolution dans notre littérature, j'ai été conduit à m'occuper des différences qui distinguent le théâtre français de celui des Anglais et des Allemands, et j'ai pensé que les réflexions suivantes, dont j'ai déjà publié quelques-unes il y a plusieurs années, mais que je rattache dans cet article à un principe général, qui ne m'avait pas frappé alors, pourront intéresser le public.

En littérature, comme en politique, rien de ce que font les hommes réunis, rien de ce que les peuples adoptent ne prend son origine dans leur fantaisie ou dans leur caprice. Les lois qu'ils s'imposent ou celles qu'ils repoussent, les institutions qu'ils se donnent ou celles qu'ils xenversent, ont toujours des causes indé-

pendantes de leur volonté.

Ainsi, ce n'est nullement parce que les Anglais et les Allemands ont voulu dédaigner les règles, que leurs écrivains s'en sont affranchis. Ce n'est point non plus parce que nous avons préféré nous y soumettre, que nos grands poètes les ont observées. C'est que l'idée première, la conception fondamentale de nos tragédies, diffère de celle des tragédies anglaises ou allemandes.

Lors même que les nôtres sont fondées sur la tradition ou sur l'histoire, elles ne peignent qu'un fait ou une passion. Les Allemands, dans les leurs, pei-

gnent une vie entière et un caractère entier.

Quand je dis qu'ils peignent une vie entière, je ne veux pas dire qu'ils embrassent dans leurs pièces toute la vie de leurs héros, mais ils n'en omettent aucun événement important; et la réunion de ce qui se passe sur la scène, et de ce que le spectateur apprend par des récits ou par des allusions, forme un tableau complet, d'une scrupuleuse exactitude.

Il en est de même du caractère. Les Allemands n'é-

cartent, de celui de leurs personnages, rien de ce qui constituait leur individualité. Ils nous les présentent avec leurs faiblesses, leurs inconséquences, et cette mobilité oudoyante, qui appartient à la nature humaine et qui forme les êtres réels.

Nous avons un besoin d'unité qui a poussé nos auteurs dans une autre route. Ils repoussent des caractères tout ce qui ne sert pas à faire ressortir la passion qu'ils veulent peindre; ils surpriment, de la vie antérieure de leurs héros, tout ce qui ne s'enchaîne pas né-

cessairement au fait qu'ils ont choisi.

Qu'est-ce que Racine nous apprend sur Phèdre? Son amour pour Hyppolite, mais nullement son caractère personnel, indépendamment de cet amour. Qu'est-ce que le même poète nous fait connaître d'Oreste? Son amour pour Hermione. Les fureurs de ce prince ne vienment que des cruautés de sa maîtresse. On le voit, à chaque instant, prêt à s'adoucir, pour peu qu'Hermione lui donne quelque espérance. Le meurtrier de sa mère paraît même avoir tout à fait oublié le forfait qu'il a commis; il n'est occupé que de sa passion; il parle, après son parricide, de son innocence qui lui pèse; et si, lorsqu'il a tué Pyrrhus, il est poursuivi par les furies, c'est que Racine a trouvé, dans la tradition mythologique, l'occasion d'une scène superbe, mais qui ne tient point à son sujet tel qu'il l'a traité.

Ceci n'est point une critique. Andromaque est l'une des pièces les plus parfaites qui existent chez aucun peuple, et Racine ayant adopté le système français, a du écarter, autant qu'il le pouvait, de l'esprit du spectateur, le souvenir du meurtre de Clytemnestre: Ce souvenir êtait inconciliable avec un amour pareil à celui d'Oreste pour Hermione. Un fils couvert du sang de sa mère, et ne songeant qu'à sa maîtresse, auraît produit

un effet révoltant. Racine l'a senti, et pour éviter plussurement cet écueil, il a supposé qu'Oreste n'était allé en Tauride, qu'afin de se délivrer, par sa mort, de sa passion malheureuse.

L'isolement dans lequel le système français présente le fait qui forme le sujet, et la passion qui est le mobile de chaque tragédie, a d'incoutestables avantages.

En dégageant le fait que l'on a choisi de tout les faitsantérieurs, on porte plus directement l'intérêt sur un objet unique. Le héros est plus dans la main du poète qui s'est affranchi du passé; mais il y a peut-être aussi une couleur un peu moins réelle, parce que l'art ne peut jamais suppléer entièrement à la vérité, et que le spectateur, lors même qu'il ignore la liberté que l'auteur a prise, est averti, par je ne sais quel instinct, que ce n'est pas un personnage historique, mais un héros factice, une créature d'invention qu'on lui présente.

En ne peignant qu'une passion, au lieu d'embrasser tout un caractère individuel, on obtient des effets plus constamment; tragiques, parce que les caractères individuels, toujours mélangés, nuisent à l'unité de l'impression. Mais la vérité y perd peut-être. On se demande ce que feraient les héros qu'on voit, s'ils n'étaient dominés par la passion qui les agite, et l'on trouve qu'il ne resterait dans leur existence que peu de réalité. D'ailleurs, il y a bien moins de variété dans les passions propres à la tragédie, que dans les caractères individuels, tels que les crée la nature; les caractères sont innombrables, les passions théâtrales sont en petit nombre.

Sans doute l'admirable génie de Racine qui triomphe de toutes les entraves, met de la diversité dans cette uniformité même. La jalousie de Phèdre n'est pas celle d'Hermione, et l'amour d'Hermione n'est pas celu de Roxane. Cependant, la diversité me semble plutôt encore dans la passion que dans le caractère de l'individu.

Il y a bien peu de différence entre les caractères d'Aménaïde et d'Alzire. Celui de Polyphonte convient à presque tous les tyrans mis sur notre théâtre, tandis que celui de Richard III, dans Shakespeare, ne convient qu'à Richard III. Polyphonte n'a que des traits généraux, exprimés avec art, mais qui n'en font point un être distinct, un être individuel. Il a de l'ambition, et, pour son ambition, de la cruauté et de l'hypocrisie. Richard III réunit à ces vices, qui sont de nécessité dans son rôle, beaucoup de choses qui ne peuvent appartenir qu'à lui seul. Son mécontentement contre la nature qui, en lui donnant une figure hideuse et dissorme, semble l'avoir condamné à ne jamais inspirer d'amour; ses efforts, pour vaincre un obstaclé qui l'irrite, sa coquetterie avec les femmes, son étonnement de ses succès auprès d'elles, le mépris qu'il conçoit pour des êtres si faciles à séduire, l'ironie avec laquelle il maniseste le mépris, tout le rend un être particulier. Polyphonte est un genre; Richard III, un individu. Il est clair que cette manière dissérente de présenter les. personnages tragiques, doit produire une différence essentielle dans tout le système théâtral. Pour peindre une passion violente, on n'a besoin que d'embrasser un espace de quelques heures. Tout le monde connaît les antécédens. L'histoire de chaque passion, si je puis parler ainsi, est dans le cœur de tous ceux qui l'ont Eprouvée. De la, une possibilité d'observer les unités dramatiques. Pour faire connaître un individu. il faut rappeler ses qualités, ses défauts, ses faiblesses, et retracer de plus, l'influence que les événemens de sa vie ont eue sur le caractère que la nature lui avait donné. L'on ne peut mettre en récit toutes ces choses. Ces récits se multiplieraient tellement que la pièce deviendrait un poeme épique. Il faut donc en mettre plusieurs en action. De la vient la necessité de rejeter l'unité de temps et celle de lieu.

Les deux systèmes ont leurs inconvéniens et leurs

avantages.

Les unités circonscrivent les tragédies, surtout historiques, dans un cercle assez étroit qui rend la composition très-difficile. Elles forcent le poète à négliger souvent, dans les événemens et les caractères, la vérité de la gradation, la délicatesse des nuances. Ce défaut domine dans presque toutes les tragédies de Voltaire; car l'admirable génie de Racine a été vainqueur de cette difficulté comme de tant d'autres. Mais à la représentation des pièces de Voltaire, l'on aperçoit fréquemment des lacunes, des transitions trop brusques. On sent que ce n'est pas ainsi qu'agit la nature; elle ne marche point d'un pas si rapide; elle ne saute pas de la sorte les intermédiaires.

D'un autre côté, l'absence des unités a des inconvéniens matériels. Les changemens de lieu, quelque adroitement qu'ils soient effectués, forcent le spectateur à se rendre compte de la transposition de la scène, et détournent ainsi une partie de son attention de l'intérêt principal. Après chaque décoration nouvelle, il est obligé de se remettre dans l'illusion dont on l'a fait sortir. La même chose lui arrive, lorsqu'on l'avertit du temps qui s'est écoulé d'un acte à l'autre. Dans les deux cas, le poète reparaît, pour ainsi dire, en avant des personnages, et il y a une espèce de présace sousentendue qui nuit à la continuite de l'impression.

Examiner comment on pourrait écarter les inconvéniens, et combiner les avantages des deux systèmes, m'entraînerait trop loin. Je laisse un soin pareil aux hommes plus particulièrement voués à ce genre d'étude. Mais l'indication que cet article contient peut n'être pas inutile. J'en ajouterai une autre non moins importante. Dans les pays libres, les caractères sont beaucoup plus intéressans que les passions. Les passions ne forment que des épisodes dans la vie des individus. Les caractères décident de la destinée des peuples. D'après nos institutions actuelles, il me paraît certain que nos poètes seront poussés presque exclusivement vers la tragédie historique; et, dans la tragédie historique, il sera difficile de ne pas admettre au moins en partie le système des étrangers. C'est l'instinct de cette vérité qui dicte à nos littérateurs des théories long-temps frappées d'anathème, et à la source desquelles eux-mèmes ne remontent pas.

B. DE CONSTANT.

# L'ERMITE EN PROVINCE.

#### LE VOITURIN.

Maxima pars morem hunc homines kabent.
PLAUT, les Captifs.

(La plupart des hommes sont ainsi faits.)

On a pu remarquer jusqu'ici avec quelle douceur j'exerce la censure dont je me suis imposé la tâche, avec quel ménagement je fronde les ridicules, avec quelles précautious j'attaque les préjugés: à mon tribunal, jamais de peines afflictives, de simples réprimandes, et tout au plus, dans les cas les plus graves, des châtimens correctionnels infligés à l'effigie des délinquans.

Autant j'apporte d'indulgence dans la poursuite et dans la punition des délits moraux qui sont de mon ressort, autant je montre de zèle dans la recherche de tout ce qui est bien, de tout ce qui peut faire honneur aux habitans des différentes provinces que je parcours. Convaincu, comme je le suis, que partout la vertu n'a qu'à se montrer pour faire des prosélytes, je la poursuis dans la retraite la plus obscure ; et sans égard à la modestie qui garde sa porte, j'en force l'entrée, et je la signale aux hommages de la multitude. On se tromperait en croyant que j'ai trouvé par la le moyen de concilier à mes écrits une bienveillance générale : une foule de gens, à qui je n'ai jamais pensé, dont je trace, malgré moi, le portrait, en l'affublant de défauts et de ridicules qu'ils regardent probablement comme une propriété exclusive, s'obstinent à se reconnaître, et veulent me prouver que c'est nommer et calomnier un homme que de l'appeler par son vice ou par son ridicule; s'il y a la matière à procès; je mets d'avance en réquisition tous les tribunaux de la France. Ce mot de procès me rappelle que M. Selves est de Montauban.

On est étonné de l'inconséquence des hommes, et moi je suis surpris au contraire, en m'examinant moimème, que ce défaut de cohérence qu'on remarque assez souvent dans leurs principes, dans leurs goûts et dans leurs actions, ne soit pas plus commun qu'il ne l'est. Combien de gens peuvent faire à la nature le même reproche que je suis en droit de lui adresser! En me douant d'une organisation physique à l'épreuve, pendant soixante-quinze ans, de toutes les fatigues, de tous les climats, elle a fort généreusement pourvu à cette inquiétude de caractère qui m'a fait un besoin des voyages; mais à quoi pensait-elle en me donnant en même temps une disposition toute particulière à

m'attacher aux lieux et aux personnes qui me plaisent au premier coup d'œil, de manière à me faire, de chaque séparation, un véritable tourment? Je me suis fait souvent cette question que je m'adresse encore en me séparant de ce bon et spirituel confrère de Tarn-et-Garonne, dont j'ai quitté ce matin l'ermitage pour aller prendre à Montauban le voiturin qui va me conduire à Toulouse.

J'ai pris le temps du trajet que j'ai fait à pied de l'ermitage à la ville, pour lire une lettre qui m'a été adressée, poste restante, à Montauban, et que mes lec-

teurs me sauront gré de leur communiquer.

### Villeneuve-sur-Lot, ce 25 octobre 1817.

« Votre itinéraire, monsieur l'Ermite voyageur, vous éloigne de Villeneuve, et m'oblige à vous demander par écrit, pour notre ville, une réparation dont je me proposais de vous démontrer verbalement l'importance.

a Placé sous l'influence agénoise, yous avez appelé notre cité Villeneuve d'Agen; cette dénomination que mes compatriotes prennent pour une véritable injure, est du moins une erreur, et je me propose de vous en

faire convenir.

"Dès le temps des Gaulois, nous faisions partie de cette nation des Nitiobriges dont Agen était la capitale, et qui ne laissa pas de faire acheter sa défaite aux lieutenans de César. Sa gloire ne sut pourtant pas aussi brillante que celle de la nation voisine des Sotiates, que le grand Jules sut obligé de combattre en personne. Je ne vous dirai pas ce que ceux-ci sont devenus, et mon respect pour nos savans ne va pas jusqu'a vous affirmer, d'après eux, que les habitans du petit village de Sos, dans l'arrondissement de Nerac, soient les descendans légitimes des Sotiates. Vous êtes tout-

a Quoi qu'il en soit, la ville d'Éysses, patrie de nos ancêtres Nitiobriges, était située sur la rive droite du Lot, à un quart de lieue de ses bords, sur une éminence d'où elle dominait une riche vallée; les bords de la rivière et la basse plaine étaient alors couverts d'une vaste forêt. Il est probable que les druïdes n'y avaient pas établi leur culte, car on n'y sacrifiait pas de victimes humaines: l'Aquitaine n'a jamais eu à se défendre de ce reproche, le fanatisme s'y réservait une autre époque.

« Cette heureuse position fixa le choix des moines, qui, dans le partage des terres, se sont foujours arrangés pour avoir les meilleures; une abbaye fuit construité, et nos ancêtres devinrent les vassaux des moines. Cette ancienne abbaye sert aujour d'hui de maison de détention pour seize départemens, et des travaux vont s'ouvrir pour augmenter l'édifice : il suffisait autréfois, la population ne s'est pas accrue ; croit-on que les crimes soient plus fréquens, ou vent-on que les prisons soient plus commodes ?

« Le duc Alphonse, stère de Saint-Louis, sequit cette forêt de l'abbé Jordanus, en 1224, l'abattit, et construisit la nouvelle ville d'Eysses, stit les deux rives du Lot, au sud-ouest de l'ancienne; il la fit ceindre d'une muraille, d'un fossé profond et d'un rempart en teire; chaque porte fut surmontée d'une haute tour; les deux principales existent encore; il joignit les deux rives du Lot par un pont à cinq arches; delle du millieu ayant été emportée par un débordement, ou en a réuni deux par une seule, et cet ouvfage est un des plus hardis de l'époque auquel il appartient.

« Peu à peu la ville nouvelle se peupla aux dépens de l'ancienne, et les moines restèrent seuls; ce qua leur est souvent arrivé. Cet abandon était le résultat des franchises attachées à la nouvelle ville; son soi relevait des domaines du roi, et les nouveaux habitans y trouvèrent un abri contre les vexations de la féodalité.

« Villeneuve alors fut désignée sous le nom de la province; elle s'appela Villeneuve d'Agénois, d'où, per une abréviation injurieuse, nos seigneurs de la capitale ont fait Villeneuve d'Agen.

« Je réclame, et nous réclamons tous contre cette prétention inconstitutionnelle, puisqu'elle rappelle le servage, en nous plaçant dans une sorte de dépendance à laquelle les villes et les particuliers se sont également soustraits: cette vanité suzeraine de MM. les Agénois est un ridicule qui mérite de trouver place dans le tableau fidèle des mœurs provinciales que vous peignes avec autant de force que de vérité.

« Qu'avons-nous donc à envier à cette ville d'Agen, qui veut bien étendre sa burlesque protection sur Villeneuve et sur Valence, autre ville voisine? Notre rivière, moins grande que son fleuve, a cependant, sur ce dernier, l'avantage d'avoir été chantée par Voltaire, par cet immortel écrivain, la gloire des lettres et de la philosophie, l'honneur de son siècle et de la France, quoi qu'en disent nos catéchiseurs ambulans.

« Une plaine fertile, enfermée dans un vaste bocage, de riches coteaux, des vignes, des bois, de nombreux villages, des terres fécondes, une population considérable, nous permettent, je pense, de rivaliser de tous points avec nos suzerains des bords de la Garonne.

« Je dois vous dire encore que ces vins de Thézac, de Perricard, que vous avez comparés aux vins des meilleurs crûs, se recueillent au bord du Lot; que ces pruneaux si renommés en Europe et en Amérique, sont encore nôtres, et que c'est une usurpation évidente de la part de la ville d'Agen, de leur donner son nom et de les revendiquer pour son territoire.

« Nos eaux-de-vie rivalisent avec celles de l'Armagnac, et sont recherchées par les nations du Nord.

« S'agit-il de glorieux souvenirs, je m'empresse de vous apprendre ou de vous rappeler que les rois d'Aquitaine, enfans et descendans de Charlemagne, préféraient à toute autre, cette riante contrée; que Louis-le-Débonnaire (qui ne l'était pourtant pas trop), naquit à Casseneuil, à une lieue et demie de Villeneuve; qu'étant devenu roi d'Aquitaine, pendant la vie du héros auquel il succéda sans le remplacer, il fit construire des barques de haut bord pour suivre les côtes, et exporter les productions de notre sol.

« Si Agen se rappelle que le château d'Estillac appartenait à Montluc, nous n'avons pas oublié que notre pays fut le théâtre de ses affreux exploits contre les protestans; qu'il assiégea Penne, petite ville à une lieue de Villeneuve, en remontant le Lot: forte et vaillamment défendue, elle succomba néanmoins, et sans égard pour l'âge, le sexe et la valeur malheureuse, ce guerrier, d'exécrable mémoire, fit combler, avec des hommes vivans, un puits d'une grande profondeur, dont il fit ensuite murer l'ouverture; le reste des citoyens de Penne devint la proie d'une soldatesque effrénée, que son chef encourageait au carnage.

Mais oub!ions, s'il est possible, ces crimes enfantés par le démon des guerres religieuses. Villeneuve, plus heureuse que les villes voisines, n'en ressentit pas les effets; ses habitans coururent au-devant d'Henri IV, et leur récompense fut d'être gouvernés quelque temps par l'illustre ami du bon roi, par l'irréprochable Sully. Villeneuve continuant à jouir de la franchise que lui avait assurée son fondateur, vit sans effroi s'élever autour d'elle, les grands fiefs, les duchés de Biron, de Lauzun, d'Aiguillon; se multiplier les comtés, les

baronies, lés forteresses; et loin de s'alarmer à l'aspect de cet appareil féodal, elle combla ses fossés, applanit ses remparis, les transforma en promenade publique, et devint un asile agréable où se réfugièrent l'urbanité, le goût, l'instruction et la gaîté qui distinguent encore ses habitans.

de Je voudrais, M. l'Ermite, que vous eussiez pu venir vous en assurer par vos yeux; je n'oserais cependant vous répondre que vous n'y eussiez pas encore trouvé quelque reste de ce venin d'esprit de parti, dont nous n'avons pas été plus exempts que le reste de la France; mais vous y auriez remarqué du moins les bons effets de l'excellente ordonnance du 5 septembre, et j'ai dans l'idée qu'en nous jugeant par comparaison, vous n'eussiez pas été mécontent de nous; en récompense du bon accueil que nous avions l'intention de vous faire, nous vous demandons, non pas la faveur, mais la justice, quand vous rassemblèrez vos discours en volume, de désigner notre ville par le nom de Villeneuve-sur-Lot, qu'i lui appartient de fait et dè droit; et ce faisant,

vous obligerez ses habitans, et particulièrement celui

qui à l'honneur d'être, etc. »

Votre affectionné lecteur, \*\*\*, associé correspondant de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen.

J'ai été si agréablement occupé des personnes avec lesquelles j'ai fait route de Montauban à Toulouse, qu'il ne m'est pas arrivé de mettre une fois la tête à la portière, et que je serais bien embarrassé de dire si la petite ville de Grisottes où nous nous sommes arrêtés pour diner, est située dans une forêt ou dans une plaine. Je n'ai vn que mes compagnons de voyage, mais je les ai observés de manière à pouvoir leur donner place

# DÉCEMBRE 1817.

dans une galerie où les portraits servent, en quelque sorte, à personnisser les mœurs.

Je me trouvais assis dans la voiture en face d'un gros homme à la face rubiconde, sur qui se portèrent naturellement mes premières observations. Il était bénédiction autrefois, et n'a conservé de son premier état qu'un appetit très-distingué, et une connaissance parfaite des cantons les plus renommés pour la qualité de leurs vins. Il s'est fait un vocabulaire à son usage; il ne demande point à un mari comment se porte sa femme, mais comment va la propriété; il va se jeter dans le Coursse (au lieu d'aller se promener au Cours), et cent autres locutions tout aussi neuves. Depuis une vingtaine d'années qu'il habite Montauban, on n'a point fait une noce, un enterrement, un baptême, qui n'ait été pour lui l'occasion d'une visite; on ne peut pas dire qu'il ait précisément de l'esprit et du caractère, mais il a un talent particulier pour découvrir, au premier coup d'œil, le beau côté de tout gouvernement en exercice, et il ne voit et ne parle que de celui-la, ce qui donne à sa conversation sinon beaucoup de crédit, du moins beaucoup d'assurance. Dans toutes les discussions, « il est également pénétré de respect pour les opinions des uns et des autres; et s'il garde la sienne, c'est qu'il ne voit pas encore la raison d'en changer. » Il ne sait, il n'apprend jamais que de bonnes nouvelles, et ne dédaigne pas d'aller les recueillir jusque dans les cuisines d'auberges où il se trouve toujours au débotté des voyageurs : il est d'ailleurs très-poli, très-galant; aussi l'appelle-t-on l'ami \*\*\*.

A côte de ce moine inoffensif, se trouvait un vieil enfant d'Esculape, Parisien, qui ne pardonnera jamais à la révolution d'avoir révélé le secret de sa profonde ignorance, et d'avoir dissipé quelques préjugés dont il se faisait un fort joli revenu; aussi n'ai-je pas été surpris d'apprendre qu'au sortir d'un comité secret, au retour d'une procession, il aurait volontiers fait pendre, il y a deux ans, quelques-uns de ces libéraux incorrigibles qui vont prêchant les bienfaits de la vaccine et l'enseignement mutuel, dont il ne parle pas sans grincer les dents. Son aversion pour les religionnaires est encore plus forte, attendu que celui de ses confrères en Hippocrate, qui a le plus contribué, par ses talens, à discréditer ses travaux mortuaires, professe la religion protestante: quand la sottise, la jalousie et le fanatisme combinent ensemble leurs poisons, on conçoit la force d'une pareille thériaque.

Je m'arrêtai avec plus de complaisance à examiner et à écouter un Gascon de la vieille roche, placé dans l'autre coin, sur le devant de la voiture, coissé d'un petit chapeau à trois cornes, portant, sous un habit moitié bourgeois, moitié militaire, et boutonné dans toute sa longueur, une épée dont on ne voyait que la pointe, décoré d'un ruban jaune moiré, qui s'étendait dans la longueur de quatre boutonnières ; peut-être en attachant quelque idée de gloire militaire à la balafre qui sillonne une de ses joues, aurait-on pu le regarder sans rire; mais en l'écoutant, l'effort devenaît impossible : à l'agrément de l'accent natif qu'il possède dans toute sa pureté, il joint un bégaiement d'affection sur la lettre v qu'il prononce comme une P et dont il prolonge le son d'une manière quelquesois très-scandaleuse.

J'ai connu jadis à l'Isle-de-France un M. de Mervin qui s'est fait une réputation dans l'art d'estropier les mots ou de les détourner de leur signification. Ce M. de Mervin, qui avait été obligé de faire faire la ponctuation à sa gouvernante hydropique, qui avait fait graver sur ses

fusils de chasse, rangés dans une espèce d'arsenal, ex libris Mervin, était un puriste, comparé à ce monsieur au ruban jaune. Dans une demi-heure de conversation. il a trouyé l'occasion de nous dire « qu'un de ses parens avait fait un testament ortographe en sa faveur, mais qu'il y avait ajouté un crocodile qui lui ôtait une partie deses biens; que sa femme l'avait forcé, après la mort de ce parent, d'avoir recours aux huissiers, aux avocats, aux avoués, enfin à toute la pharmacie de la justice; qu'on le ménage si peu dans la distribution des faveurs municipales, qu'on loge chez lui, tout à la fois, des présidens de la cour d'assises et des militaires, et què par là souté la corvete il lui tombe dessus. Ce brave homme nous raconta qu'il avait été malade pendant l'hiver expiré, et qu'il était resté quatre mois sans passer le cercueil de sa porte, continuellement transvasé d'un lit dans un autre. D'ailleurs il est «très-fier de son neveu qui est un grand botanique à qui l'on doit la découverte de la pimprenelle. » Je dois ajouter que les bonnes qualités, dont ce brave homme est pourvu, obtiennent bientôt grâce pour des ridicules, à tout prendre plus amusans que les prétentions du grand botonique son neveu, auprès duquel j'avais le malheur d'être placé, l'un des sots les plus insupportables qui existent à cinquante lieues à la ronde, si j'en dois croire mon autse voisin, espèce d'homme gris, dont la franchise un peu brutale m'a beaucoup aidé dans mes observations.

Cet homme, qui nous connaissait tous, et que personne ne connaissait, a trouvé le moyen de mettre les différens caractères en évidence en les frottant l'un contre l'autre. Etranger à la ville, et je crois même aux départemens du Midi qu'il n'habite que depuis quelques mois, personne n'est plus avant que lui dans le secret de la

Digitized by Google.

#### MERCURE DE FRANCE.

500

société et même des familles de Montauban. Il est au fait de toutes les liaisons, de toutes les intrigues, de tous les projets de mariage. Sur des choses aussi importantes, je ne dois pas l'en croire sur parole, mais je puis, sans indiscrétion, parler, d'après lui, de la comédie bourgeoise de cette ville.

La troupe dont elle se compose, a, comme toutes celles du même genre, son premier tragique qui n'a de rival que Talma; son grand amoureux dont toutes les dames rafolent; ses jeunes premiers qui font les rôles de femmes avec une voix rauque et des favoris qui leur couvrent les joues; ses spectateurs qui se moquent habituellement des comédiens; mais ce qui n'est pas aussi commun, c'est le talent des comédiens bourgeois de Montauban pour se moquer de temps à autre de leurs spectateurs; la dernière preuve qu'ils en ont donnée mérite qu'on en fasse mention : ne voulant pas faire les frais de décorations nouvelles, ils avaient obtenu que leurs plus fidèles habitués se cotisassent pour subvenir à cette dépense. Le jour de la clôture de ce théâtre de société, les acteurs, en examinant l'état de la caisse, s'apercurent qu'ils avaient des fonds de reste; mais au lieu de faire la répartition de cet excédent aux souscripteurs, ils trouvèrent plus plaisant de composer et de représenter un vaudeville intitulé le Bon Souper, et d'employer au repas, qui faisait le nœud de la pièce, la totalité de la somme qu'ils avaient encore entre les mains. Le souper, très-gai pour les acteurs, la plupart gens d'esprit, parut un peu long aux spectateurs qui le payaient, et qui ne s'apercurent de la mystification dont ils étaient dupes, qu'au refrain du vaudeville final, accompagné d'un dernier verre de via que l'on buvait à leur santé.

Les auteurs de cette gasconade répondirent, par de grands éclats de rire, aux sissilets d'un parterre qui ne sentit pas d'abord tout le sel de cette plaisanterie.

L'ERMITE DE LA GUYANE.

# ANNALES DRAMATIQUES.

De toutes parts on demande l'établissement d'un second Théâtre français, et l'on prouve clairement que cette institution tournerait à l'avantage du public, des auteurs, de l'art dramatique et de l'art théâtral, et qu'en même temps elle détruirait un injuste privilége. On ne peut autrement désigner le droit accordé à la comédie française de jouer, à l'exclusion des autres théatres, tous les ouvrages qui ont survécu à leurs auteurs; par cela même qu'elle ne fait pas usage de ce droit, elle en abuse; il faut donc le lui retirer. Parmi tant de ches-d'œuvre qu'on a peut-être voulu, dans le principe, mettre sous la sauvegarde de la comédie française pour leur conserver toujours l'éclat d'une brillante représentation, il en est plusieurs qui se jouent encore à la vérité, mais qui semblent n'être réserves que pour exercer les acteurs secondaires pendant leur noviciat; il vaut mieux les voir représenter par les premiers sujets d'un second théatre. Les personnes qui désirent le voir fonder en fixent déjà l'établissement à l'Odéon, et cette idée n'a rien que de raisonnable, puisque le succès récent que quelques pièces ont obtenu à ce théâtre, prouve que le public ne craindra pas de s'y porter toutes les fois que le spectacle lui promettra de l'agrément.

En attendant qu'il soit permis aux acteurs de l'Odéon, de jouer d'anciens ouvrages, ils en essaient fréquemment de nouveaux; et pour se consoler de ne pouvoir réciter de beaux vers, ils chantent de joyeux reframs

empruntés au Vaudeville.

C'est à ce genre qu'appartient la Muison en Loterie, comédie en un acte, mêlée de couplets.

Plusieurs habitans du bourg où est située la maison mise en loterie, sont porteurs de billets, et attendent la liste du tirage. Le notaire Jacquillard la reçoit le premier; il apprend par Rigodin, son clerc, que sa servante Toinette possède le billet gagnant, et il prodigue les cajoleries à la jeune fille dans l'intention de l'épouser; mais Toinette a donné le billet en paiement d'une petite dette à mademoiselle Verneuil, marchande lingère; soudain Jacquillard sent revivre pour cette voisine une ancienne inclination, qui s'éteint sitôt que la lingère annonce qu'elle a cédé le billet à Charles, amoureux de Toinette. Ce Charles dédaigne les avances de mademoiselle

Verneuil, et se marie avec la petite servante.

La première moitié de la pièce est languissante. Le reste est animé par des situations comiques, quoique uniformes, et par une grande abondance de traits malins. Il était facile de reconnaître le principal auteur de cet ouvrage, parce qu'il conserve un air de famille qui décèle son origine. Si le clerc Rigodin n'était pas bossu; on croirait voir M. Tatillon; cette nouvelle production ne servira guère qu'à alonger le catalogue de M. Picard. Les couplets annoncent un esprit exercé dans ce genre de composition, et ils appartiennent sans doute à M. Radet, dont le nom a été associé à celui de M. Picard. Comme le public a beaucoup ri et qu'il était en belle humeur, il n'a pas paru s'apercevoir de quelques traits plus que grivois du vaudeville final, ni de quelques autres particulièrement dirigés contre mesdemoiselles de l'Opéra.

L'administration de ce dernier théâtre a engagé M. Le Comte pour remplir une partie de l'emploi des dieux et des héros chantans. Il s'était déjà fait connattre il y a quelques années, par de brillans suocés, dans les exercices publics du Conservatoire; et depuis, il a augmenté sa réputation et fortifié son talent au théâtre

Italien de Londres.

Une émotion visible avait altéré ses moyens, lorsqu'il a paru pour la première fois dans le rôle de Renaud; mais il s'est fort bien tiré des épreuves suivantes, et il mérite surtout des éloges, par la manière dont il a joué et chanté le rôle de Démaly dans les Bayadères.

Il se présente à la scène sans embarras, mais avec dé.

cence; sa taille quoique un peu petite, ne nuira pas plus à l'illusion, que l'embonpoint de quelques autres sujets du même théâtre; sa voix est sonore sans être éclatante ; il possède une méthode digne de l'excellente école où il s'est formé; sa prononciation est nette et distincte, qualités assez rares à l'Opéra, et devenues bien précieuses, depuis que quelques compositeurs, croyant surpasser leurs devanciers, se sont avisés d'introduire les trompettes jusque dans l'accompagnement d'une déclaration d'amour. Comme acteur, M. Le Comte pourrait, dès ce moment, servir de modèle à un assez grand nombre de chanteurs. Il peut donc suivre avec consiance la carrière qui s'ouvre devant lui, il s'y maintiendra avec honneur, et il ne sera point réduit, comme on avait paru le croire, à s'exiler de l'Olympe, pour descendre sur le second théâtre lyrique. Ce n'est pas que sa présence n'y fût très-utile. Le temps n'est plus où l'on comparaît l'eydeau à une volière de serins; cette volière s'est bien dégarnie, et l'on peut remarquer maintenant comme un phénomène, que les serines seules y gazouillent.

—Au théatre Français, Victor a mis à profit l'absence de ses chefs d'emploi, pour s'essayer dans les grands rôles. On trouve en lui moins de qualités à louer, que de défauts à reprendre; il en est un, sur lequel il ne saurait trop s'observer; c'est qu'à la scène, il ne donne pas assez d'attention à son interlocuteur, et qu'il paraît trop occupé d'étudier sa contenance; cependant, la bonne volonté qu'il a montrée est louable, et plusieurs fois ses

efforts out été assez heureux,

Les tentatives de Vietor ont fourni à mademoiselle Duchesnois, l'oocasion de paraître dans une suite de représentations assez rapprochées. En ce moment, elle commande seule dans l'empire tragique, dont elle est en quelque sorte la régente, et elle se montre digne de plus en plus de tenir le sceptre. On remarque qu'aux heureuses inspirations de son talent, né pour la scène, se joignent plus souvent qu'autrefois, ces grands effets qui ne peuvent être que le fruit d'une profonde étude de l'art.

#### MERCURIALE.

On espérait que les intermèdes de la guerre seraient occupés par le culte des muses, et que nos gazettes remplaceraient les bulletins de la victoire par le récit des merveilles de notre première gloire européenne, celle des lettres et des arts; on se trompait : accoutumés à alimenter nos esprits de mets énergiques, les journaux auraient cru nous réduire au régime, en nous appelant au doux banquet des muses; à défaut de conferences et d'alliances diplomatiques, ils nous entretiennent de désastres et de brigandages; ils n'ont plus rien à nous dire des cosaques, ils nous parlent de la rage des loups; il n'y a plus de guerre, ils ont le concordat; tantôt ils empoisonnent une famille avec des champignons, tantôt c'est avec la calomnie; un échafaud qui tombe, un échafaud qu'on dresse, sont autant de bonnes fortunes pour les spéculations des journalistes sur la curiosité abonnée. Que ne nous parlent-ils un peu plus de nos nouveantés poétiques et théâtrales, ils ne s'écarteraient pas pour cela de leur système; nous connaissons telle comédie récente, dont le succès, à la représentation, est une véritable manie, et dont la lecture vaut bien un supplice.

Parmi les atrocités en vogue, il en est une privilégiée, dont l'horreur, mêlée d'un intérêt dramatique, subjugue de plus en plus l'attention de la France entière: c'est le forfait de l'Aveyron; les mystérieux détails du crime, le rang que les principaux condamnés occupaient dans la société, l'abjection de leurs complices, aujourd'hui leurs égaux, car le crime rend égaux tous ceux qu'il associe; le théatre diffamé de cette sanglante scène, les vagues aveux et les subites réticences de cette femme appelée d'abord comme temoin contre les accusés, et maintenant accusée pour avoir été témoin, tout concourt à expliquer et à soutenir cette curiosité, que n'ont pu fatiguer vingt journaux pendant quatre mois, et qui n'est pas même distraite par les approches du budget : quand les Français se mêlent d'être constans, ils font la chose en conscience ; c'est comme un Anglais quand il a décidé qu'il sera gai.

Ce qui redouble en ce moment l'intérêt du public, ce sont les lettres du Stenographe parisien, écrites de Rodez. et dont le troisième numéro (1) vient de paraître, L'auteur, en attendant l'ouverture des nouveaux débats aux assises d'Alby, emploie utilement son temps à Rodez, à nous donner un sidèle état des lieux qui devront une triste célébrité à cette cause effroyable; la cité, berceau des assassins, la maison où ils ont accompli le forfait, le cachot qui les accumule tous aujourd'hui, sont décrits dans ces lettres avec des particularités pittoresques; le dernier numéro est orné d'une effigie de la maison Bancal. Le sténographe a vu Bastide, Jausion et tous leurs complices, et nous aussi nous les avons vus en lisant sa relation; il a pu parvenir jusqu'à madame Manson, dont il ne parle qu'avec les égards commandés par son sexe et son infortune; il ne la juge pas, comme tant d'autres l'ont fait, il l'étudie. On attend avec impatience son premier numéro qui nous entretiendra sans doute de ses progrès vers la connaissance d'une énigme, bien autrement inexplicable que celle d'OEdipe, puisque le sens en est caché dans le cour d'ane femme.

Le plan adopté par le Sténographe parisien, les facilités qu'il paraît avoir pour pénétrer dans tous les dédales de ce procès, et un talent de rédaction très-remarquable, le mettent à l'abri de toute rivalité, et presagent à son entreprise, un succès qui peut bien déjà lui être envié, mais qui ne lui sera pas contesté.

— Lorsque la haute poésie même est tombée de nos jours dans une déconsidération si profonde, on avait lieu de trembler pour la réputation pastorale de M. Constant Dubos; ses fleurs n'étaient guère de saison. Cependant, après dix ans, une édition nouvelle (2) vient nous apprendre qu'elles ont résisté aux orages politiques, et

<sup>(1)</sup> Chez Pillet, libraire, rue Christine. Prix: 40 c.
(2) Un volume in-18, orné de gravures. Prix: 5 fr. Chez tous les marchands de nouveautés.

que sous la main du nouveau Théocrite, leur destinée n'est pas d'un jour. La muse de M. Dubos s'est tenue, iusqu'à présent un peu mystérieuse; mais semblable à la modeste violette qu'elle célèbre avec quelque grâce, elle se trahit aussi dans son obscurité par quelques parfums; cette fleur privilégiée de M. Dubos est, selon sa pensée, l'image du biensaiteur discret; elle est alors un reproche à l'auteur même, dont les utiles travaux au collége de Louis-le-Grand, se signalent chaque jour par des bienfaits publics; mais les élèves de l'estimable professeur ne perdent rien, soit qu'il tienne en main le luth de l'idylle ou la férule du pédagogue ; les fleurs qui étaient, pour ainsi dire, les hiéroglyphes de l'amour, sont devenues moralistes, et même un peu pédantes sous la plume de leur dernier poète; elles professent toutes des principes très-honnétes, et la rose même donne des conseils de sagesse; M. Dubos nous fait une intéressante nomenclature de la plupart des fleurs avec un style élégant et gracieux sans doute, mais pour cette fleur de poésie, si rare, il nous renvoie, dans des notes désintéressées, trouver Parny, Fontanes, Bérenger, Castel, Boisjolin et Chateaubriant, le premier de nos poètes. Ce voisinage n'est pas sans danger pour la gloire de M. Dubos, mais il a dû faire l'utile sacrifice de son amour-propre à l'intérêt de son joli volume, qui, de plus, est orné d'un dessin perfectionné de chaque fleur.

On pourrait être étonné que la plus surprenante de toutes, la sensitive, n'ait point de part aux hommages poétiques de M. Dubos: n'est-ce pas que son goût lui défendait de tenter cette peinture après M. Castel, auteur du charmant poëme des Plantes? Par compensation, le chardon ridicule est entré dans le parterre de M. Dubos, mais cette faveur ne lui est accordée qu'au prix de mordantes épigrammes; le professeur paraît avoir une dent contre le chardon. Si l'on interroge la table des matières, M. Dubos a oublié le pavot, ses lecteurs ne manqueront pas de s'en apercevoir. Au reste, les curés et les gens de goût recommanderont également ce petit ouvrage pour les étrennes morales du jour de l'an, et les mères qui acheterent ces fleurs, pourront, sans

craindre leur langage perturbateur, les destiner aux

récréations de leurs jeunes filles.

- M. Cossinières, avocat à la cour royale, n'est pas seulement un jurisconsulte très-distingué, il est encore un publiciste très-judicieux, et nos législateurs peuvent aller prendre chez lui des consultations de droit public aussi bien que de droit privé. Sa brochure, sur le projet de loi relatif à la liberté de la presse (1), se fait remarquer par une élocution lumineuse et une logique irréprochable; elle peut, à la tribune de l'opposition, servir de manuel aux orateurs adversaires du projet. La sagesse impartiale de cet écrit prouve assez que M. Coffinières est du nombre de ces enragés de modérés, qui sont le désespoir des partis turbulons, et qui ont l'opiniatre conviction que la liberté n'est pas l'ennemie de

l'ordre et du repos.

. — A qui le fauteuil? ou revue microscopique de nos auteurs (2). Tel est le titre d'une satire publiée par M. Sphodretis, à l'occasion des dernières élections académigues. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur le fond du sujet, et nous n'essaierons pas, par des réflexions posthumes, de porter le trouble dans la félicité des élus; quant à l'ouvrage que nous annonçons après coup, M. Sphodroits voudra bien nous excuser d'en parler si tard; il ne perdra rien pour avoir attendu. Quoi! pas un trait piquant, pas le plus petit mot ponr rire dans une brochure où il n'est question que de P.Academie? On n'est pas plus malheureux que M. Sphodrétis; ce n'est pas qu'il épargne le sarcasme et les invectives, il y a beaucoup de méchans vers dans son ouvrage; mais le fouet satirique doit être tenu par une main habile, sinon il ne blesse que le maladroit qui, s'en sert, et après avoir lu les vers de M. Sphodrétis. tout le monde conviendra qu'il n'était pas né pour la satire, expliquons-nous: pour faire des satires.

88.

<sup>(1)</sup> Une brochure in-8°. Ches P. Mongie, libraire, boulevard Poissonnière, n. 18.

<sup>(2)</sup> Une brochure in-8°. Chez Delaunay, libraire, au Palais-Royal.

#### TROISIÈME LISTE DES SOUSCRIPTIONS

Reçues pour les naufragés du radeau de la Méduse, jusqu'à la date du 11 décembre inclusivement.

Dons remis immédiatement chez MM. Perregaux-Lasitte et comp. :

MM. Guttingner, de Rouen, 100 f.—L. O., 40 f.— Andrieux, professeur, 30 f.— Soudry, 10 f.—J. G., du faubourg Montmartre, 10 f.—François Delessert, 200 f.— Bazire, 100 f.—Alex. Delessert, 100 f.—Odiot, 50 f.—La compagaie des agens de change, 850 f.—Anciens élèves du collège Sainte-Barbe, 300 f.—Guichard, employé au minissère des finances, 10 f.—T. H., ancèm officier, 5 f.—E. P., 5 f.—H. M., 5 f.—Le comte Jules de Saint-Criq, 20 f.—Le 2°. bureau de la 4°. division des imposit. indir., 20 f.—Barbaud, rue Taitbout, 20 f.—Caccia, 40 f.—Le comte B\*, 25 f.—De Virmond, 10 f.—Durosel, 25 f.—Deux anonymes, 35 f.

. Dons remis au bureau du Journal du Commerce et du Mercure :

MM. le vicomte de Selve (Joseph), chef d'escadron au ge. régades chass. à cheval, 20 f. — Emile Deschamps, 10 f. — D. 5 f. —
Doazan, 15 f. — De Saint-Juse, 20 f. — P., rue Saint-Marc, 5f.

— G. de L., 20 f. — G., rue Hauteville, 40 f. — Randon, contr. des messageries, 5 f. — Follin de Banville, 5 f. — Le marquis de Sainte-Croix, 20 f. — D., lieut.-gén. en non activité, 20 f. — Gavaudan, pens. du Roi, 10 f. — félix Cadet de Gassicourt, médecin, 10 f. — Panckoucke, impr.-lib., 20 f. — Haugk, 5 f. — Les magistrats d'une cour de Paris, 100 f. — J. M., 5 f. — Rothschild, 250 f. — R. L. B., 10 f. — J. B. Say, 10 f. — Romey, propr., 15 f. — B., 5 f. — R., 10 f. — De la Colonilla, frères, de Bordeaux, 50 f. — Cigougne, nég. de Londres, 20 f. — Lecomte, pharmacien, 10 f. — C. P., étudiant, 5 f. — Jean Lavaux, 5 f. — B., rue Chantereine, nº. 30, 15 f. — Aubert, 5 f. — Les éditeurs des arch. navales, le produit de leur premier abonnement, 10 f. — B., rue Saint-Georges, nº. 14, 30 f. — Valentin Firmin et Abel Laurent, 15 f. — C. Royer, nég., 20 f. — Piron, médecin, 5 f. — C. C. V. G., 10 f. — Le maire de la Houssaye (Seine-et-Marne), 10 f. — Le collége royal de Reims, profess., maîtres des études et élèves, 50 f. — Didoți'ainé, imp.,

30 f. — Boby, 10 f. — Les cleres de l'étude de M. Colin, not., 20 f. — B. P. A. N. B., empl. au comité de l'intérieur, 25 f. — L., anc. ordonn. des armées, 5 f. — L. L., cap. d'artillerie, 5 f. — Ducros, commiss. des guerres en demi-solde, 3 f. — De l'étude de M. Delacour, notaire, 25 f. — Théodore Berthier, nég., 5 f. — S. G., ex-recev., 5 f. — Bryaut, propr., 10 f. — C. N., 10 f. — Le baron Auguste Petiet, 10 f. — Brissot-Thivars fils, 'de Rouen, 10 f. — Lemonnier, de Rouen, 5 f. — F. E. Molard, 15 f. — Les docteurs C., oncle et neveu; et le docteur G., 60 f. — Lebreton, médecin-accoucheur, 5 f. — De l'étude de M. Colin de Saint-Ange, not., 45 f. — Les élèves internes de l'Hôtel-Dieu, 30 f. — Auguste de Sablet, 20 f. — Rochelle de Vitré, 4 f. Le gén. Lafayette, 40 f. — D., 15 f. — Le maréchal de camp Berton, 10 f. — \*\*\*, 5 f. — Le marquis de B., pair de France, 100 f. — Leroi, not., 20 f. — F. M., nég., 50 f. — Duval, 5 f. — B., rue Louis-le-Grand, no. 10, 15 f. — L. E., de la Martinique, 50 f. — Dupuy, de la Martinique, 50 f. — L'étude de M. Huard Delamarre, not., 31 f. — Pigneau, chirurgien, 5 f. — Muron, maître de pension, et ses élèves, 50 f. — Les employés de la maison Ternaux fils, de Paris et de Saint-Ouen, 165 f. — D. C., 5 f. — Jean Manuel, agent de change, 100 f. — Reugemont de Lowemberg, 100 f. — V., rue Richepanse, 5 f. — Biennais, orfèvre, 40 f. — Mesdames veuve Gourgand, 5 f. — G., 50 f. — La veuve d'un amiral, 20 f. — La comtesse A. de C., 25 f. — H. B., rue de Rivoli, 10 f. — M. C., 5 f. — Paulian, 10 f. — De Bricogne, 10 f. — Mademois selle Pauline de Leneville, 5 f. — Trois anonymes, 60 f.

Dons envoyes par le receveur particulier des finances, à Saint-Pol (Pas-de-Calais).

MM. Gengoult, sous-préfet de l'arrondiss. de Saint-Pol, 10 f. — Corne, recev. part. de l'arrond. de Saint-Pol, 10 f.—Ledoux, recev. des contrib. indir. dudit lieu, 10 f. — Galles, négociant à Saint-Pol, 10 f. — Neuféglises, subst. du proc. du roi, 5 f. — Gengoult fils, 5 f.

#### Dons envoyés de Quimper.

M. le baron Ledean, 48 f. — Madame veuve Y, 12 f.

Montant des deux listes précédentes, ... 6201 f. 50 c.

Montant de la présente liste, ...... 4468 f.

Total (déposé chez MM. PerregauxLafitte et compagnie), ...... 10,669 f. 50 c.

# POLITIQUE,

#### §. I.

#### SESSION DES CHAMBRES.

On se plaint tous les jours de l'extrême difficulté que présente au législateur la répression des abus de la presse. Une bonne loi sur la presse est un problème qu'on se propose à chaque session, qu'à chaque session l'on résout d'une manière différente, et qui recevra probablement autant de solutions, qu'il y aura d'esprits appelés à la résondre. Je pense avoir trouvé une bonne raison de ces difficultés. Vous cherchez la meilleure loi pour un objet

qui ne demande point de loi.

Lord Chatam appelait la presse une prostituée privilégiée; c'est qu'il pensait que la licence de la presse fait seule sa liberté. L'opinion de lord Chatam cessera de paraître un sophisme, quand on refléchira que, pour peu que l'on borne la liberté d'écrire, on l'étousse. Donnez sur ce point carrière à votre imagination; qu'elle recule, à son gré, la borne; une ligne au-delà, vous tombez dans le dédale des saisies, des procès-verbaux, des distinctions subtiles, des minutieuses formalités. Il n'en faudra pas moins pour une exception que pour dix; c'est qu'il y a point de demi-liberté, et que le sorçat qui traîne le boulet n'est pas plus esclave que celui qui n'a qu'un léger carcan. Or, l'estière liberté porte en soi le préservatif du m'il qu'elle cusante; mais quel préservatif la servitude vous of rira-t-elle contre elle-même?

Je crois à la bonne foi des ministres, à la bonne foi des commissions, à la bonne foi de tous ceux qui disposent de nos destinées. Et pourquoi n'y croirais-je pas? Ne sont-ils pas intéressés plus que nous, peut-être, à maintenir nos droits? car ces grandes crises qui ébranlent toutes les an-

forités, ce ne sont point les droits maintenus qui ont coutume de les produire, mais les droits négligés. On cherche sincèrement la vérité, mais on la cherche, à mon avis, par une fausse route. On arrive, préoccupé de quelques scandales qui déshonorent les lettres, et de quelques autres scandales qui déforment la justice. On s'alarme sur l'audace des écrivains, en même temps que l'on gémit sur l'inflexibilité des juges. Pour concilier ce double besoin de décence et de tolérance, on tourmente son esprit à graduer les garanties, à mitiger les précautions, à réduire les délais, à modifier les peines. On exempte de toute poursuite l'auteur qui aura consenti au sacrifice de son livre; on accorde aux détenus la liberté provisoire, sous caution, que des lois antérieures ne leur accordaient pas; on autorise la distinction de l'auteur et de l'ouvrage, si bien que les tribunaux pourront sévir contre l'ouvrage, et laisser l'auteur en paix. L'on n'omet rien enfin de ce qui peut rassurer les esprits contre le retour d'une rigueur plus déplorable que la licence. Toutesois, en dépit de tant de soins et de scrupules, et de témoignages d'indulgence, le vice capital reste; il s'enracine, il se fortifie par les dispositions mêmes qui devaient en atténuer les effets. Et le vice, c'est l'invention du délit nommé provocations indirectes au crime, délit dont on démontre le vague, par l'impossibilité de le caractériser, délit qui fait seul toute la matière de la législation nouvelle, et lequel ôté, tout rentre dans le cours ordinaire des lois.

Je tiens pour impossible de spécifier ce qu'est une provocation indirecte. Reconnaître la provocation directe, c'est interpréter le discours; deviner la provocation indirecte, c'est interpréter la pensée. Toutes les fois que l'on cherche dans un écrit un sens différent du sens explicite, on est bien sûr d'y tronver ce que l'en veut, parce

qu'on y trouve ce qu'on y met soi-même.

C'est la principalement ce qui fonde l'opinion des partisans d'un jury. D'abord, ils ont pour eux l'exemple de l'Angleterre, quoiqu'il ne soit pas convenable de prendre en toutes choses un autre peuple pour modèle, à moins qu'on ne veuille le prendre pour maître. En Angleterre, toutes les plaintes, même celles des particuliers pour fait dediffamation, qu'elles soient poursuivies par voie d'indictment, ou par le coroner, ou ex officio, n'en sont

pas moins soumises au jury (1). Quoi! vous soumettez, diront-ils, à un jury, l'écrit d'un homme qui prêche ouvertement le meurtre et le pillage; pour un fait matériel, qu'il ne faut que des yeux pour reconnaître, vous interrogerez des consciences libres, vous appellerez la certitude morale au secours de la certitude physique; et dans un cas douteux, obscur, quand le corps du délit échappe, ou s'enveloppe, quand il n'est que dans une forme de langage, dans une intention, dans une hypothèse, vous repousserez le seul flambeau qui puisse éclairer ces ténebres!

Les adversaires du jury, à leur tour, pourraient bien ne pas rester muets. Je ne parle point d'une objection plus spécieuse que solide, prise dans la démarcation légale entre la procédure criminelle et la procédure correctionnelle; car cette variété de formes dans un même tribunal, notre jurisprudence actuelle nous en offre plusieurs exemples. Et pour me borner à un seul, rien n'est en opposition comme les attributions judiciaires et les attributions législatives; et pourtant la législature se transforme quelquesois en tribunal; et dans ces différentes situations, les procédés et les disciplines sont loin d'être les mêmes; mais voici ce qu'ils pourraient répondre : Le jury appelé à décider la culpabilité d'un écrivain sera special, ou ce sera le jury ordinaire. Spécial, il formera un corps, et prendra l'esprit de corps, c'est-à-dire qu'il aura une conscience de convention. Non spécial, il se pourra que le délit et ses circonnances, et jusqu'au langage des accusateurs et des accusés, tout soit pour lui un mystère.

Faudra-t-il donc s'en tenir à ce qui existe, et rester dans ses entraves, sous prétexte qu'il n'y a que des dangers à courir pour qui en sort? Point du tout; car là où le délit ne saurait être bien défini, la punition ne saurait être bien réglée. A-t-on mesuré toute la latitude de ce pouvoir discrétionnaire attribué aux juges, et qu'il est impossible qu'on ne leur attribue pas, tant que les provocations indirectes seront matière à procès? Il s'exerce dans

<sup>(1)</sup> Voyes, pour tous les détails relatifs à la législation anglaise sur la presse et les journaux, l'excellent ouvrage de la de Monveran Chez Alex. Eymery, rue Mazarine, n. 30.

un espațe dont l'une des limites est voisine de l'impunité et l'autre, voisine de l'infamie. C'est-a-dire que, de tous les droits, le plus certain, le plus naturel, le plus incontactable, et que, saus trop de subtilité, l'on pourrait au peles le droit de pouser, est précisément celui qui est le plus soumis à l'additaire.

Mais il peut y avoir du mal où vous n'en soupcomes point, disa-t-où à l'auteur. Vos intentions sont pures votre caractère honorable. Vous trouvez l'erreur en cherchant de honne foi la vérité. C'est l'esprit de système qui vaus aveugle. « Quand l'esprit de système s'empare de « pous, il changa la direction de nos lumières, et ne nous « fait voir les dijets que sous un sent rapport. » Si bien donc, que l'esprit (de système un paut éganer que les auteurs, et qu'il n'a pas de prise sur les juges. Si bien qua les juges ne peuvent point, aûssi hien que les auteurs, se tramper de bonne foi, et tout rapporter à une idée, à une habitude dominante? Ma supposition sera fausse, quand svec la toute, puissance, yous leur donneres l'omnis science.

A quai hon entager les gênes et rassiner les précautions, quand paur mieux faire, il n'est besoin que de no nien faire? Cutte doctrine est errettée; dette théorie conduit at crime. Your vouler dire que cela vous paraît ainsi; car puisque, dans l'hypothèse, l'écrit ou le pass sage de l'écrit en litige sont susceptibles d'interprétation ; ce que vous envisages sinsi, un autre a pu l'envisager autrement. Or, pour peu que nous accordiez le sens compoun à l'anteun, puisqu'il ne se cache pas, de vous puisqu'il vous svertit, puisqu'il se remet en vos mains il n'est pas maturel de penser qu'il se juge lui-même sépréliensible Mals nous avez adopté de certaines manières d'envisagen les choses qui vous font trouver du danger ob ilin'y ema pas l'ombra il suffit; tout doit réder à votrd prégaution les fantèmes doivent prendre un corps, au gré de votra imagination estrayée. Genendant entre vous et l'auteur, la discussion était our erte d'avance, puisque vous appartenez à deux sectes contraires, Vous étiez sont advensante avant diêtne son juge. Yous êtes donc partié au proces. Et c'est vous qui déciderez!

- Leisten platôt, laissez agir un juge arrécusable, supériess à vois asique à l'auteur, un juge tel, que nui dis the street west valuable, s'il me let confirme, et l'ac fai confirme par tour. Son jugement tiendra plus longitime car en n'aura pas enclus du débat un seul contradicteur. Si le livre n'est que ridicule, ce juge suprême en saura bien faire justice. Ne le voyen-vous point rendre tous les jours à la boue, leur élément naturel, des viles feuilles qui renaissent sous les jours, pour le passe-temps de quelques ames étroites et sanguinaires? S'il contient des erreurs contagieuses, pensez-vous que l'erreur seule ait ses champions, et que la vérité ne trouve personne qui la défende? Il semble, à voir toutes les formalités dont on s'environne comme d'un rempurt, qu'il n'y a que les manyais citovens qui écrivent. Mais ce livre dangereux eirculera; il aura des achieteurs, des loctours, des proneurs même. Eh bon dieu, que vous importe, si les livres qui le réfutent ont aussi leurs lecteurs et leurs proneurs; et vous ne faites point, sans doute, à notre nation l'injure de croire que ce soit ici le plus petit nombre. Il circulera; et l'air qui circule autour de vous ne renferme til pas des poisons; l'eau qui est la base de vos alimens; ne roule-t-elle pas des poisons dans son sein? C'est par la circulation que tous les élémens qui la composent se mettent en équilibre; c'est la circulation qui les rend sadutaires. Laissez croupir l'air le plus pur et l'eau la plus limpide; c'est vraiment alors qu'ils se tourneront en poisons.

Puisqu'il y a du danger à maintenir cette justice de nom, qui n'est au fait que l'incertaine et variable opinion des juges, et qué d'un autre côté, l'institution du jury ne paraît point réellement applicable à l'espèce présente, puisqu'il serait impossible à tous les grammairiens assemblés de classer les acceptions, et à tous les trimimalistes de graduer parafiblement les peines, puisque ni le législateur ne peut déterminer ce qu'on appelle délit, ni par conséquent le juge en mesurer la gravité, puisque tout est arbitraire ici, principes et application, qu'en faut-il conclure, sinon que, hors le défaut d'observation des formes légales, qui ne touche en rien à la substance de l'ouvrage, il n'y a point proprement de délits de la

presse, du moins pour ce qui concerne l'État.

J'en dirais volontiers autant de ce qui concerne les purticuliers; cur c'est une honte qu'il y ait plus de morale; dans nos usages que dans nos lois. Je voudrais une bonne fois que la calomnie, cette volupté des hypocrites, fat punie en proportion des délices qu'ils y trouvent. La calomnie est un assassinat de tous les instans. Le poignard de l'assassin ne frappe qu'une fois. Le dard du calomniateur reste dans la plaie; il dure autant que la victime. Tout ouvrage, sous le nom de journal, biographie, ou toute autre dénomination que ce puisse être, où l'on fait profession de calomnier, est un ouvrage criminel. Que serait-ce d'un écrit qui calomnierait périodiquement toute une nation? C'est se moquer de prétendre, par exemple, que deux francs d'amende soient une satisfaction; je rappellerais au sujet de la calomnie la rigueur des lois Cornéliennes, si le nom de Sylla ne décréditait même une loi juste. Notre législation, si sévère en d'autres points, ma semble ici trop douce. On la dirait faite exprès pour la Quotidienne.

Disons-le donc hautement. Il n'y a qu'une provocation directe et manifeste à des attentats, une doctrine évidemment subversive des autorités légitimes et des principes constitutionnels, qu'on puisse qualifier de crime. Un livre qui provoquerait au crime serait un crime; un livre qui provoquerait à l'examen, c'est-à-dire qui appellerait

La vérité, ne serait pas même un délit.

En définitif, l'on ne se trompe, selon moi, que pour avoir, dans le principe, déplacé les choses. Qu'on les rétablisse dans leur ordre naturel, et l'on dégage la loi de toutes ses entraves. Qu'on ôte le vague des dénominations, et l'on ôte l'arbitraire des punitions, et l'on fait un

grand pas vers l'ordre, la justice et la liberté.

Que dirai-je de ces pauvres journaux si redoutés, si mutilés, si étroitement surveilles, si fréquemment ajournés? Qu'en ne les assimilant point aux autres écrits, on établit contre eux un arbitraire, d'une espèce différente, il est vrai, mais qui n'est pas moins de l'arbitraire. Comme chaque tribunal correctionel, ou le même tribunal correctionnel suivant l'époque, a sa jurisprudence particulière, chaque censeur, ou le même censeur suivant l'époque, a sa justice particulière aussi. Ainsi, ce qu'on refuse à tel rédacteur, on le prodigue à tel autre. Dieu me préserve d'envier à la Quotidienne cette faculté de hurler et de mordre, dont elle use si largement, et de dégorger

Digitized by Google

bres penvent connaître la situation de l'Etat. Elle borne donc à une année la suspension demandée pour quatre.

Cette informe analyse est bien loin d'offrir un tableau fidèle, tant de la loi que de ses motifs et de ses amendemens, et des motifs de ces amendemens, ce qui sersit toutefois nécessaire, pour entrer pleimement dans la pensée de ceux qui ont préparé la loi. Aussi, me proposé-je bien de me dédommager du laconisme où me forcent les bornes de cet article, dans le compte successi s

que je dois rendre de la discussion.

A tout prendre, admettez l'existence des délits de la presse, c'est-à-dire, réalisez cette chimère d'hostilités indirectes si féconde en détours, en shus, en subtilités sophistiques, et vous apercevres dans le projet de loi, surtout amendé, l'empreinte de l'opinion, cette loi première et souveraîne. Vous reconnaîtrez avec plaisir. que si les traces du régime de 1815 s'effacent lentement, au moins le langage de ce temps s'adoucit et s'épure, et fait place à un langage plus doux, et plus véritable-

ment français.

La discussion a commencé; elle est franche et loyale. Le projet combattu par MM. Martin de Gray et Ganilh, a été désendu par M. Jollivet et M. le gardes-des-ceaux. Le caractère du premier discours, c'est une verve riche et brillante que rehausse un débit dramatique; le: caractère du second, c'est une logique pressente, aidécd'un style pur et nerveux. On applandit à la méthode de M. Jollivet; mais on lui souhaiterait plus de concision. L'éloquence de M. le garde-des-sceaux répond à la gravité de son ministère. Au prochain numéro, je donnerai l'analyse de ces discours, et de ceux qui sui-

- La chambre des pairs s'est assemblée le o pour la renouvellement de ses bureaux. Le seul objet de quelque importance dont elle ait eu à s'occuper, ce sont les deux pétitions de M. Bory de Saint-Vincent; l'une envoyée seulement par copie, et sur laquelle la chambre a dû passer à l'ordre du jour; l'autre adressée à un pair. et déposée par lui sur le bureau. Cette dernière sors soumise au comité.

#### S. II.

#### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

#### Du & au 10 décembre.

Nous hivernons. Les grandes douleurs s'apaisent; les grands projets s'ajournent; les conseils du cabinet (anglais) sont plus rares et plus courts. Quatorze prévenus de conspiration sont mis en liberté, sans jugement. L'Angleterre, négligeant pour la première fois une belle occasion de guerre, proclame sa neutralité. C'est au moins un moment de répit. Profitons-en pour jeter un coup-d'œil sur la situation de l'Europe et dès Colonies.

La Pologne toute entière pleurant sur le cénotaphe du héros qui l'a défendue, et qui est mort loin d'elle. Mais combien ce spectacle acquiert plus d'intérêt, quand le frère même du souverain conduit la pompe funebre! Cet hommage, rendu par la puissance à la vertu, par la victoire à une défaite honorable, est peut-être ce qu'il y a jamais en de plus grand et de plus auguste parmi les hommes.

On donnait au long séjour d'Ismail Gibrakar des motifs que la Cour de Stockolm désavoue. Il ne s'agit nullement de politique, mais de commerce. Ce n'est point de l'indépendance du Pacha qu'Ismail est venu traiter, mais d'un échange de ses denrées. Pour confirmer cette assertion, l'on débarque à Gothembourg des marchandises d'Egypte, et l'on embarque des pro-

ductions suédoises.

— Si l'on en jugeait par sa position, la Norwège appartiendrait à peine a l'Europe. Mais l'esprit de civilisation qui est l'esprit de liberté a pénétré sous ce ciel rigoureux, et franchi l'énorme chaîne de ces montagnes. Grâces à lui, la Norwège est plus européenne que d'autres pays plus favorisés qu'elle par la nature. Il faut sendre à chacun ce qui lui appartient. Cet état de choess

fait la gloire du gouvernement de Suède, en même temps qu'il fait sa sûreté:"

dad abjure sa foi. L'empire ottoman est bien vieux; chaque jour il semble s'en détacher quelque pièce.

—Pendant que certains nouvellistes préparent à Prague des logemens pour les souverains d'Europe, d'autres nouvellistes rassemblent à Astracan un congrès

oriental. Nous sommes an siècle des congrès.

L'agiotage sur les fonds continue; c'est une mousse qui s'attache à un vieil arbre. Quelques bons Allemands, novices dans ce jeu, après une trop rude école, ont pris le parti de faire banqueronte à la vie.

Deux proces occupent la Prusse, celui du colonel Massenbach, qui touche à sa fin, et celui d'un feune étudiant, qu'on ne fait que d'entamer. Cet étudiant a fait, dit-on, des molions de clubiste et des actes d'idquisiteur. Mals il n'était pour les motions qu'un écho. Let pour les actes qu'un instrument. Il en coute quelquefois de jurer sur la foi du mattre.

Le nouveau ministre de la justice, a Stutgard, la peine muni du portefeuille, s'est va frappé d'apoplexié, comme s'il cut touche à l'Arche sainte. Pantas vani-

tatum.

On remarque ces paroles vialment royales dans le préambule de l'ordonnance qui supprime les Impôts l'édlaux el toute servitude personnelle : u A l'époque où u la providence nous lui avons promis que sa prospén rité; son bonheur, seraient l'unique but de notre solu de la propie de nois efforts, et que le premier de nos a soins pour atteindre à ce but important, serait d'étau blir une constitution appropriée à l'esprit du temps a ct'aux besoins de notre peuple.

in Noas avons rempli cette promesse. Noas avons la incomment que toute l'Allemagne recoimaltra, que tout l'Allemagne recoimaltra, que tout l'allemagne recoimaltra, que tout l'allemagne recoimaltra, que tout l'allemagne recoimaltra, que si cette constitution n'a point encore été cum le jusqu'à présent, ce l'allemagne pas que nous ayons manque d'accorder tout ce

A que la véritable avantage du pemple ierigé ; en mons « avons , au continuire , été auxievant de teut ce qu'en « ponyait dichander à cet égard. Mais en areme triaps, « nem concions que notre peuple résides justice avec « reconnaissance aux coins que nous aveus dondés jus-« qu'é présent sans relache, et que mons continuerents « de donner à l'accruissement de son bien-être. »

Les veux du roi n'ont parésé trampés; plusieurs tentons aliranchis out manifesté deur recommissaure. La s'economissance m'est pas l'objet immédiat du bienfait; mème, elle n'en est pas le prib, comme en a contume de le dire. Le véritable prix du bienfait, c'est le honbour de celmiqui le reçoit. Mais elle est un moins par doux sencouragement, et les plus grandes auses y paissait des forces.

Si un négime constitutement est le meu de tous des peuples d'Allemagne, l'appurnement de ce régime sparait être la politique de quedques petits souverains. Ou sont des créanciers de lichnes foi, mais paresseux. En attendant, ils adhèsent tous à du sainte Atlance.

- Iln'est plus doutent que le prince d'Orange n'ait donnéta démission de tous ses emplois, et que cette démissionné soit docenée.

A latira-tril, m'y imparata congrès de souverains? Si ce congrès a lieu, est-ce à Prague ou à Spa squ'ill doit s'aciembler? pourquei s'assemblera-t-il-? de quoi s'occupera-tril? Voille dien l'interrogant stailli. Nous qui sommes à pen près accentumés à interroger sans qu'on sépende, ibernous nous au menologa de

in the land, but pour rause, discon, quelques propos de gazette. Il parait que la Suisse a toujours cet exemple rause les yeux. Les cantonedirectes linvité les gouvernemens cantonnaix à surveilles coigneusement leurs comments contradictes.

Aratum. .... On resente que des pretits Etate se los néelle-

rent contre les Berberreques. On parle de puép

maritimes imposme, de creinères établics.

Angergann. -- Enfa, l'Angleterre déclare.... qu'elle ne se déclarers pas. Une même proclamation défend aux sujots anglais de promire du service parmi les insurgés, et passes les Espagnols contre les insurgés. Une foule de lettres bien authentiques, bien pathétiques semblent sourdre à l'appui de cette proclamation. Lettre d'un fils à son père ; lettre d'un petitmeltre à son tailleur : l'un dit qu'il arrive mourant de faim : l'autre se plaint de faire la guerre en jaquette, et de porter, en guise d'épaulettes, de vieux lambeaux de drap. Il en est un qui affirme sur son honneur que les insurgés mangent de la chair crue. Ajoutes les désaveux de l'agent de Vénézuela qui, sans doute, n'était venu à Londres que pour admirer les squares et pour applaudir à Covent-Garden. Cet agent déclare qu'il n'a rien offert, rien promis, rien stipulé; que tous les enrôlemens se sont faits à son insu; que l'agent de Saint-Thomas est un être de raison, etc., etc. Des matelots, en habit d'été au cœur de l'hiver, viennent renforcer tous ces témoignages. Cela se dit et se répète et circule pour la plus grande édification de la jennesse anglaise. La proclamation est du 27, et, le 29, deax vaisseaux mettent à la voile peur Seint-Thomas avec deux cent einquante officiers. Sur l'un de ces vaisseaux, étaient un colonel avec ses officiers, sousofficiers et l'équipement complet d'un régiment de lanciers. Le danger, uni avec la misère, a-t-il donc tant d'attraits?

- Parga se soustrait enfin à la domination du Turc

et aux vengeances du pacha d'Epire.

- Il faut que les Algériens se sentent forts; car à pein respectent-ils le pavillon anglais. Un capitaine James, arrivant de Zante, fut hélé par un schooner ture, qui lui commanda de venir à bord, et visita ses

papiers.

Colonius. — Les hommes sont bien malheureux et bien conpables. Quand leurs ennemis les laissent en paix, ils se font entre eux la guerre. Voyes la petite île d'Amélia. Elle respirait cuan. Un gouvernement paisant, et qui cherche à s'arrondir, semblait la considérer comme un peste avancé. Et voilà que la discorde intérieure vient rompre une trève de quelques mois. Parti d'Aury contre parti d'Hubbard, militaires contre hourgeois, c'est à qui troublera ce coin de terre, en attendant qu'on l'ensanglante. Les hourgeois excluent, pardélibération, les militaires des emplois publics; et ceux-

ci pourraient bien les en exclure par les armes.

- On ne peut lire, sans frèmir, les affreux détails de la révolte de Saparona. Le résident, l'épouse et les enfans du résident. l'écrivain, tous les Hollandais de la résidence ont été massacrés, et leurs têtes promenées sur des piques. Le 17 mai, un papier écrit à la hâte par madame Vandeberg, instruisit de son danger les commissaires du roi des Pays-Bas dans l'île d'Amboine. Des le 18, on expédia, pour Saparona, un détachement de deux cents hommes, dont einquante Javanais. A peine arrivés, ils tombent dans une embuscade de sauvages. La première décharge blesse à mort denx officiers. Cependant le détachement avance. On le laisse s'engager; quand il est parvenu à un massif d'arbres qui cachait les ennemis, nouvelle décharge; la confusion se met dans le détachement. Le commandant tombe d'un coup de fen, au moment où il gagnait le rivage. Quarante ou cinquante matelots, qui s'étaient jetés sur un frêle bâtiment, se noient. Sur deux cents hommes, il n'en resta pas vingt. On dit que les soldats anglais licensiés ne sont pas ctrangera à ce désordre; et si le pavillon anglais, arbore par les sauvages, n'est point une preuve sans réplique de cette participation, il en est au moins na indice.

Que si l'on demande maintenant quelle est la cause de cette insurrection, on pourra répondre que c'est une cause qui a souvent produit et qui produira encore souvent des insurrections; l'injustice et la dureté des

maîtres!

FRANCE. — Les ministres se sont réunis le 10 de ce

mois, aux Tuileries, sous la présidence de S. M.

— Nantes imite Paris, envers les naufragés de la Méduse; il faut espérer que d'autres villes imiteront Nantes.

- Lucotte, le commissaire de police, accusé de faux et de apparçaction d'effets, a été acquitté de l'une de

ces deux accusations, et condamne sur Kautre; sinsi

· que ses deux adjoints.

- La cour d'assises du Calvados vient de condainner à vingt ans de détention, un enfant de quinze ans, ac-"cusé de plusieurs vols et d'une tentative d'empoisonnement. Si l'humanité nous défend d'étouffer les germes vénéneux, la prudence nous ordonné de les reléguer dans l'ombre.

- La tranquilité a été un moment troublée au spec-' tacle de Toulouse par les étudians en droit, et rétablie

' bientôt après.

- An moment où le conseil d'état s'occupe de la loi sur l'instruction publique, je crois devoir appeler l'attention sur une brochure qui traite à fond l'ane des questions contenues dans cette question. Elle a pour 'titre : L'Education publique doit-elle être confiée au 'clorge'(1)? "

« Parce que nos colléges sont des réservoirs, parce w que la jeunesse y vient puiser non point des idées et « des notions particulières à telle ou telle profession, « mais des idées et des notions communes à toutes les « professions, on a pense que les colléges apparte-' « naient de droit au corps de l'Etat qui est déposi-« taire des notions et des doctrines les plus générales, ' « comme les plus indispensables; et certes, je connais « pet d'analogies plus séduisantes au premier coup \* d'œil: Mais , pour être commune ; l'instruction reli-' « gieuse ne laisse pas d'être spéciale. Elle est com-\* \* mune par l'usage; elle est ispéciale par l'objet : elle « est commune dans ce sens, qu'elle n'est pas moins " « nécessaire à l'âme, que l'air et l'eau à la vie; elle w'est spéciale dans ce sens que les doctrines dont elle " « se compose, sont essentiellement distinctes de tous « les autres genres de doctrine; distinctes comme l'infini « est distinct de l'espace et du temps, comme l'im-🗽 🛪 mutabilité est distincte du progrès. Conclure de l'union « à l'identité, c'est imiter, à mon sens, ce philosophe « qui voulait que la morale fut contenue dans les ma-"thématiques, par la raison que la morale à ses certi-« tudes comme les mathématiques. »

<sup>&</sup>quot; (1) Novembre 1817. Prix : 75 cent. Paris , ches Belaumy:

BÉNABEN.

### ANNONCES ET NOTICES.

Mosologie naturelle, ou les muladies du corps humain, distribuées par familles; par M. Alibert, chemilier de plusieurs ordres, médecin constituit du Roi, médecin de l'hôpital Saint-Louis, etc. Deux grands vol, in-8°, sur papier vélin satiné, avec figures magnifiquement coloriées. A Paris, chez MM. Caille et Ravier, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, n. 175 et chez Treutel et Würtz, lib., rue de Bourbon, n. 17.

De toutes les sciences humaines, la médecine est sans contredit la plus intéressante et la plus utile. Il importe d'agrandit son domaine, de rassembler les faits au flémbeau de l'expérience, et de les graver profondément dans la ménfoire des hommes. Personne n'ignore avec quel zele infatigable M. le docteur Alibert a poursuivi l'étude des maladies de la peau. C'est amparéd'hui la pathologie unière qu'ifembrasse dans ses recherches à il a voulu ranger, par une méthode simple, et maturellois tentres les maladies qu'i se sont présentéeu à son observation, dans l'intérieur d'an des plus vortes et des plus surieux hôpitaux de le france; il a voulu faire participer à ses travaux les savans de tous les ordres, les hommes de toutes les classes, ceux mêmes qui vid vent à des distances très-élognées de la aspitale. V'est-oe pas une tidée heureuse que d'avoir laboricusement rassemblé tous les cas saves qui officient le plus de problèmes à la méditation et à la

Pensée, et de les avoir réunis dans un grand ouvrage pour l'instruction des contemporains et peur celle de la postérité? Lorsqu'un phénomène est insolite, il est difficile d'en dommer une idée précise à ceux qui n'en ont pas été les témoins; l'intaligence des commençais surtout n'est janaist très-accessible aux choses sensibles qu'ils n'ont pas en occasion de éonsidérar; le pouvoir magique de la peinture obvie à cet incenvéniens. Le production des traits et de la physionomie d'un malade qui suocombe à une maladie extraordinaire, est une leçon puissante qu'on n'oublie jamais: elle est préférable aux vains discours que suggère une théorie souvent mensengère autent que fatile. Les élèves qui étudient dans les Universatés étrangères, eroi-ront assister aux leçons cliniques de M. Alibert. L'hôpital, qui est le théâtre de ses observations, deviendra, pour ainsi dère, un hôpital nomade pour toute l'Europe savante. Il y a long-temps, du reste, que ce bed établissement a mérèté cette fameuse devise, qu'il faudrait pouvoir insorire sur la porte de tous les asiles de l'humanité indigente et malheureuse: Urbis et Orbis. En effet, l'hôpital Saint-Louis est devenu, par la nature des maladies goaves qu'on y traite, le réceptude des cas d'observation les plus divers : on y a recueilli les militaires de toutes les contrées, en proie à toutes les causes destructives. C'est là surtout qu'on a pu étudier la constitution physique des peuples, et s'éclairer par les lumières de la camparaison. Les peintres et les graveurs qui ont secondé M. Alibert dans cette pénible entreprise, se sont surpassés par la fidélité avoc liquelle ils ont su représenter les plus étonnans phénomènes. His ont etcellé sustout dans l'art de figurer les hernies, les acnères, les polypes, les loupes, les goitres, les dartres, les accidens de la syphilis, et tant d'autres altérations ou difformités, qui sont le triste partage de l'espèce humaine. Rien de plus exact que ces images instructives : c'est la nature mème, affermente de ses dégoûts et de son horrèties

Charles d'Ellival et Alphonsine de Florentino, fatsant suite à Ellival et Caroline, du même auteur; par M. le comte de Lacepède. Trois v. in-12. Prix: 7 f. 50 c. A Paris; chez Rapet et compagnie, rue Saint-Adré-des-Arcs, n. 41.

M. le courte de Lacapeda, justament célèbre comme histozion de la nature, compose anasi des romans qui sont l'histoire du cœur. Celui que neus annonçons est remarquable par une peinture vive des aentimens et des passions; l'intérêt des événemens qu'il renferme est attachant, et le style ne laisse rion à désirer des qualités brillantes qui distinguent les autres productions du même auteur.

Dictionnaire des Sciences médicales; vingt-unième.

walkers. Prix : 9 fr. Ches l'éditeur C. L. F. Passhouche, was et hôtel Serpente, n. 16.

Cette nouvelle livraisen d'un euvrage qui mériterait le titre d'Encyclopédie médicale, offre des sujets d'un grand intérêt. L'article Alquial est traîté, sous le rapport civil et militaire, par M. Coste, inspecteur-général des hopitaux, qui examine ces établissemens, depuis leur origine, tant en l'rance que parmi les autres nations, avec des détails très-importans sur leur perfectionnement et leur salubrité. L'article Alemie, par M. le professeur Richerand, doit être cousidéré comme le travail le plus achevé de tout de qu'ont écrit, sur cette fréquente lésion, les savans chirurgiens français et étrangers. L'article Homme, per M. Vitey, tracé sur un plan nouveau, approfondit les sauses physiologiques de notre prééminence sur les animaux ; il présente des recherches médico-philosophiques très-ingémienses sur la nature humaine et sur ses habitudes morales, dans toutes ses races, dans tous les climats; cet auteur a traité aussi de l'Hiver. On doit à M. Marc des observations fort eusaitéses savans et spirituels, Homophage, par M. Percy, et le mot Honoraires, où M. Cadet de Gassicourt a rappelé des anecdotes très-piquantes en traitant cette question délicate. Hépatite, par M. de Leus, etc. On doit aussi à M. Vaidy des articles de bibliographie rèmplis d'une saine érudition.

Examen des articles organiques publiés à la suite de concordat de 1801, dans leurs rapports avec nos libertés, les règles générales de l'église et la police de l'Etat; suivi des mêmes articles avec des modifications puisées dans les arrètés, décisions, décrets, lois et ordonnances qui ont paru depuis leur publication, et l'indication des changemens ou suppressions dont ils peuvent être encore susceptibles. Un volume in-8°. Prix: 5 fr., et 3 fr., 75 c. par la poste. Chez Alexis Eymery, rue Mazarine, n. 30 à Et chez P. Mongie ainé, boulevard Poissonnière, n. 18.

Les Soirées de Momus pour 1818, avec un calendrier et cette épigraphe:

Le soleil luit pour tout le monde.

Un joli in-18, orné de deux gravures. Prix: 2 fr., et 2 fr. 50 c. par la poste. Chez Alexis Eymery, rue Mazarine, n. 30;

Et chez P. Mongie alné, boulevard Poissonnière, n. 18.

Ce charmant recueil de chansons inédites, éminemment françaises, sera sans doute recherché par les amateurs de la franche galté. Il paraitra tous les ans à la même époque.

De la lightation, de l'Administration et de la Comp. tabilité des Finances de la Brunce depuis sa restauration; par Mi Genille, député du Cantale Chez Déterville, rue, Hautefeuille, m. 18. 11. 11.

c Cott ouverge, important par son objet, plein de recherches studiquens, de vues neuves et fécondes, tendant à des réformes dans les institutions plus que sur les personnes, me peut man-quer d'obténir les méditations de mod législateurs et l'attention des bons aiteyens qui siment à voir les matières considérées sons des points de vue vraiment restaurateurs.

M se recammande d'ailleurs par le nom d'un écritain qui depuis dix ans, emajoutant les grande travaux aux grande travaux, a maintenant sa place permi ceux qui ent enrichi la

science de l'économie politique.

8 . . b . . . . . . : Les Soirées de famille, recueil de nouvelles contredunses françaises et walses, de plusieurs bons quieurs choisies et mises en quadrilles à l'usage de le société; par Collinet, directeur d'orchestre de bals particuliers, et professeur de flageolet, rue Saint-Honore, n. 90, arrangées pour le piano, avec un accompagnement de violon ou thite non oblige, Prix: 3 fr. 75 cent. Ches Collinet:

Let chez P. Mongicalne, boulevard Poissonnière, n. 18.

#### TABLE.

| ,                                                        |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Poesie Hercule Furieux; par M. J. Anceau.                | Pag. 481   |
| Nouvelles littéraires. — Du Théaire français et du Théa- |            |
| tre etranger; par M. B. de Constant.                     | 484        |
| E'Ermite en Province Le Voiturin; par M. Jony.           |            |
| Annales dramatiques.                                     | 400<br>501 |
| Mercuriale.                                              | 504        |
| Politique. — Session des chambres. — Revue des Nos       | in<br>L    |
| velles de la Semaine; par M. Bénahen.                    | ,<br>510   |
| Notices et Annonces.                                     | 525        |
|                                                          |            |

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE

# **MERCURE**

# DE FRANCE.

Samedi 20 Décembre 1817.

AVIS

Les personnes dont l'abonnement expire au 31 décembre, sont invitées à le renouveler de suite, si elles veulent ne pas épecuver d'interruption dans l'envoi du journal. — L'époque de l'expiration est marquée sur l'adresse.

Les lettres et l'argent doivent être adressés, port franc, a l'administration du Menguar de France, rue des Poitevins, nº. 14.

Les bureaux sont ouverts tous les jours depuis neuf

heures du matin jusqu'à six heures du soirv-

Le MERCURE DE FRANCE perett le Samedi de chaque semaine. Le prix de l'abonnement est de 14 fr. pour trois mois, 27 fr. pour six mois, et 50 fr. pour l'année.

# LITTÉRATURE.

POÉSIE.

ODE.

TRADUCTION LIBRE D'ANACRÉON.

Honneur de ce riant bocage, Beaux lauriers, et vous, myrthes frais, TOME 4. 34 Prêtez-moi votre doux ombrage; Je veux m'enivrer à longs traits,

Bientôt nous quitterons la terre, Du Styx égayons le chemin: Que l'amour, couronné de lierre, Nous verse le nectar divin.

Nos jours, troublés par mille orages, Passent comme un léger vaisseau Qui, fuyant d'importuns rivages, Vole vers un climat nouveau.

Un jour, sur ma stérile cendre Et sur mes tristes ossemens, Que servira-t-il de répandre Du vin, des fleurs et de l'encens?..

Tandis qu'au déclin de la vie, Je puis compter plus d'un beau jour, Venez couronner ma Sylvie, Me parer du bandeau d'amour.

Avant d'entrer au sombre empire, Amis, soyons à la beauté: Au dieu Bacchus je veux sourire Dans les bras de la volupté.

M. Eugène MAUDUIT.

## ÉNIGME.

Je suis un lieu d'horreur, où la foudre éclatante Offre aux yeux consternés la mort et l'épouvante; Mais si ton cerps, lecteur, ne peut se soutenir, Je te prête un appui dont tu sais te servir.

( Per M. L. G. RICHOWME:)

#### CHARADE.

Je consens avec mon premier, Je refuse avec mon dernier, Je menace avec mon entier.

(Par M. A. DE CHAMPCOUR.)

#### LOGOGRIPHE.

Je suis, mon cher lecteur,
Un animal jaseur,
Que l'on entend à la saison nouvelle;
Si tu me retranches une aile,
Je deviens à l'instant cher à l'humanité,
Un titre doux et respecté.

(Par le même.)

Mets de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est sommeil; celui de la charade, est désordre; et celui du logogriphe, larme, où l'on trouve arme.

# NOUVELLES LITTERAIRES:

Du Théâtre français et du Théâtre étranger.

M. Benjamin de Constant, dont l'opinion est d'un grand poids, soit qu'il parle de littérature ou de poli34.

tique, a publié sous ce titre, dans le dernier numéro du Mercure, quelques observations, ingénieusement exprimées, mais qui me paraissent fondées sur des principes douteux et sur des faits inexacts. Comme il s'agit du théâtre français, c'est-à-dire de la partie la plus brillante et la plus admirable de notre littérature. il est naturel que nous cherchions à la garantir des innovations et des doctrines hasardées. Notre système dramatique est fondésur des règles invariables, parce qu'elles sont conformes à la raison; elles n'arrêtent point le génie, elles dirigent son essor, et l'empêchent de s'égarer dans les domaines sans bornes de l'imagination. Nos grands écrivains ont reconnu le pouvoir de ces règles salutaires, qui n'épouvantent que la médiocrité. Les règles sont au théâtre ce que les lois sont aux sociétés civiles, les plus sûres garanties de la liberté; au-dela tout est désordre et anarchie. C'est d'après ces considérations que nous avens plus d'une sois supplié les étrangers de nous pardonner la préférence que nous accordons à Racine sur le divin Schiller, et à Corneille sur le divin Shakespeare. Nous pe nous mêlons point des admirations étrangères; par exemple, nous permettons volonties à M. Schlegel d'avoir une estime particulière pour le Roi de Cocagne, et de mépriser le Misanthrope; pour nous, pauvres esclaves des règles, il faut nous plaindre si nous ne sommes pas encore arrivés à ce point de perfection.

Ces dernières remarques ne peuvent s'appliquer à M. Benjamin de Constant. Il ne méconnaît point le génie de Racine, il aime la littérature française, dont il est aujourd'hui l'un des soutiens les plus renommés. D'ailleurs, cet écrivain si distingué par la finesse de son esprit, et par l'adresse de ses préparations, n'affecte point le ton dogmatique. Il présente ses proposi-

tions sons la forme du doute, il invite à la discussion, et je crois me conformer à ses vues en cherchant à m'éclairer avec lui.

M. Benjamin de Constant croit apercevoir un commencement de révolution dans notre littérature, « parce qu'il a remarqué, depuis quelque temps, dans les articles littéraires de nos journaux, et même dans les cours de nos professeurs de belles-lettres, une tendance à agrandir les dimensions de notre théâtre, et sinon à s'affranchir de la rigueur des règles respectées jusqu'à co jour, du moins à reconnaître que les étrangers ne sont pas si coupables lorsqu'ils s'en écartent. »

J'ignore si les personnes désignées par le titre de professeurs de belles-lettres, attachent à ces mots. u les dimensions de notre théâtre, » la même idée que M. Benjamin de Constant. Lorsqu'elles se seront expliquées sur ce point, nous pourrons examiner s'il est convenable de suivre an de rejeter leurs conseils. Nous sommes charmés, en attendant, qu'elles aient reconnu que les étrangers;ne sont pas si coupables lorsqu'ils s'écartent des règles. Si elles avaient dit que « ces étrangers étaient coupables, » l'expression aurait été beaucoup trop forte; l'urbanité française l'aurait justement repoussée. Il faut laisser cette dureté d'expressions à cortains professeurs étrangers, dont elles révèlent l'orgueil blessé. Il nous importe fort peu que les Anglais, et les Allemands dédaignent les règles; c'est leur affaire et non la nôtre. Nous sommes contens des dimensions de notre théâtre; elles ont suffi à Corneille, à Bacine, à Voltaire; elles suffiront, j'espère, à ceux qui sont diguesde cultiver l'héritage de ces beaux génies. Est-ce aller, trop loin que de demander une réciprocité de tolérance?

Quant à ce commencement de révolution dont notre

hittérature est menacée, les symptômes ne m'en paraissent pas très-alarmans. Vraiment nous avons vu bien autre chose. Nos professeurs de belles-lettres et nos littérateurs de journaux sont des modèles de modération et de sagesse, si on les compare aux écrivains qui découvrirent, il y a quarante ans, que Racine et Voltaire, et Corneille n'avaient pas compris la tragédie. Il faut voir avec quelle confiance ils prédisaient la révolution qui allait changer la littérature française. « Le théâtre de Shakespeare, disait l'un d'eux, heurtera le thèâtre de Corneille, de Racine et de Voltaire, avec sa rudesse victorieuse, et il tombera, comme un vieux mur cimenté d'argile cède en poussière au boulet qui le frappe (1). »

Un Italien qui s'était fait Anglais, le signor Baretti, passa tout exprès la mer, dans la vue de réformer le théâtre français, dont les petites dimensions révoltaient son goût. « Vos Corneille, vos Racine, vos Voltaire, disait-il, ne sont pas sans quelque mérite, mais j'en trouve cent fois plus dans Shakespeare, car il a cent fois plus de défauts, et voilà la vraie supériorité, toutes les fautes possibles, et une beauté qui me plaît, d'autant plus que je m'y attendrai moins. Il est de l'essence du génie de ne rien enfanter que de bizarre il lui est absolument refusé de rien produire de raisonnable, et il faut commencer par renoncer au sens commun ponr arriver au sublime. Les caractères les plus infaillibles de la médiocrité sont la raison, le bon sens et le goût. Vos tragiques ont toutes ces qualités dans un degré éminent; comment voulez-vous qu'il aient du génie? Je ne connais que Shakespeare qui ait du génie. »

<sup>(1)</sup> M. Mercier.

Une dame renommée par l'éclat de ses aventures et par les grâces de son esprit, lady Montague, ne dédaigna pas d'entrer dans cette querelle; elle rompit une lance en l'honneur de Shakespeare; heureusement elle ne portait point la lance d'or, qui, s'il faut en croire l'Arioste, valut tant de succès à la vaillante héroïne de Montauban; personne ne fut renversé, et lady Montague ne se retira pas du champ de bataille sans quelques blessures. Racine, Voltaire et Corneille lui semblaient des pygmées auprès du colosse dramatique de l'Angleterre. Elle annonçait aussi avec assurance la chute de notre théâtre.

Les Français s'amusèrent de ces paradoxes; il les réfutèrent en se jouant, et ne répondirent que par de légères épigrammes aux adorateurs de Shakespeare. La révolution prédite n'arriva point. Les chefs-d'œuvre de la scène française continuèrent d'obtenir la préférence sur des farces monstrueuses où brillent de temps à autre quelques traits de génie, mais qui sont défigurées par toutes les marques des temps harbares où elles ont été conçues. Je suis porté à croire qu'il en sera de même aujourd'hui, qu'il n'y aura point de révolution dans notre littérature, et que le théâtre français subsistera tel qu'il est, aussi long-temps du moins que nous resterons fidèles au bon goût et à la gloire nationale. Je suis sûr qu'en y réfléchissant mieux, M. Benjamin de Constant partagera mes espérances.

Cet écrivain a recherché les différences qui distinguent le théâtre français de celui des Anglais et des Allemands; et il a rattaché ses découvertes à un principe général. Voici ce principe. « Les tragédies françaises, lors même qu'elles sont fondées sur la tradition ou sur l'histoire, ne peignent qu'un fait ou une passion. Les Allemands dans les leurs peignent un vie entière et un taractère entier. »

L'auteur, pour mieux faire entendre ce principe, ajoute les remarques suivantes. « Quand je dis qu'ils peignent une vie entière, je ne veux pas dire qu'ils embrassent dans leurs pièces toute la vie de leur héros, mais ils n'en emettént aucun événement important; et la réunion de ce qui se passe sur la scène, et de ce que le spectateur apprend par des récits ou par des allusions, forme un tableau complet, d'une scrupuleuse exactitude. Il en est de même du caractère. Les Allemands n'écartent de celui de leurs personnages, rien de ce qui tonstituait leur individualité. Ils nous les présentent avec leurs faiblesses, leurs inconséquences, et cette mobilité ondoyante qui appartient à la nature humaine et qui forme les être réels. »

Avant de passer aux conséquences de ce principe, il convient de l'examiner. Est-il vrai d'abord que les caractères soient bannis de notre scène tragique? Je ne le pense pas. Ce qui trompe M. Benjamin de Constant, C'est qu'il considère les faiblesses, les inconséquences et une mobilité ondoyante comme des parties essentielles d'un caractère. Point du tout, c'est là précisément ce qui est commun à tous les hommes; le caractère est ce qui distingue, ce qui sépare un individu des nutres hommes. Par exemple, l'austère Caton était sensible aux plaisirs de la bonne chère; il ne ménageait pas assez le Falerne, et se livrait trop aisément à la colère, quand un de ses esclaves manquait à quelque partie de son service : voilà des faiblesses et des inconséquences communes à la plupart des hommes; mais un attachement inébranlable aux institutions républicaines, la haine prosonde de l'étranger, l'instexibilité

de ses opinions, l'héroique opinatreté de son patriotisme, tels étaient véritablement les traits distinctifs
du vieux Caton; ce qui constituait son individualité.
C'est ainsi qu'on le présenterait sur la scène française;
c'est ainsi que Voltaire a peint Cicéron. On ne reconnaît point cet illustre orateur à la verrue que les Allemands ou les Anglais n'auraient pas manqué de lui
placer sur le nez, ni à ses querelles domestiques avec
Terentia; mais en le reconnaît aux qualités qui le distinguaient des hommes vulgaires, à son amour pour la
patrie, à ce désir ardent de renommée, si lonable lorsqu'il est la source des vertus, enfin à cette pompe, à
cette hauteur d'éloquence qui out mérité que Fénélon
balançat avant de lui préférer Démosthènes.

On croira pent-être que j'exagère en assirmant que les tragiques étrangers n'auraient pas oublié la verrue de Cicéron. J'ai vu jouer à Philadelphie la tragédie anglaise de Richard III. L'acteur, chargé de représenter ce personnage, avait fait les plus grands efforts pour se rendre difforme. Il paraissait sur la scène tout bossu et tout déhenché. L'acreur Vernet surait été jaloux de cette bosse. Il est vrai que l'auteur anglais suivait les indications du poète; car, comme le dit fort bien M. Benjamin de Constant . « Richard III réunit aux vices essentiels des tyrans, qui sont de nécessité dans son rôle, beaucoup de choses qui ne peavent appartenir qu'à lui seul. Son mécontentement contre la nature qui, en lui donnant une sigure hideuse et difforme, semble l'avoir condamné à ne jamais inspirer d'amour; ses efforts pour vaincre un obstacle qui l'irrite, sa coquetterie avec les femmes, son étonnement de ses succès auprès d'elles, le mépris qu'il conçoit peur des êtres si faciles à séduire, l'ironie avec

laquelle il manifeste le mépris, tout le rend un être particulier (1). »

Il me semble au contraire que ce mécontentement, ces efforts, cette coquetterie sont des faiblesses communes à tous les bossus, tyrans ou non tyrans. Ce qui distinguait Richard III des autres hommes, c'était une soif inextinguible du pouvoir, un naturel féroce qui s'exerçait sur sa propre famille, une basse hypocrisie, un profond mépris pour les hommes et la justice divine. Voila les traits qui pourraient en faire un caractère tragique pour la scène française.

M. Benjamin de Constant compase Polyphonte à Richard III. « L'un est un genre, dit-il; l'autre est un individu. » Il était juste d'observer que Polyphonte est si peu connu dans l'histoire, qu'on peut le regarder comme un personnage d'invention, et qu'il n'a pu être caractérisé que par ces traits généraux qui appartiennent à tous les tyrans. D'ailleurs, Polyphonte est un rôle secondaire dans la tragédie. C'est Mérope qui remplit la scène; c'est la peinture vivante de l'amour maternel qui a été le but du poète. M. Benjamin de Constant avouera qu'il y est parvenu.

Je pense donc, quelle que soit l'opinion de cet estimable

<sup>(1)</sup> M. B. de Constant fait allusion à une scène fameuse en Angleterre, et qui a fait pamer d'admiration plus d'un critique allemand; c'est celle où Kichard III, qui n'est encore que duc de Glocester, fait arrêter le convoi funèbre du roi Henri VI, conduit par Lady Anne, veuve d'Edouard, prince de Galles. Richard avait assassiné le père de la princesse, et son époux Edouard. Le convoi passe dans la rue; Richard, comme je viens de le dire, arrête le cortége, et conte fleurette à Lady Anne auprès du cercueil de son beau-père. Conter fleurette est le mot propre. Je traduirai ce chef-d'œuvre du théâtre étranger, et je mettrai le public à portée de juger entre ce théâtre et le théâtre français.

écrivain, que la scène française est riche en caractères qui dissèrent essentiellement les uns des autres, et qui font le plus grand honneur aux poètes qui les ont tracés et mis en action. Je demanderai aux plus chauds partisans du théâtre étranger si les caractères du vieil Horace, de Polyeucte, de Nicomède, d'Acomat, de Mithridate, de Néron, de Mahomet, des deux Brutus, de César, de Tancrède, de Spartacus, du grand-maître des Templiers, ne sont peints qu'en traits généraux et s'il est possible de les confondre avec les autres hommes. Il en est de même des héroïnes que nos grands poètes ont mises en seène; et, pour ne parler que d'une tragédie moderne, où trouvera-t-on, ailleurs que dans l'Agamemnon de M. Le Mercier, les modèles de Cassandre et de Clytemnestre?

Voilà pour les caractères. Passons aux autres observations de M. Benjamin de Constant. « Nos tragédies ne peignent qu'un fait. » Cette proposition est évidemment hasardée. L'action, dans une tragédie française et dans toute tragédie raisonnable, est une suite de faits qui aboutissent à une catastrophe ou à un fait principal. Dans la succession des événemens, le poête s'attache à leur donner, pour mobiles, les caractères, les passions, les intérêts des principaux personnages. Cette liaison est nécessaire pour augmenter l'illusion et le plaisir des spectateurs.

« Nos tragédies ne peignent qu'une passion. » Cette proposition trop générale me semble encore une erreur. Dans la plupart de nos tragédies, c'est le conflit de plusieurs passions qui détermine l'intérêt. Dans Andromaque, par exemple, je remarque plus d'un sentiment passionné; je vois que l'auteur a peint avec génie le dévoûment de l'amitié, celui de l'amour maternel, les tourmens de la jalousie, enfin l'amour avec tous ses emportemens; ajoutons à ces vives peintures la confiance héroïque du fils d'Achille et le sombre désespoir d'Oreste. Qu'on examine sous le même rapport nos chess-d'œuvre tragiques, et l'on aura le même résultat.

Les Allemands, dit-on, peignent une vie toute entière, un caractère tout entier. Soit : si une multiplicité de faits souvent incohérens; si un caractère, obscurci par les faiblesses, les inconséquences et la mobilité oudoyante, communes à tous les hommes, sont agréables aux spectateurs, les poètes allemands n'ont rien de mieux à saire que de suivre les traces de Shakespeare. Nous ne chercherons point à troubler de si nobles plaisirs.

M. Benjamin de Constant trouve qu'il y a des inconvéniens et des avantages dans les deux systèmes. Mais les inconvéniens sont si graves dans le système français, et si légers dans le système étranger, qu'il ne valait guère la peine de parler de ces derniers. Ils sont purement matériels ; ils consistent dans l'inconvénient du changement de décorations. Mais les inconvéniens des règles sontterribles. « Elles circonscrivent les tragédies, surtout les tragédies historiques dans un cercle assez étroit qui rend la composition très-difficile. Elles forcent le poète à négliger souvent, dans les événemens et les caractères. la vérité de la gradation, la délicatesse des nuances. Ce défaut domine dans presque toutes les tranédies de Voltaire.

Il suffirait peut-être de répondre à de pareilles assertions tout-à-fait dénuées de preuves par des allégations contraires. Mon estime pour M. Benjamin de Constant ne me permet pas de suivre cette méthode expéditive. Je dirai donc que rien ne me paraît plus avantageux que ces inconvéniens des règles. En circonscrivent la tragédie dans de justes bornes, elles empêchent les poètes de se

livrer à une imagination désordonnée, et de nous offrir des sarces de boulevards pour de nobles tragédies. Elles ne forcent point le poète à négliger la vérité et la délicatesse des nuances, puisque, de l'aveu même de M. Benjamin de Constant, l'admirable génie de Racine a vaincu ces difficultés. S'il n'y avait point d'obstacles à surmonter, que seraient le mérite d'une tragédie et la gloire du poète? Dans les arts d'imitation, on compte les chefs-d'œuvre; c'est le fruit du travail et du génie. Si la peinture, si la poésie, si l'art d'écrire n'étaient pas assujétis aux lois de la raison, aux règles du goût. on ne distinguerait point un peintre d'enseignes de Raphaël; on aurait autant d'estime pour un Scudéri que pour Corneille, pour l'auteur de Jocrisse que pour celui du Tartuffe. M. Benjamin de Constant pense que Voltaire a négligé « la vérité de la gradation , la délicatesse des nuances. » Si ce reproche s'adressait à Shakespeare, il serait juste; car on trouve rarement dans cette merveille du théâtre étranger, le sentiment des convenances; adressé à Voltaire, ce reproche demandait au moins l'appui de quelques preuves. Pour moi, je n'hésite point à déclarer qu'en ne jugeant pas Voltaire plus sévèrement que Corneille et Racine, on trouvera que ce grand poète a suivi le mouvement des passions avec autant d'habileté que ses illustres prédécesseurs.

Je ne sais s'il n'y a pas quelque chose d'ironique dans la manière dont M. Benjamin de Constant développe les incontestables avantages de ce qu'il regarde comme le système français.

Ces avantages sont de porter l'intérêt sur un objet, unique; mais il y a peut-être aussi une couleur un peu moins réelle, parce que l'art ne peut suppléer entièrement à la vérité. En ne peignant qu'une passion, on

obtient des effets plus constamment tragiques, mais la vérité y perd peut-être.

Ainsi les avantages seraient aux dépens de la vérité. Certes ces avantages ressemblent beaucoup à des inconvéniens. Rassurons-nous toutefois; si la vérité d'imitation n'est pas poussée au théâtre français jusqu'à mettre en scène des savetiers qui font assaut de quolibets, ou des soldats qui s'enivrent dans un corps-de-garde, on y trouve une vérité plus noble, et qui n'est pas moins réelle. Sans doute la barbarie a son naturel et sa vérité aussi bien que la civilisation. Nous préférons cette dernière, parce que nous sommes arrivés à un assez haut degré de perfectionnement social; il sera temps de nous offrir pour modèle le naturel du théâtre étranger, lorsque nous serons disposés à rétrograder vers la barbarie.

« Examiner, dit M. de Constant, comment on pourrait écarter les inconvéniens et combiner les avantages des deux systèmes, m'entraînerait trop loin, Je laisse un soin pareil aux hommes plus particulièrement voués à ce genre d'études. » Je puis me tromper ; mais, d'après les précédentes remarques de cet écrivain, une pareille invitation ne me paraît pas sérieuse. S'il est vrai qu'on ne puisse opposer aux graves et nombreux inconvéniens du système français que le léger inconvénient des changemens de scène un peu plus multipliés, certainement l'examen et l'hésitation seraient superflus; il faudrait se hâter de rejeter nos poètes classiques, et d'ouvrir nos theatres aux chess-d'œuvre de la Germanie et de l'Angleterre. Nous aurions alors le plaisir d'admirer des caractères entiers, tels que ceux de Richard III et de Robert, chef de brigands. Le poète ne nous ferait pas grâce d'une faiblesse et d'une inconséquence, car il paraît que ces choses sont de nécessité première au

théâtre étranger; nous aurions ce naturel précieux, cette vérité parfaite que nous pouvons, en attendant, admirer à loisir sous les halles ou à la place de Grève un jour d'exécution.

Je ne saurais croire que M. Benjamin de Constant ait sérieusement réfléchi aux conséquences de cette révolution dans notre littérature. Lui qui a obtenu des succès si brillans et si mérités comme écrivain politique, comme littérateur, doit attacher plus de prix qu'un autre à conserver intacte notre gloire littéraire à laquelle ses travaux l'ont associé. Gardons-nous d'offrir en sacrifice à l'étranger les chefs-d'œuvre et les réputations de nos classiques. Ce sacrifice serait, de tous, le plus humiliant et le plus pénible : tant que nous n'abdiquerons pas la gloire nationale, qui se compose des grandes actions et des créations du génie, à quelques époques qu'elles aient éclaté, nous resterons Français, nous aurons un point commun de ralliement dans toutes les circonstances, quelque pénibles qu'elles soient, et nous mériterons peut-ètre qu'on dise un jour de nous ce que César disait de nos ancêtres : « Quand les Gaulois sont unis, l'univers entier ne peut les asservir. »

A. JAY.

Du Jury et du Régime de la presse, sous un gouvernement représentatif, suivis de quelques matériaux pour une loi pratique à ce sujet; par M. Ricard (d'Allauch), ancien magistrat (1).

Il a déjà été fait mention, dans ce journal, d'un autre

<sup>(</sup>z) Paris, chez Patris, imprimeur-lib., rue de la Colombe, n. 4; et Delaunay, an Polais-Royal.

ouvrage du môme auteur, sur le jury de France ca d'Angleterre, Celui-ci n'en est que la suite ou l'appendice. M. Ricard (d'Allauch) s'applique à résoudre un problème dont on s'est plû a exagérer la difficulté. Ami fidèle, défenseur éclaire des institutions généreuses, il jette une vive lumière sur les hautes questions d'intérêt public, dont il n'a cessé de faire l'objet de ses études. Il tâche de répondre au dernier argument que ses adversaires veulent tirer de la nécessité des circonstances. Car les contradicteurs du jury et de la liberté de la presse n'out jamais nie les principes, mais ils se hasent d'en attaquer les conséquences dès qu'il s'agit d'en faire l'application; alors une prédilection mal déguisée pour des tribunaux plus expéditifs, la politique avec toutes ses méfiances et ses prophétiques alarmes, viennent au secours de la faiblesse du raisonnement; tantôt c'est la sévère Thémis qui craint de se voir désarmée par l'indulgente facilité des jurés, qu'elle est forcée d'admettre à la participation de ses redoutables mystères; tantôt c'est l'Europe toute entière qui va nous demander raison d'une phrase imprudente échappée au rédacteur d'un journal. Ces terreurs seralent-elles fondées? Nous aimons mieux ne pas le croire. Le concours des jurés peut, il est vrai, détourner quelquesois l'action de la justice prête à frapper un coupable; mais ce concours n'est-il pas aussi la sauve garde de l'innotence? L'avantage inappréciable de ce dernier résultat suffit pour guérir tous les scrupules. Une loi sage et vigoureuse, sur les abus de la presse, en étarterait les inconvéniens, et nous laisserait enfin jouir de ses biensaits. Eh! quel homme capable de sentir ce qu'il se doit à lui-même, d'apprécier le don de l'intelligence qu'il a reçu de la nature, pourra de bonne foi consentir à la privation de l'exercice de la plus noble de ses facultés, celle

de penser et de communiquer sa pensée? Cette loi répressive est, dites-vous, impossible à trouver. Législateurs timides, rassurez-vous; lisez sans prévention cette modeste brochure. D'abord, si vous voulez que l'institution du jury, délivrée des entraves dont elle est encore chargée, justifie bientôt toutes les espérances, commencez par soustraire le choix des jurés à l'influence supérieure qui n'a cessé jusqu'ici de le diriger. Que d'après la liste impassible des contributions, les jurés soient pris, à tour de rôle, parmi les citoyens suffisainment imposés. Celui en qui la société reconnaît assez de responsabilité pour lui confier l'honorable mission de désigner ses premiers mandataires, n'aura-t-il pas assez d'intérêt au maintien de l'ordre public, pour le défendre au tribunal du jury? Cette base offre une latitude tout-a-sait rassurante; facilité du service, indépendance des choix, égalité de charges et d'honneurs, heureux amalgame d'intérèts et d'opinions: tout est là! Que faut-il de plus au jury ordinaire? Il n'a qu'à prononcer sur un fait qui est pour ainsi dire rendu vivant et présent par les témoins appelés. Ici M. Ricard demande l'unanimité des suffrages. Ce n'est point une simple réminiscence de la jurisprudence anglaise. Notre compatriote ne parle que d'après sa conviction intime; il ne se dissimule aucune des objections opposées au système de nos voisins, chez lesquels on a dit qu'une bonne constitution physique était la première vertu d'un juré; il y a du courage à ne. pas être déconcerté par cette première objection. Viennent ensuite des délits dont la nature est plus compliquée, plus difficile à fixer : cenx qui attaquent l'ordre social, l'existence morale des familles ou la réputation des individus. Tels peuvent être les abus de la presse : or, pour juger le véritable sens d'un livre quelconque, il faut n'être pas étranger à l'art d'écrire; il faut avoir cette urbanisé de mœurs, cette délicatesse, cette susceptibilité d'opinion, qui seules peuvent nous faire apprécier, par un retour sur nous-mêmes, les atteintes portées à l'honneur. à l'amour-propre, aux devoirs sociaux. Un excellent contribuable peut n'être point en état de sentir la finesse de Duclos ou le persissage des provinciales. M. Ricard ( car c'est sa doctrine que nous expesons, et le plus souvent nous citons ses propres paroles), propose, dans ce eas, des jurés spéciaux, c'est-à-dire des hommes spécialement instruits, qu'il prend parmi les gradués de toutes les classes, les savans, les hommes d'état, les gens de lettres, en ayant soin de dispenser ceux-ci de la quotité contributive : la science n'est-elle pas une propriété? et le don des lumières est-il exclusivement attaché aux autres dons de la fortune? Les assemblées électorales, à qui le choix en serait dévolu, indiqueraient ces jurés spéciaux pour un terme éventuel de cinq années. Ces jurés prononceraient à la majorité des vois. puisqu'il s'agit ici, moins d'un fait à vérifier que d'un jugement à rendre.

C'est dans l'écrit de M. Ricard qu'il faut cherches. les motifs de ses opinions, et de la préférence qu'il donne à la méthode anglaise pour le jury ordinaire. Le style de cette brochure est concis. Chaque phrase présente une idée, chaque mot est pesé. L'auteur a donné à son ouvrage les apparences d'un projet de lai, non pour essayer de le recommander par cette forme ambitieuse, mais pour en faciliter l'examen et la discussion. Tout s'y enchaîne et se déroule en démoustrations successives. Quelle idée plus simple, par exemple, que celle d'introduire le jury dans la chambre des pairs, lorqu'elle doit se former en cour d'accusation, pour décider sur la responsabilité des ministres? Depuis deux

ane, on effecte de chercher les bases de cette lei complémentaire de la charte; le projet de M. Ricard est si. simple, qu'on peut s'étonner de ne l'avoir encore apençu : nulle part, pas même dans aucune des constitutions existantes. Certainement il s'adapterait à merveille aux dispositions de la nôtre. Le reproche auquel la convention n'a jamais pu répondre (car elle out pu se scolier sur l'erreur inseparable des jugemens des hommes), c'est que dans l'affreuse catastrophe qui souille sas annales , elle usurpa, le pouvoin judiciaire; d'assemblée délibéraute, elles'éniges en tribunal, et conserva, dens l'exercice de ges, fonctions qu'elle vennit d'usurper, les mêmes formes, que pour ses délibérations accoutumées ; elle fut même, inscusible à cette éloquente epestrophe qui fut adressée, par le désenseur de Louis XVI: Jo cherche ioi des jugas, et je me évois que des ascusateurs paralas terribles qui s'adressent ancore à tous les megistrats dont la .conscience ne serait pas offragée d'une accusation de pouvoirs incompatibles. En effet, cat-il convenable que le tribonal qui a vérifié le délit en applique la peine ? Si des préventions particulières dont il est si difficile de se défendre ont guidé le jugo dans la recherche du crime supposé, la peine se ressentira de la chaleur qu'on a mise dans le poursuite: On court le risque d'être eruel par amour propre, passion inhérente à l'humanité, et qui se reproduit sons toutes les formes. Il servit facile de pousser jusqu'à l'évidence les inductions tirées de la malhaureuse faiblesse de notre organisation. puisque enfin les juges na sont pas d'une espèce privilégiée.

Nous voulons nous abstenir également de plus aun ples réflexions sur la liberté de la presse. Parties intéressées, ce servit une méritable cumulation de pouvoirs que de nous pecter à la fois comme juges et parties 35.

dans notre cause. M. Ricard défend cette cause qui est celle de tous les hommes éclairés, et on ne lui contestera pas ses droits. Après tous les publicistes qui ont rempli la même tâche, nos lecteurs ne nous sauront pas mauvais gré de mettre sous leurs yeux le passage saivent....:

« Nous n'avons encore rien dit sur le point le plus important, celui de savoir si les journaux seront libres des-à-présent, ou si leur tutelle sera prolongée; il n'y a nul doute au fond pour l'émancipation, et il y aurait peu d'inconvéniens dans la pratique. Le gouvernement représentatif, si l'on peut le definir d'après ses termes, et la croyance politique de toute la France, se compose d'intérêts confiés et de droits respectifs, d'où maît un droit réciproque de surveillance, ce qui motive nécessairement la faculté de l'exercer. Ce gouvernement est bien plus libéral, si l'on admet un système d'opposition active, comme l'un de ses élémens constitutifs. L'exemple et ses succes sont sous nos yeux. Chez nos voisins d'outre-mer, non-seulement les pouvoirs se Balancent en faveur du gouvernement, mais toutes les passions sont mises en jeu pour son maintien.

Deux armées constamment en présence s'observent avant d'en venir aux mains. Comment concevoir l'organisation d'une armée sans avant-postes? Chaque parti a ses enseignes, ses! armes et sa tactique. La, rien n'empêche les factionnaires de sonner l'alarme; les alertes sont continuelles, les coups sont aussitôt parés que portés; mais quittons le ton militaire, et réduisons la question aux termes les plus pacifiques : il s'agit du droît de surveiller et de remontrer; ce droit ne peut être complétement ni équitablement exercé qu'à l'aide des journaux; et de quelque manière qu'il le fût, ce serait sans danger pour les gouvernans; il leur ména

gerait une issue toujours ouverte à toutes les pèces de mécontentemens, et il serait pour les gouvernés un juste dédommagement des charges qu'il leur faut supporter pour soutenir un gouvernement splendide. Il n'y aurait a craindre ni irritation, ni commotion. Plusieurs cris poussés à la sois s'évaporent au grand air, et se neutralisent par leur divergence. Quant aux écrivains ordinaires, quelle alarme pourrait-on concevoir de cinq ou six publicistes qui raisonneraient bien ou mal sur les intérèts de leur pays? Si, par le laps du temps, il échappait à quelque homme profond, l'une de ces pensées qui entraînent l'opinion et subjuguent jusqu'à l'autorité, on en profiterait : ce serait le tour du génie de dominer un moment; cette chance est si rare qu'on ne devrsit pas la lui envier. Une fois échue, on l'offrirait comme un lot gagnant à la multitude des joueurs qu'il faut savoir occuper. On la présenterait à d'autres comme un moyen de cultiver les généreuses pensées et de propager l'instruction. Il suit de tout cela que le système représentatif est le gonvernement de la raison, de la prévoyance et de la vérité. Quel est le peuple en Europe qui peut se vanter d'en avoir un pareil? et quel est le sujet inepte ou ingrat qui oserait s'en plaindre et le renier? Mais il ne suffit pas d'avoir une charte, il faut qu'elle soit franchement exécutée. Quel moment plus propice pour essayer tous ses mouvemens, que celui de la présence des étrangers? Si elle était entravée, ils aideraient à sa marche; mais bien loin nous-mêmes de la semer d'obstacles, nous serions jaloux de montrer à nos alliés que pour être heureux et libres, nous n'avons pas besoin d'être gardés.....

« Les écarts si faciles de la pensée ne doivent pas être poursuivis comme des crimes réfléchis. Celui qui n'aura pu contenir une exubérance d'idées dans son cabinet, ne doit pas êtie traité comme celui qui vole et tue sur les grands chemins. Il faut honorer la pensée jusque dans ses écarts; elle est le don le plus précieux que la divinité ait fait aux hommes. Honorons-la, puisque celui qui nous gouverne, modèle d'expression dans ce langage parle de toute l'Europe, sait mieux qu'aucun autre apprécier le digne usage qu'on en peut faire. »

Esménaro.

## MERCURIALE

En ce temps-là, Apollon, voyant que le déluge de la politique allait amener la ruine de son peuple, et que la lyre menaçait de faire naufrage, s'adressa, peur la première fois, à M. Vigée, et lui prescrivit de construire une espèce d'arche dédiée aux Muses, sous le nom d'Almanach (1), où la seule élite des nourrissons du Pinde viendrait chercher un refuge contre le torrent dévastateur. Il dit et disparent. M. Vigée, docide à la voix de l'incounu, se mit sussitôt à d'onvenge; mais se se détachant, pas assez de tout intérêt personnel, il s'est vu contraint de jeter dans son arché la variété de teste de Noé, en y remurque bien quelques une de toutes les tespèces; on y remurque bien quelques une de tou semi

<sup>(1)</sup> Almanach des Muses pour 4818. Un vol. in-18, avec gravures. Prix : 2 fr. 50 c. Ches. Eymery, libraire, rue Mazarine.

qu'Aposson admet entre ses savoris, mais: Apparant rari nantes.... Du reste, l'arche est pleine.

L'Almanach des Muses de 1818, enfant dégénéré, comme tant d'autres, de ses glorieux ancêtres, doit encore, à leur antique illustration, son reste d'existence dans le monde; mais qu'il ne s'y fie pas, on commence à se lasser de cette sorte de mérite. Il étaît facile à M. Vigée de le relever à la gloire de sa première origine, en sollicitant les libéralités de la plupart de nos académiciens dont presque toute la fortune poetique est encore en porteseuille. C'est aux pauvres à quêter, sans doute il eut trouvé ces messieurs plus disposés à lui donner leurs vers que leurs voix; mais a a mieux aimé charger son recueil annuel de ses épigrammes rancuneuses contre l'Académie que de s'enrichir de ses tributs; parce que l'Academie a été sans pitie pour M. Vigée, fallait-il qu'il le fat pour ses lecteurs? Mais c'était peu du sacrifice de ces épigrammés, dont la lecture est souvent accompagnée d'un rire équivoque ; il ent falla que M. Vigés renouçat encore à cette longue malice en prose qui sort de note à sa naive épitaphe, et deus laquelle il cherche à établir uni parallèle désobligeant entre chacun de ses immertelscontemporains et leurs plus célèbres prédécesseurs rés serait bien sutre chose si l'on vodait porter cette cu-' riosité comparative dans la table alphabétique de l'Mmanach des Muses de 1775 et dans selle du nouveau : à la place de Colardeau, on verrait M. Coupigny; à celle de Delille, M. le colonel chevalier Dupuis-des-Ibleté; · La Harpe a pour sucresseur M. Lefilleul-des-Guerrots; Marmontel est remplacé par M. Moufle; et Valsaire par M. Vigée lui-même ; ce qui est risible ét déselant.

Il est donc bien décidé qu'un véritable ami des Mases n'occupera guère ses loisirs avec leur dernier Almanach; l'éditeur s'est même interdit la ressource du laxe typographique et des ornemens empruntés à l'art de Ross qui pouvaient, dans la solennité de la nouvelle année. recommander son recueil aux dames dont les yeux ont bien d'autres occupations que la lecture; car nous ne considérons pas comme des ornemens la couverture, fexillemorte, dont les Muses de 1818 sont habillées, ni l'effigie boudeuse de cette Chloé abandonnée que nous représente le frontispice, avec un vers élégiaque de M. Vigée à ses pieds : il nous semble que, dans cette gravure, la moue de son Ariane serait convenablement remplacée par la mélancolie de son libraire, qui, révant au dédaigneux public, pourrait dire, comme l'amante délaissée :

Il ne vient pas et je l'attends,

Il nous serait facile de prolonger nos observaions critiques sur le nouvel Almanach des Muses, mais une note officieuse de l'Éditeur nous instruit des dangers où l'on s'expose en blessant sa gloire irascible; il n'y va pas moins que de se faire tirer les oreilles; et la menace n'est point irréfléchie; ce n'est pas d'aujourd'hui que M. Vigée conspire contre les oreilles.

Passons donc à la partie de l'éloge; c'est plus prudent, c'est plus court. Nous avons dit que l'arche de M. Vigée avait donné l'hospitalité à quelques noms affectionnés des Muses, mous voulions parler d'abord de MM. Andrieux, Jouy et Tissot, qui seuls pourraient protéger l'embarcation centre le naufrage; on a ambiembarqué oinq colombes :-madame Dufresnoy, mademoiselle Desbordes, madame la princesse de Salm,

mademoiselle Caroline Martelet de Lure et madame Simon-Candeille. Laquelle de ces colombes emportera la palme? Chacune nous paraît digne d'une distinction innocente de toute galanterie. Si l'on n'y prend garde. le sceptre d'Apollon va tomber en quenouille ; heureusement M. Lavigne y prend garde. Ce jeune poète qui, au dernier concours académique, disputa la couronne et partagea les dieux, commence à ne plus donner des espérances, il les réalise; son brillant discours se trouve compromis, au milieu de cette majorité qu'il a si plaisamment qualifiée dans up vers devenu proverbial. On retrouve aussi avec une agréable surprise M. Viennet parmi les passagers; et enfin M. Bérenger, qui par l'alliance de la poésie, de l'esprit et de la philosophie, a su placer la chanson parmi les compositions classiques ; sa lyre inventée endort les flots et les orages ; assez d'autres endorment l'équipage et donnent à l'arche l'apparence de la barque à Caron.

Il serait injuste d'oublier parmi les honorables exceptions, MM. de la Chabaussière, Lebailly, et quelques autres, et même M. Vigée, qui peut aspirer à plaire lorsqu'il n'est pas dans une attente amoureuse ou dans un dépit académique, lorsqu'il ne soupire pas après le sopha de Chloé ou le fauteuil de l'institut.

— Dans toutes ses entreprises typographiques, M. Didot l'aîné semble avoir principalement pour objet de rendre de nouveaux honneurs à nos écrivains les plus illustres; et, par l'éclat qu'il donne à la réimpression de leurs ouvrages, il associe véritablement sa réputation à leur gloire littéraire. L'amour des lettres, autant que l'amour de son art, a déterminé M. Didot à publier une collection des meilleurs ouvrages de la langue

française, et à consacrer ses soins, ses talens et une partie de sa fortune à cette opération, dont le succès le plus désirable et le mieux mérité ne lui laisse, sous le rapport de ses intérêts, d'autre espoir que celui de recouvrer les avances considérables qu'il a faites.

Les Eurres de Molière, qui viennent de paraître en sept volumes, faisant suite aux vingt-sept volumes déjà publiés de cette précieuse collection, sont un nouveau chef-d'œuvre de typographie, comme les ouvrages qu'ils reproduisent sont, pour la plupart, des chefs-d'œuvre dramatiques. Cette nouvelle édition de Molière fouraira le sujet d'un article littéraire (1).

Les philosophes nous l'ont bien dit : Défiez-vous des saints personnages et des gens de Dieu; pour un bon ermite que l'on peut rencontrer, que de tartuffes! On ne saurait dire la quantite de vices et d'inepties que contient un froc. Nous étions livrés à ces réflexions lorsqu'il nous tombs sous la main un Dictionnaire des gens du mondé ou Petit cours de morale, par un jeune ermite. A son habit et à ses ornemens, ce pélerin avait l'air d'arriver de la Guyane, et cette conformité frauduleuse devait d'autant plus nous faire prendre le change, que le nouvel ermite ne se fait pas scrupule de dérober aussi l'esprit de son maître qu'il a disseminé par ordre alphabépique; heureusement la méprise ne peut pas être de longue durée, car lorsque l'érudition

<sup>(1)</sup> Prix des sept volumes : papier ordinaire, 51 fr. 50 c.; — papier fin, 52 fr. 50 c.; — papier velin, 105 fr.; — et pour le pett, 9 fr. en sus par exemplaire. A Paris, ches P. Didot l'aisé, imprimeur du Roi, rue du Pont de Lodi, n. 6.

N. B. Tous les ouvrages de la collection se vendent aussi séparément.

du compilateur jésuitique vient à cesser, il faut bien qu'il recourre à l'invention supplémentaire, et c'est alors qu'auprés des beautés usurpées se dévoitem à nu les platitudes légitimes du jeune ermite : cela est vraiment dommage pour le succès de l'ouvrage.

Si son dictionnaire, grace à ces divers subterfages, est appelé aux honneurs douteux d'une seconde édition, voici un petit article que nous proposons au saint homme; il pourra en profiter et ne l'aura pas volé.

#### JEUNE ERMITE :

Petit uşurpateur d'un froc, Dont la grotte est une caverne. Qui, sur le Pinde, se gouverne D'après les statuts de Maroc; Il n'est su seur qu'il ne menace, Et tous ses bons mots publiés Ne sont que trésors spoliés Sur les grands chemins du Parma Il n'épargne, ardent fourrageur, Ni le sacré hi le profane, Et surtout de notre Guyane, Pille l'Etmite voyageur # Male une lumitie subite Le signale au dédain vengeur, Et ches son imprimeur habite Sun édition cénobite.

Á

## **OUATRIÈME LISTE DES SOUSCRIPTIONS**

Reçues pour les naufragés du radeau de la Méduse, jusqu'à la date du 18 décembre inclusivement.

Dons remis immédiatement chez MM. Perregaux-Lafitte et comp. :

MM. le colonel de Castellane, 60 f. — Boucherot, 50 f. — Le Vieil Ermite de Tarn-et-Garonne, 10 f.—Cressent, rue Sainte-Anne, 10 f.-M. D. P., 5 f.-L. T., 30 f.-N., 50 f.-J. B., 40 ft

Dons remis aux bureaux du Journal du Commerce et du Mercure :

MM. M., offi. sup. en demi-solde, 10 f.—Fournier-Verneuil, 20 f.—Lhuillier, lib., 5 f.—A. Goupil, étud en méd., 5 f.— Plusieurs abon. au Mercure, de la ville de Reims, 60 f.—Le comte Destutt de Tracy, pair de France, 50 f. —E. D. ainé, 15 f. —G. D. d'Elbeuf, 5 f. — Shakerley, 20 f. — Fontenay, de Louviers, 20 f. — Lawless, 20 f. — Attenoux, 5 f. — Mardelle, emp. réf. de la guerre, 5 f. — A. F., 10 f. — Verbruggh, 5 f. — Un abonné au Mercure, 20 f. — Esquirol, méd. à la Salpétrière, 10 f. — Fouquier, méd., 5 f. — Leveillé, méd., 5 f. — Leveillé, méd., 5 f. — Leveillé, méd., 5 f. — R. Liene de la 15 f. de la 18 f. pharm. J. B. G., pharm. milit., 5 f. — R., lieut. de la 1rc. leg. de la garde nat., 5 f. — Une étude de notaire, quartier Saint-Eustacho. 21 f. - Les profess et élèves de l'école de Méd., 332 f. 25 c. Rochelle de Vitré, 16 f. — M. Rottberdam, 20.f. — Maillard, méd., 10 f. — Gail fils, 10 f. — J. B. E., maréch. de camp eu rewaite, 5 f. — Perreau, rue des Bourdonnais, nº. 21, 20 f. — Emard de Montivilliers, 20 f. — B. T., 10 f. — Mesdames la comt. Beugnot, 70 f. — La princ. de Wagram, 50 f. — La comtesse Demidoff. 100 f. — Une dame inconnue, 10 f. — Tais annuelle de la contesse Demidoff. 200 f. — Une dame inconnue, 10 f. —

Trois anonymes, 71 f.

Montant des trois listes précédentes, . 10,669 f. 50 c. Montant de la présente liste, ...... 1,325 f. 25

TOTAL ( déposé chez MM. Perregaux-Lafitte et compagnie), ..... 11,994 f. 75 c.

Erratum. Le don de 20 f. de M. S....n, rue du Mont-Blanc, a été compris par erreur, dans la troisième liste, parmi les dons des anonymes.

# POLITIQUE.

## S. I.

### SESSION DES CHAMBRES.

Je vais faire le triste office d'abréviateur. Obligé de renfermer dans un cadre d'une douzaine de pages, un grand nombre de discours, dont le moins long a plus d'etendue que toute cette analyse, j'effacerai de brillantes couleurs, des formes sublimes. En vain cherchera-t-on ces mouvemens entraînans qui ont rempli de passion une auguste assemblée; formes, couleurs, mouvemens, tout aura disparu. Heureux si le dessin primitif n'est point altéré, et que l'on puisse reconnaître sous le scalpel, la pensée de chaque orateur, au défaut de son éloquence.

Cette discussion a été vive, et ce n'est pas un mal. Elle a prouvé à la France que la race des orateurs et des hommes d'Etat n'est pas éteinte, et c'est un bien. Elle a prouvé mieux encore : c'est que nous sommes riches en bons citoyens; mais voici un phénomène que l'on chercherait en vain dans les discussions du même genre; des orateurs qui étaient venus combattre le projet, en ont adopté les principes, et d'autres qui étaient venus le défendre, en ont ruiné les bases

Le premier qui se présente dans la lice est M. Martin de Gray. Il examine le projet de loi sous deux aspects, la police de la presse, et la saisie des écrits. Voici d'abord en quoi consiste la police de la presse. Avant d'imprimer un écrit, il faut que l'imprimeur avertisse l'autorité; avant de le mettre en vente, il faut qu'il en dépose cinq exemplaires entre les mains de l'autorité. Le seul moyen de constater le dépôt, c'est le récépissé. Or le refus absolu ou le délai de la remise du récépissé, tout cela depend de l'autorité. Et même, muni du récépissé, l'imprimeur pourra ne pas être quitte. Il est des cas où on le considére comme complice de l'écrivain; et non-seulement lui.

mais le libraire, mais le distributeur de l'écrit. Solidarité qui donne pour premiers juges à l'écrivain, non-seulement l'imprimeur, non-seulement le libraire, mais le

colporteur même.

L'article 7 paraît à l'orateur un raffinement sans exemple. Si vous avez manqué à la déclaration, vous êtes coupable; si vous n'y avez pas manqué, et que l'on voie dans votre livre des provocations directes, vous êtes coupable. Est-ce que la loi cacherait un piège? Vous n'auriez distribué qu'une seculle, qu'une page, vous ne l'auriez distribuée qu'à un petit nombre d'amis, vous êtes coupable. La terrible loi du 9 novembre était moins terrible encora. D'après l'article 9, à défaut de notification dans les vingt-quatre houres, la saisie est pulle ; et d'après l'article 21, cette annullation ne met aucun obstacle aux pourmites. Supposez la cause repyoyée aux tribunaux, smand le jagement serait favorable, le champ, n'en est pas moins servert à l'opposition du ministère public, et rien ne fixe le délai dans lequel on doit statuer sur cette sprontion. Linei, point d'écrit qu'op ne puisse mettre en saisie asset la publication, point de saisie qu'on ne puige prolonger andéfinissent : ...

Passant de l'examen des principes à l'examen du mode du jugement. Desateur s'étanne que l'on soumette les progrès de la nimilantion, le perfectionnement de la narture humaine, tent l'endec avil, moral et politique, au jugement d'un tribunal de pelice; car c'est lui soumettre tent cela, que de samettre dans ses majos la liberté-dépunser. « Quei, des tribunaux subalterpes jugeraient l'exercice d'un droit public qui est l'âme de tout le système constitutionnel! Des tribunaux subalternes jugeraient da pensée, le génic, l'epinion, cette reine du mando, comme ils jugent les mendians et les vagalonda! C'est à des tribunaux de police, que l'on douverait le droit de dire à l'intelligence humaire: tu n'iras pas plus lois. »

Quant à la censure des journaux, l'orateur la considère commossibversive du gouvernement représentatif, puisque l'exercice de l'opinion est l'élément principal de ce goumernement; comme contraire au droit de propriété, puisqu'elle fait dépendue d'un caprice, non-seulement la propriété pécuniaire des entrepreneurs, mais la propriété plus noble du talent; enfin, comme sondée sur des craimes chimériques; car à qui persuadera-t-on qu'un misérable propos de gazette, aussitôt oublié que publié, va remuer l'Europe? « Mais je dirai plus, s'écrie l'orateur, je dirai qu'il importe à la France que les étrangers apprennent notre véritable position, qu'ils connaissent l'excès des charges qui nous accahlent, qu'ils en connaissent l'excès et les conséquences; qu'ils sachent que le repos de l'Europe est lié à notre repos, et que si nos richesses sont épuisées, notre courage est inépuisable.»

M. Jollivet commence par exposer les objections contre le projet. Il les réduit à trois : 1% le droit de publier ses opinions est un droit naturel; 2%. l'exercice de ce droit est nécessaire au gouvernement représentatif;

3°. il est garanti par la charte.

Pour combattre la première objection, l'orateur prend les choses ab ovo, et s'enfonce, je ne veux pas dire se perd dans ces hypothèses ténébreuses, qu'une bonne fois nous devrions abandonner aux subtilités de l'école; mettant sur la même ligne Hobbes et Telliamed. Pour combattre la seconde objection, je crains qu'il n'ait fait comme dans bien des disputes au l'on croit donner plus de force aux choses, en les exagérant; par exemple, il s'est laissé emporter jusqu'à dire que la liberté de la presse n'était pas plus dans l'essence du gouvernement représentatif, que dans l'essence de tout autre gouvernement, même qu'elle était contraire au gouvernement représentatif plus qu'à tout autre. Son rassonnement est curieux. Le gouvernement représentatif offre la plus forte garantie, donc il n'a pas besoin d'autre gas rantie. Mais s'il offre la plus forte garantie, c'est qu'il les réunit toutes. S'il est représentatif, c'est qu'il représente l'opinion. Et pour la représenter, il faut la connaître. Parce que l'espèce humaime n'est pas une table de logarithmes, M. Jollivet bannit de la politique toute abstraction. Et pourtant son discours ne repose guère que sur des abstractions. Le vrai système de la liberté publique, dit-il, consiste à substituer la sévérité de la loi aux caprices des hommes. Sans doute ; et voilà pourquoi l'on vous demande une loi qui ne laisse point de place. au caprice des hommes. Pour terminer, il compare la condition des journalistes à celle des comédiens. Et j'an

voue qu'il n'est guère possible de se donner en spectacle, sans qu'un parterre incivil ne prenne quelquefois la liberté de siffler.

M. Ganilh succède à M. Jollivet. « Depuis quatre ans; dit-il, la charte régit la France, et la France attend depuis quatre ans le principal bienfait promis par la charte. C'est que le gouvernement a voulu des garanties plus fortes que les garanties constitutionnelles; et que les chambres ont en jusqu'ici plus d'égards pour

ses craintes, que de respect pour la charte.

« Mais, il faut le dire; car on voudrait vainement le dissimuler, la nation n'a pas eu, pour les chambres, la même condescendance, que les chambres pour le gouvernement. L'opinion publique s'est alarmée; et le gouvernement a senti qu'il ne pouvait rester indifférent aux alarmes de l'opinion publique. » Malheureusement le moyen qu'il a pris pour les calmer, ne paraît propre qu'à les accroître. Malesherbes avait dit : « L'abus ne peut naître que de l'usage; comment abuserez-vous, si l'on vous empêche d'user? » Blackstone avait dit : « La liberté de la presse consiste à ne point mettre de restriotion antérieure à la publication, et non à exempter Les auteurs, des poursuites judiciaires, après la publication. » C'est une même pensée dans des termes différens. M. Ganilli la développe et la féconde: Le projet de loi, d'après lui, veut réprimer les abus de la presse, antérieurs non-seulement à la publication des opinions imprimées, mais même à l'impression des opinions! S'il en est ainsi, la loi ne réprimera pas des abus existans, mais des abus qui pourraient exister.

Mais sont ce en effet des abus de la presse, que les circonslances indiquées par le projet de loi? L'omission de la déclaration n'est pas un abus de la presse; c'est un abus de l'imprimeur. Quant à la provocation au crime, que doit-on penser de la culpabilité d'un auteur dont l'écrit ne serait point sorti de son porte-feuille? « La question se présenta à la fin du dix-septième siècle, chez un peuple voisin, dans un procès célèbre. L'ècrit fut jugé coupable; et Algernas Sidney périt sur un échafaud. Mais vous savez comment la postérité a jugé les juges de Sidney. « Or, tout écrit qui n'a point été publié, est comme s'il n'était point sorti du portefeuille.

Car, pour qu'il soit considéré comme provocateur, il faut qu'il y ait provocation. Et, pour qu'il y ait provocation.

cation, il faut qu'il y ait publication.

Après avoir rébabilité les journaux que l'orateur précédent s'était efforcé d'avilir, il demande par quelle bizarrerie, des circonstances plus douces demanderaient un régime plus sévère, et comment il se fait que l'on veuille perpétuer des lois faites pour des temps de crise en avouant que nous entrons dans le calme. Il ne conçoit pas sur quoi s'appuie cette distinction tant répétée entre les journaux et toutes les autres sortes d'écrits et pourquoi la loi serait marâtre pour eux senls. On craît les partis! Mais, partout où il y a du pouvoir à dispuser, il y a des partis. Ce n'est point quand ils affichent leurs prétentions qu'ils sont dangereux, c'est quand ils les cachent. Et, avec des journaux libres, ils ne peuvent les cacher.

M. le garde-des-sceaux, après avoir justifié la loi par la classification qu'elle établit, classification toute nouvelle, et digne de nous être enviée par l'Angletefre, après avoir cité les articles 18, 23 et 25 du projet, comme des preuves d'un adoucissement manifeste dans la législation, s'arrête tout-à-coup, comme frappé d'une grande pensée: « Dans une enceinte ouverte à tous les regards, dit-it, le silence des ministres est l'exposé le plus éloquent de leurs motifs. Vous saves, messieurs, tout ce que je sais, tout ce que je tais; la France entière

le sait comme vous..., jugez. »

Abordant ensuite la question du jury, l'orateur la considére sous trois points de vue : Est-il de l'essence du jury de connaître des délits de la presse? Cela fût-il vrai, cette innovation s'accorderait-elle avec la situation politique de la France? s'accorderait-elle avec l'état du jury? Il répond négativement aux trois questions : à la première, en présentant le jury comme une institution établie pour constater l'évidence, et non pour interpréter des doutes; à la seconde, en contestant à l'opinion cette unité qu'on lui attribue; à la troissième, en exposant les vices de la composition actuelle du jury. Sa doctrine pour être savante et subtile sur lé premier point, n'en est pas plus convaincante. Où les secherohes et les interprétations commencent, selon

l'orateur, les fonctions de juré cessent. Mais démêler et reconnaître le crime sous toutes les circonstances qui le cachent, et sous tous les artifices dont il s'enveloppe, n'est-ce pas une recherche, une interprétation, un travail bien autrement difficiles ; que d'appliquer la peine, quand le crime est reconnu? La doctrine de l'erateur sur le second point conduirait à des conséquences qu'il n'a pas envisagées sans donte. Elle met en donte l'existence de l'opinion publique. Mais sans opinion publique, il n'y a pas de personnalité dans la nation, il n'y a pas de nation. Sur le troisième point l'orateur affirme que la composition actuelle du jury n'est pas irréprochable. Et les adversaires du projet sont loin de lui contester cette assertion. Seplement ils demandent que l'institution soit rendue à sa pureté première. Et comme cette degénération est l'esset d'une mesure d'exception, il semble qu'un pareil développement n'était pas dans les intérêts de l'orateur.

Le discours entier de M. Chauvelin est une ironie éloquente et amère. Il désirerait que les ministres eussent réuni tous leurs projets extra-constitutionnels, afin qu'on eût pu mesurer dans fout son ensemble le code entier de lois d'exception. Après avoir suivi la législation de la presse dans son origine et dans ses modifications successives, il se demande quelle sera enfin cette loi de douceur, de modération, d'indulgence? Cette loi d'indulgence laisse aux tribunaux correctionnels la faculté d'accorder ou de retuser l'élargissement sous caution. Cette loi de douceur assimile pour le châtiment la publication à la non-publication; cette loi de modération n'a précisément que ce qu'il en faut pour affaiblir et déconcerter les résolutions des écrivains qui se vouent aux affaires publiques. Suit un développement nouveau des effets du système représentatif. La division des propriétés, division opérée sans retour, et dont il faut bien qu'on accepte toutes les consequences, en créant un plus grand nombre d'intérêts, a suscité un plus grand nombre de surveillans. Cependant le nombre des électeurs et celui des éligibles, et celui des députés sont bien faibles en proportion. Sous peine de dénaturer le Gouvernement, il a bien fallu compenser ces inégalités. Et quelle autre compensation, que l'article 8 de la

Charte qui assure aux Français la liberté de publier leurs opinions? Cet article répond à ceux qui considèrent les journaux comme un privilège. Si les journaux différent des autres écrits, qu'on nous montre cette distinction de la Charte; elle valait bien la peine d'être

constitutionnellement exprimée.

Quelle que soit la gravité des abus de la presse, dit M. le comte Beugnot, il n'en est pas un seul qui puisse égaler le danger, non-seulement de violer la foi publique, mais même de la laisser incertaine. Nos interminables discussions sur cet objet, n'ont abouti qu'à deux résultats, la déclaration du droit, et l'expérience de l'abus. Et néanmoins, en dépit de cette évidence, nous avons tour, à tour passé de la restriction illimitée du droit, à tous les inconvéniens de l'abus. Même une bisarre association a réuni cette restriction à cette liconce; et tandis qu'une censure ombrageuse s'effarouchait pour un mot, les injures et les calomnies circulaient classées par ordre alphabétique, monument de la plus infilme licence qui jamais ait paru chez aucun peuple. La loi proposée remplira-t-elle enfin le vœu public? L'orateur se demande 1° quelles sont les personnes responsables des abus de la presse? 2°. Comment tous les abus de la presse doivent être classes? 3º. Quelles peines correspondent à chaque sorte d'abus? 4°. Quelles doivent être les formes des poursuites et des jugemens? Sur le premier point, il adopte presque en son entier le projet de loi ; mais en indiquant la bibliothèque du Roi , comme l'établissement le plus propre à recevoir les exemplaires dont on exige le dépôt. Quant au second point, il diszingue la simple contravention, le délit et le crime.

Mais quel esprit assez pénétrant et assez profond saura caractériser les délits? qui distinguera, qui précisera ant de circonstances morales, littéraires, grammaticaes? Ecrit nuisible, dangereux, fausse doctrine, avec ces craules, on repousse tout, la vérité comme l'erreur.
Le droit d'imprimer ses opinions n'existe point, s'il se s'étend même à celui d'imprimer des opinions erroeses, » L'orateur propose, dans le cas d'appel seulement, jury spécial qu'il compose d'hommes de loi, de proestaires et d'hommes de lettres. Il ne s'explique point, sant à présent, sur l'article relatif aux journaux. Seule-

ment il s'étonne de voir une disposition transitoire,

dans une loi permanente.

M. de Villèle blime aussi le projet, mais par d'antres motifs. Son discours est plein d'art, et pourrait être regardé comme un modèle de cette captieuse éloquence qui ne serait pas moins puissante que l'élegaence véritable, sans la méssance qu'elle inspire. C'est une savante combinaison de reproches, de raisonnemens, de réticences, de menaces. Il ne prend point ses adversaires corps à corps, mais il multiplie les piéges sous leurs pas; il ne les affronte pas, il les enveloppe. La difficulté de sa position réclamait en effet toute son habileté. Défendre la liberté des écrits, c'était proscrire la bonne loi du o novembre; attaquer cette liberté, c'était donner gain de cause aux ministres. Il faut voir dans le discours de M. de Villèle toute l'adresse qu'il met à concilier ces différens besoins; comment, amoné à parler de cette loi du q novembre, il la considère comme un moyen provisoire de boucher des voies d'eau dans un navire pret à sombrer; comment, amené à citer des exemples, il se tait sur le scandale de quelques jugemens, pour ne parler que du scandale de quelques théories. Il n'y a pas jusqu'à son jury supérieur, qui no décèle une secrète pensée. Qu'on nous donne ce jury, et nous aurons des gardiens de nos libertés comme Lacédémono avait dans les éphores des gardiens de ses lois. L'omiteur propose une aristocratie nouvelle, toute-puissante puisqu'elle s'exercerait sur la pensce, toujours amimée d'un meme esprit, puisqu'elle formerait un corps, indestructible enfin puisqu'ello serait à peu près héséditaire. Pour éviter le jury de M. de Villèle, je me réfugierais, je crois, dans la censure de M.\*\*\*

M. Ravez reproduit en très-beaux termes les angumens

de M. le garde-des-sceaux.

M. Pousard sontient que le projet, tel qu'il est préssenté, n'est pas la répression des abus, mais la répression de la liberte. M. Bourdeau s'empare de l'éloquenté prossopopée de M. Martin de Gray, et comptant la retourant contre son auteur : « Oui, dit-il, les délits de la presse sont les vagabonds de la liberté, et les mendians perturbateurs de l'ordre public, »

On doit à M. Casimir Perrier d'avoir peint l'influence

des journaux sur le crédit; c'est un des traits les plus remarquables de cette discussion. M. Siméon compare notre liberté à un enfant nouveau-né, qu'il ne faut que par degrés débarrasser de ses langes. M. Bourdeau ne nous avait point marchandes: Les Anglais, dit-il, ont attendu seur liberté pendant un siècle; il n'est donc pas trop tard pour nous. Je dois convenir que le discours de M. Siméon est d'un rare mérite. Style et raisonnement, rien n'y manque. Il n'était pas possible de tirer un meilleur parti de toutes les objections qui se présentent contre l'institution d'un jury. Ne pouvant les rappeler sans les affaiblir, je veux du moins indiquer la plus forte. Quand les jurés auront prononcé sur l'existence du délit, ils auront peu fait. Restera l'application de la peine, ce qui est le point principal dans l'autorité correctionnelle. Or cette application, ou cette mesure de l'intensité de la peine étant laissée par la loi à l'arbitraire du juge, il faudra bien que, même après la décision des jurés, les juges fassent l'office des jurés, commè ils font pour tous les autres genres de délits. Ils pourront donc réformer le jugement du moins tacite des jurés, qui par essence, est irréformable. M. Hernoux n'ajoute pas ame raison à celles qu'on avait opposées avant lui au projet de loi; mais il n'en omet aucune. M. Camille Jordan, inscrit aussi bien que M. Beugnot pour le projet, ne laisse pas, aussi bien que hui, d'en improuver quelques dispositions, tout en avouant qu'on y trouve les traces d'une marche progressive vers le bien, et qu'elle est la plus voisine de la liberté véritable. Le fonds de son éloquent et fort éloquent discours, c'est le jury. La distinction des formes et des disciplines n'est point un obstacle à ses yeux. « Toute notre jurisprudence ne nous offre-t-elle pas des exemples de semblables dérogations; n'y voyonsmous point de toutes parts, et pour de moindres motifs, des spécialités demandées, autorisées, introduites? Jamuis la convenance fut-elle plus étrangement sacrifiée à la compétence? » Après avoir indique, avec une sugacité gare, toutes les questions qui rentrent dans cette question, toutes les limites qu'elle établit, tous les intérêts qu'elle embrasse, l'orateur craint avec raison que le sceptre de la législature ne passe aux mains de celui de tous les pouvoirs qui doit en être le plus sévèrement exelns. Qui jugera la presse, la possédera, par elle, il dominera l'opinion, et par l'opinion, il dominera les élections, les chambres, le Gouvernement, toutes nos institutions, toutes nos destinées!

Contraint de mutiler un si beau discours, je ne puis résister néanmoins au plaisir de citer ce passage où l'orateur exhale une vertueuse indignation contre des meurtres juridiques, passage qui aurait produit sur l'assemblée un plus grand effet encore, si l'organe de l'orateur ent ré-

pondu aux forces de son ame.

« Et surtout ces tribunaux extraordinaires, à la veille d'être heureusement abolis, où siégeaient en majorité des juges de police correctionnelle, où ils étaient spécialement destinés à maintenir les habitudes d'une impartiale justice, ont-ils, en certaines contrées, malgré la droiture de leurs intentions, suffisamment résisté, je ne dirai pas à l'influence du Gouvernement qu'ils eassent été heureux de suivre, tant elle était humaine et juste, mais à l'influence de ces opinions locales, factices, cruelles, dont ils se sentaient entourés et pressés? La jeunesse, l'ignorance, le malheur ont-ils trouvé devant eux toutes les excuses et tous les égards qu'ils eussent rencontrés dans le cœur pitoyable et juste d'un véritable jury français ? Ces formes elles-mêmes, qu'ils devaient mieux entendre, ont-elles été suivies et respectées par eux? Nulle voix plaintive pour la justice méconnue, pour l'humanité profanée ne s'élève-t-elle du sein de ces campagnes désolées qu'a récemment, et si lentement parcourues le tombereau fatal chargé de l'instrument du supplice, allant frapper de malheureux cultivateurs, coupables sans doute, mais encore plus égarés que coupables, tandis que les premiers auteurs, les perfides instigateurs de ces mouvemens funestes tiennent encore leur tête cachée dans l'ombre, d'où n'a pas su les tirer le bras d'une justice si inquisitive et si severe?... Je m'arrête, Messieurs; je crains ici de toucher à des passions trop vives. Mais ils existent, les monumens de ces jugemens rigoureux; ils peuvent, ils doivent être consultés par vous, avant que l'on prononce d'une manière si haute la supériorité des juges sur les jurés dans le jugement des crimes ou délits polisiques.»

M. Bignon commence par affirmer qu'on accuserait à

tort les ministres de versatilité dans leurs principes. Leur langage change, il est vrai, dit-il, mais leurs principes restent les mêmes. Telle fut la loi du 9 novembre; telles furent les lois qui la suivirent, telle est encore la loi qu'on vient proposer. Mais les autres étaient provisoires; celle-ci est définitive. Les autres permettaient d'espérer, celle-ci interdit tout espoir. L'orateur s'attache surtout à développer ce mot d'un de ses collègues: si le jury n'existait pas, il faudrait l'inventer; il prend ses raisons, surtout dans la permanence des juges; et retournant fort ingénieusement ce mot des partisans du projet: Il n'est pas moins dangereux pour un peuple de s'exagérer ses forces, que de les méconnaître; il n'est pas moins dangereux, dit-il, de méconnaître ses forces, que de se les exagérer.

M. le ministre de la police monte à la tribune. Son discours improvisé dure deux heures. On ne pouvait défendre une cause douteuse, avec plus de force et d'adresse en même temps. La pensée la plus ingénieuse, c'est de faire sortir le mérite de la loi, des attaques mêmes dont elle est l'objet. Si c'était une loi de parti, l'un des deux partis extrêmes l'aurait adoptée; mais ils se réunissent pour la combattre! Quant au jury, le ministre pense que la Charie, en déclarant l'institution du jury conservée, n'a ni étendu, ni restreint sa juridiction. Réclamer un jury pour les auteurs, c'est réclamer un privilége. La marche des ministres, c'est de royaliser la na-

abus de la presse respecte suffisamment sa liberté; si cette liberté se dégage saine et sauve du système général qui l'enveloppe. En se livrant à cette recherche, il ne considère point son opinion, ni qui la partage. Qu'est-ce qu'abuser de la presse contre la société? C'est, nous dit-on, publier des écrits dangereux ou nuisibles. Rien de plus juste; mais à quels signes reconnaîtra-t-on le danger d'un écrit? La définition est facile pour les provocations directes. «Mais la provocation

M. Royer-Colard se demande si la répression des

tion, et de nationaliser le royalisme.

« directe est un filet à larges mailles, qui laisse échapper presque tout ce qu'il y a de dangereux.» C'est dans la provocation indirecte, ou plutôt dans la tendance qu'est le danger; car une provocation écrite serait une provocation directe. Cette provocation ne repose ni sur un fait, ni sur un raisonnement. Elle n'est donc point susceptible de preuves. Quand il sera au pouvoir de la loi d'égaler la conjecture à la preuve, alors, mais seulement alors, il sera en son pouvoir d'établir des cas généraux de provocation indirecte. La provocation indirecte n'est jusque-là qu'une dénomination imposée à l'arbitraire. « L'arbitraire ou l'impunité, voilà les extrêmes entre « lesquels vous êtes pressés; toute issue vers la justice a légale vous est fermée. Choisissez donc. Vous choi-« sirez l'arbitraire, mais en lui imposant des conditions « propres à corriger sa nature. » Ainsi, l'orateur se trouve amené par la pente des choses à l'établissement du jury. Il considère le jury moins comme une institution judiciaire, que comme une institution politique. « Députés et jurés, dit-il, vous avez même origine; « députés, vous êtes le pays qui concourt aux lois; « jurés, vous êtes le pays qui concourt aux jugemens.» Ce discours est surtout remarquable par la profon-

deur des idées et une admirable force de déduction. Malgré tout le respect que je porte aux grands talens de l'orateur, j'ose avouer qu'il ne m'a pas convaincu. Mon opinion que j'ai déjà indiquée, et sur laquelle je reviendrai, parce que je la crois utile, se fonde sur les mêmes principes. Nous ne différons que sur les conscquences. Il faut que je sois bien aveugle ou bien prévenu pour avoir trouvé, dans tous les raisonnemens et tous les systèmes qu'on a développés dans cette discussion, de nouveaux motifs en faveur de mon opinion.

M. Caumartin se réunit aux partisans du jury. Mais Il prétend que l'on peut à la fois établir le jury et adopter les dispositions contenues dans les articles premiers de la loi. S'il existait le moindre danger, il consentirait à l'asservissement de la presse, parce qu'avant tout, il faut sauver la patrie. Mais il s'en rapporte aux paroles consolantes de Sa Majeste, aux témoignages des ministres, enfin à ce qu'il a vu lui-même dans les dé-

partemens.

Le ministre de la police avait pensé qu'un des orateurs précédens pourrait bien avoir reçu de ses amis quelque mandat spécial. M. de la Bourdonnaye proteste qu'il n'en est rien. Son honorable ami n'à pas eu besoin de mandat pour exprimer des sentimens qui sont ceux de tous les défenseurs de la Charte et de la légitimité. Ensuite dans un discours qui a pour but la liberté de la presse, l'orateur dénonce plusieurs écrits; il exhume ce pauvre livre de l'Industrie qui ne s'attendait pas à l'honneur d'être réputé dangereux. Il assure que tous les journaux sont des instrumens de calomuie dirigés contre les fidèles amis du Roi, qu'ils n'ont tous

qu'une couleur, même la Quotidienne.

M. Courvoisier s'attache à défendre le projet de loi, et non-seulement le projet de loi, mais tous les actes du Gouvernement d'autrefois; il rappelle jusqu'aux faits d'armes de nos anciens héros; chemin faisant il oppose la constitution anglaise à notre constitution, et nous garantit plus libres mille fois que nos voisins. Ce discours est rempli de bonnes choses, mais qui se lient mal entr'elles. Une digression en amène une autre, et l'orateur parvient à son but, sans qu'on ait trop vu par où il a passé, pour y parvenir.

M. Paccard voudrait que d'après l'article 8 de la Charte, on s'occupât de réprimer les abus, et non de

les prévenir.

M. Boin qui voit des écueils dans l'application et dans la non-application du jugement par jury aux délits de la presse, voudrait que l'exécution de la présente loi fût hornée au premier janvier 1820, et qu'à cette époque l'on s'occupât d'une loi définitive. Du reste, il ne connaît point de révolution qui ait eu pour cause des libelles.

M. Lassite déclare dès son début, qu'il ne s'engagera point dans une discussion de jurisprudence étrangère à ses études; même-qu'il négligera la grande question de jury qui lui paraît résolue per l'assentiment général. Son attention se porte toute entière sur la disposition de la loi, qui a les journaux pour objet. Et d'abord il rappelle par quel énorme sacrifice, il nous fallut acheter l'ordonnance du 5 septembre. De grandes améliorations se préparaient. On était sur le point de reviser plusieurs articles de la Charte sur les conditions d'éligibilité, sur le nombre des députés et l'initiative. On arrêta par un seul mot toutes ces espérances : La Charte doit rester

intacte. Le danger d'y toucher n'existerait-il donc, que lorsqu'il s'agit de l'intérêt des citoyens ? La Charte n'a

pas excepté les journaux ; elle ne le devait pas.

« La presse peut-elle être libre, quand les journaux sont esclaves? » On parle de brochures; mais qui lit les brochures? qui sait même qu'elles existent quand les journaux ne les annopcent pas? Sans cette liberté, point de crédit public; car le crédit public a pour base la confiance. Et qui osera dire que la confiance peut s'établir au milieu de l'obscurité qui enveloppe la marche des événemens? « Et s'il est vrai que l'élévation du crédit soit en raison des garanties données par l'autorité, de quelle importance n'est-il pas pour nous, lorsque les besoins de l'Etat nous forcent à recourir à des emprunts, de n'écarter aucun moyen de surveillance, afin que tous les intérêts soient éclairés, toutes les charges conaues, toutes les ressources appréciées? »

M. Lainé de Villévêque propose pour amendement d'autoriser les tribunaux de police correctionnelle à mettre en liberté les détenus pour délits de la presse,

moyennant un cautionnement de 3000 francs.

M. le ministre de la police avait demandé des faits au lieu de déclamations, des choses au lieu de mots: M. Voyer d'Argenson demande à son tour où sont les moyens de publier les faits, dans l'esclavage des journaux; où seraient les moyens d'attaque contre les ministres, si les faits étaient contr'eux, dans l'absence d'une loi sur la responsabilité des ministres? Mais notre pouvoir, dit-il, si soigneusement borné d'un côté, serait-il sans bornes quand il s'agit de priver la nation de ses droits? Les circonstances, toujours les circonstances, formule bannale d'oppression. Ménagemens à garder avec l'etranger. Quand le législateur sera juste, il faudra bien que l'étranger soit juste aussi. L'orateur rejette un projet de loi qui viole deux droits également sacrés, liberté d'éccrire, faculté d'être jugé par ses pairs.

M. Figarol rend justice à l'éloquence des adversaires du projet, maisil craint que les fleurs ne cachent un abime. Il a vu la révolution naître du penchant à fronder, et s'entretenir par des libelles. Il vote contre le jury.

.M. Benoist traite à fond deux questions, le jury et les

journaux L'institution du jury n'est pas l'arbitraire, comme l'a prétendu M. Royer-Colard. C'est, au contraire, un boulevard contre l'arbitraire. Elle ne s'améliore point par l'ignorance, comme l'a soutenu M. Camille Jordan; car l'ignorance cache l'évidence; elle n'exclut point le raisonnement, comme l'a dit M. le garde' des sceaux, car la conviction peut être aussi bien le produit du raisonnement que du sentiment, et peutêtre des deux. Voilà ce qui distingue les juges des jurés. Le juge se décide par des preuves légales ; le juré par des preuves morales. La loi a fait au juge sa conscience; la conscience du juré est indépendante de la loi. Quant aux journaux, ce n'est pas de savoir s'il faut les rendre libres qu'il s'agit; mais de savoir s'il faut les asservir. M. Benoist termine en disant qu'il ne restera bientôt plus en France que deux partis, les défenseurs du pouvoir et les défenseurs du peuple.

M. Froc de la Boulaye déclare dans toute la franchise de son âme que la discussion ne lui a appris qu'à douter. En conséquence, il vote pour le projet, mais

seule ment comme loi transitoire.

Les bornes de cet article me forcent de suspendrs cette analyse, que j'aurais voulu pouvoir offrir moins incomplète.

### S. 11.

#### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

#### Du 12 au 18 décembre 2

SUÈDE. — Si la politique de cette puissance est d'attirer des colons en Norwège, le hasard ne pouvait mieux seconder ses vues. Un navire hollandais, qui transportait en Amérique cinq cents émigrés allemands, échoue sur la côte de Bergen. Le prince royal n'est pas plus tôt instruit de cet événement, qu'il envoie un aidede-camp en Norwège, avec ordre de fournir aux naufragés tous les secours nécessaires, et porte la prévoyance jusqu'à leur assigner des fonds pour tout l'hiver. Je serais bien trompé, si la plupart de ces

émigrés ne conclusient qu'un bon gouvernement vaut

mieux qu'uu bon climat.

La diète suédoise a été solennellement convoquée le 20 novembre. La diète hanovrienne est convoquée pour le 26 décembre. La diète saxonne, la diète germanique sont assemblées. On presse la réunien des états à Stuttgard. Les discussions solennelles ont commencé à Paris. La session du congrès a dà s'ouvrir le premier décembre. Que de sujets de chagrins pour les échappés du douzième siècle! leur vue ne sait où se reposer.

Wurtembers - De grands changemens se sont opérés dans la division territoriale de ce royaume, et dans les administrations. Il y avait pour tout le Wurtemberg quatre sénats, deux de la cour criminelle, et deux du collège de justice. Ces quatre sénats sont répartis deux à deux dans les deux grandes divisions du royaume; de telle manière pourtant que leur résidence n'est pas la même, et que chaque cercle possède un sénat. Ainsi la première division, composée du cercle de la Forêt Noire et de celui du Necker, aura l'un de ses sénats à Esslingen et l'autre à Rothenbourg. La seconde division composée du cercle de l'Iarxt, et de celui du Danube, aura l'un de ses sénats à Elwangen, et l'autre à Ulm. La ville de Stutgard et celle de Cannstadt auront une régence particulière, et ressortiront néanmoins pour la justice et les finances des tribunaux du Necker. On aime assez en Allemagne à distribuer les pouvoirs que nous aimons à concentrer. Cela tient à des habitudes, peutêtre plus qu'à des calculs. A considérer la chose en ellemême, il y a du pour autant que du contre. Disséminer les forces, c'est-perter atteinte à l'unité si nécessaire à la vie. Les concentrer, c'est fortifier la tête aux dépens de tout le cerps. Il y a des discussions où personne n'a tort; il y en a malhenreusement plus encore où personne n'a raison.

Ce petit royaume de Wurtemberg est encore, ou peu s'en faut, dans le chaos. L'abolition du servage excite, il est vrai, l'enthousiasme des paysans. On aime un roi qui voit le bien, qui le veut, à qui rien ne coûte pour le faire. Cependant les impêts se perçoivent mal; les caisses restent vides. La vie est comme interceptée dans ses cansux. C'est l'effet de la seurde opposition des

priviléges. L'on conseille au roi de convoquer au plus tôt une représentation nationale, afin de porter le flambeau dans les abus, avant d'y poster la hache. Ce conseil a du bon.

Parles-vons contre les prohibitions? Voilà sur-lechamp toutes les industries en éveil, qui, cependant, n'ont pas de plus grand ennemi que les prohibitions. Y pensez-vous? il faut bien que je prohibe, si mon voisin prohibe. Faudra-t-il ouvrir sa maison à qui vous interdit l'entrée de la sienne? Voilà justement ce qui arrive au Wurtemberg. Le 11 août dernier, S.M. avait rétabli la liberté illimitée du commerce; le 3 novembre, il la révoque. Ainsi cette liberté n'aura pas duré trois mois. Qu'il me soit permis de répéter à ce sujet, mes observations du 26 juillet dernier; je ne rougis point de répéter ce que je crois utile:

« Y a-t-il un commerce européen? Non, tant qu'il n'y aura pas un code européen de commerce. Tandis que la multitude des lois particulières l'étouffe, l'absence d'une loi commune l'énerve. Qu'on n'écrive point cette loi commune, si l'on veut; mais qu'on efface toutes les lois particulières, on aura fait la même chose à moins

de frais. »

Franceor. — L'article 13 de l'acte fédératif promet un gouvernement constitutionnel à tous les pays de la confédération. On réclame aujourd'hui l'exécution de cet article; et la pétition est, dit on, écrite d'un ton

et d'un style à fixer l'attention de la diète.

L'électeur de Hesse-Cassel n'en persiste pas moins dans ses refus. Et pour ne pas être en reste de fermeté, malgré ses décisions, les acquéreurs des domaines Westphaliens n'en persistent pas moins dans leurs réclamations auprès de la diète. L'état de Hesse-Cassel ressemble à une famille où les enfans en procès avec le père, habiteraient pourtant sous le même toit. La diète est depuis quelques jours assemblée en comité secret.

PAYS-Bas. --- On a replacé en pompe Mannekeñpisse. C'était une jubilation pour le bon peuple de

Bruxelles.

Le monde est vieux, dit-en; je le crois. Cependant Il le faut amuser encor comme un enfant. — Des immeubles, situés dans les cantons cédés par la France aux Pays-Bas en 1814 et 1815, sont grévés d'hypothèques inscrites au bureau de l'arrondissement où ces immeubles étaient situés. Or cet arrondissement est resté français. Cela doit-il influer sur la créance? Voilà une question qui se décide par le droit des gens D'après une ordonnance du roi des Pays-Bas, les inscriptions hypothécaires seront transférées sur des registres des nouveaux conservateurs, à la diligence des parties intéressées. Mais le premier janvier 1818 est le terme de rigueur.

AUTRICHE. — On dit le prince de Metternich trèsoccupé. On parle de négociations : tout cela est de l'hé-

breu pour nous.

SARE — Voici une question dont on avait jusqu'ici abandonné la solution à l'arbitraire : Quel est le rapport exact de l'état-major à l'armée? La diète saxonne a pris l'initiative. En attendant la solution définitive, je me borne à observer que la question n'est pas uniquement siscale.

ITALIE. — L'infante d'Espagne Marie-Louise, autrefois reine d'Etrurie, a pris possession de la souveraineté du Lucques, le 24 novembre. M. le chevalier Azara, ministre d'Espagne, a provisoirement confirmé les autorités actuelles.

ESPAGNE. — On a publié une amnistie pour les déserteurs. Voici en quoi consiste les conditions de cette amnistie. Les sous-officiers serviront comme soldats; les soldats resteront plus long-temps sous leurs drapeaux. Les officiers qui se sont mariés sans la permission du roi participent à cette amnistie.

BAVIÈRE — On parle beaucoup d'un voyage projeté de la cour de Bavière à Prague. Qu'y va-t-elle faire?

C'est le secret des dieux.

ANGLETERRE. — L'escadre russe, composée de cinq vaisseaux de ligne et deux frégates, est entrée à Déal. — Malgré le bruit qui se répand d'un emprant sait par la France, les sonds se soutiennent. — Au sujet de la condamnation du jeune Vartie, et de son touchant repentir, un anonyme désirerait que l'Angleterre modisiat la rigueur de ses lois pour le crime de faux. Il ne sait pas attention que l'Angleterre est une puissance

essentiellement marchande. — Depuis la proclamation du prince-régent, les armemens en faveur des insurgés d'Amérique ne sont pas moins actifs; seulement ils sont plus secrets.

Suisse. — Encore un débat sur la liberté de la presse.

Aran et Saint-Gall ont refusé de la suspendre.

COLONIES. — L'imagination s'effraie des deux incendies qui ont, coup sur coup, ravagé l'île de Terre-Neuve, Mais elle s'effraie encore plus de la pensée que ce double désastre soit l'effet d'un complot. D'immenses provisions sont devenues la proie des flammes, et l'on

craint déjà la famine, et l'hiver s'avance!

L'Espagne et les Etats-Unis gardent strictement leurs limites réciproques dans l'Amérique du Nord. Cela dément le bruit assez accrédité de la cession prochaine des Florides; d'un autre côté, l'on retient dans le port de Philadelphie un vaisseau enregistré pour Surinam à la douane, et secrètement destiné pour l'Orénoque, et l'on jette dans les prisons des Anglais et des Irlandais qui voulaient se joindre aux insurgés. Ni traité ni rupture! c'est pour le coup que tous les calculs sont en défaut.

- Morillo s'humanise ou se ravise. On dit qu'il a fait publier une amnistie aux Carraques, et mettre en

liberté tous les prisonniers,

— Il paraît certain que l'armée du général la Sterna est complettement battue; que le Pérou reste exposé, sans défense, aux entreprises des insurgés; que Guernes est tombé sur les derrières de l'armée royale, et s'est emparé de Tarijà, où il a fait quatre cents prisonniers. Sur la rive orientale de la Plata, l'espèce de trève tacite qui régnait entre les Portugais et la république, est rompue. Artigas a eu trois engagemens avec eux, dont il est sorti vainqueur. Les Espagnols sont plus heureux au Mexique; ils se sont emparés du fort de Sombréro. Une partie de la garnison s'est sauvée, le reste a été passé au fil de l'épèc.

FRANCE. — Ordonnance du 10 décembre, qui autorise le ministre des finances à pourvoir progressivement à la vente des cent cinquante mille hectares de bois, que la loi du 25 mars affecte à la dotation de la caisse d'a-

mortissement.

- Ordonnance du même jour, qui change en direce. son la régie des subsistances militaires, et nomme

pour directeur le lieutenant-général Déjean.

— Ordonnance du 13, qui consie le service des subsistances de la marine à un administrateur, sous les ordres du ministre de ce département. — Autre ordonnance du 19, qui nomme à cet emploi M. Courson de Villehélio.

— Un citait les vers de madame Manson; maintenant l'on se dispose à publier ses ménioires. Il serait plaisant qu'après tant de convulsions et d'évanouissemens, et de solennelles réticences, et de seènes de mélodrame, après avoir mis à bout la patience des amateurs les plus désœuvrés, et la pénétration des plus vieux juges, l'héroine vint nous avouer qu'elle est une énigme sans mot, ou que ce mot n'est autre que le désir de la célébrité. Ce serait une bonne mystificat on pour la France et l'Europe.

Le tribunal de police correctionnelle a condamné la femme Déon à six mois de prison et 4000 fr. d'amende, pour avoir tenu chez elle une loterie clandestine, Que toute loterie soit réprouvée par la morale, rien de plus certain. Mais la société s'est interdite le droit de fonder ses arrêts sur un pareil motif. En sévissant contre un banquier non autorisé, ce n'est pas un empoisonneur qu'elle punit; c'est un concurrent dont

elle se delivre.

Bénaben.

Les Métamorphoses de l'Amour, chansonnier dédié aux dames, pour l'année 1818. Vol. de 200 pag., format in-18, pap. vél. Prix: broc., 4 fr., et en étui glacé, 6 fr. Chez mademoiselle Deville, libraire et papetière, rue de Seiné, n. 48.

Ce recueil, d'un nouveau genre, renferme soixante-treize métamorphoses ou chansons, qui présentent, pour la plupart, des allégrires ingénieures et piquantes. C'est en ce genre un des cadeaux les plus galans qui puissem être offerts aux dames, pour étrennes. Il est orné d'une vignette et de plusieurs gravures parfaitement exécutées, par M. Lambert, sur les dessins de M. Chasselas; l'impression est très-soignée, et la re-liure du meilleur goût.

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# **MERCURE**

# DE FRANCE.

Samedi 27 Décembre 1817.





Les lettres et l'argent doivent être adressés, port franc, a l'Administration du Mercure de France, rue des Poitevins, nº. 14.

Les bureaux sont ouverts tous les jours depuis neuf -

heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Le Mercure de l'abonnement est de 14 fr. pour une mois, 27 fr. pour six mois, et 50 fr. pour l'année.

# LITTÉRATURE

POÉSIE.

LE PREMIER BONHEUR.

Au demi-jour que sur les cieux Répand la lune renaissante, TOME A.

37



578

Je te guidais pale et tremblante Vers le bosquet mystérieux, Où, dans les bras de mon amante. J'allais passer au rang des dieux. Tu suivais, doucement rebelle. En murmurant : « Je ne veux pas. » Témoin de ce tendre embarras, Un Dien dont la voix nous appelle, L'amour t'entraîne our mos pas. Il souriait à tes alarmes, Et les calmant par un désir Mêlé de surprise et de charmes. Lui-même il effaça tes larmes Dans les délices du plaisir. Pour nous ce bosquet fut un temple; En le quittant je le contemple: Soudain de ce cœur inspiré La tendre et naive éloquence Rend grace à l'enfant adoré. Dont il a senti la présence Dans ce lieu désormais sauré. Ton ivresse était plus timide; Mais tu priais au fond du cœur, En observant d'un ceil humide Tous les transports de ton vainquent: Que son bonheur te rendait belle! De joie et d'orgueil transporté. Je montrai la Psyché nouvelle A la nuit, à l'astre argenté, Dont la molle et tendre clarté. En se jouant dans le feuillage, Faisait palir sur ton visage. Les roses de la volupté. Unis par la plus douce étreinte, Mon cœur se rapproche du tien ; De ton corps la légère empreinte A fait frissonner tout le mien : Une langueur délicieuse Succède à de folles ardeurs ; Du sein de la terre amoureuse, Et du lit virginal des fleurs S'exhalent de fraîches odeurs :

Le Zéphire qui nous caresse, Doucement vient les déposer Sur les lèvres de ma maîtresse, Au moment d'un nouveau baiser; Et cependant de Philomèle Qui chantait son ardeur nouvelle, La voix d'amour et les soupirs, Semblaient célébrer nos plaisirs.

P. F. Tissor.

### ÉNIGME.

Qui le croirait, je fais tout à la fois partie
De l'homme, du fagot, et de maint instrument.
Les philosophes, doctement,
Recherchent d'où je suis sortie,
Et quel est mon logement;
Mais malgré leur profond génie,
Tous l'ont fait inutilement;
Nul ne saurait me voir, j'existe cependant;
C'est à moi qu'ici bas sont doit le mouvement,
Et quand je disparats ta carrière est finie.

(Par M. J. I. Roques.)

#### CHARADE.

Dans la gamme tu dois rencontrer mon premier; Tent être constamment habite mon dernier; Le sage, avec grand soin, se tient dans men entier.

(Par le même.)

## LOGOGRIPHE.

Je suls avec cinq pieds, un de ces animaux, Que l'onvoit dans les bois, les champs et les hameux; Deux fois par jour je paie à mon propriétaire, Pour les soins qu'il me donne, un doux et bon salaire; Si in m'ètes le chef, je deviens à l'instant, Pour les sontusions, un remède excellent.

(Par M. L. Bisox, d'Angers.)

Mots de l'Énigme, de la Charade et du Logogriphe insérés dans le dernier numéro.

Le mot de l'énigme, est siège; celui de la charade, est sinon; et celui du logogriphe, merle, où l'on trouve mère.

## NOUVELLES LITTERAIRES.

Satires de Juvénal, traduites en vers français, pa M. le baron Méchin. De l'imprimerie de P. Dide l'atné (1).

C'est une entreprise hardie, qu'une traduction et vers de Juvénal. Ce poète est un athlète si fort et vigoureux, qu'il est déja glorieux d'oser entrer en le avec lui, et de n'être pas jugé indigne d'une telle lutt Quelques hommes de lettres, parmi lesquels on a ditingué M. Raoul, l'ont déjà essayé. Un nouveau concurrent se présente, M. Méchin, que plusieurs de népartemens se souviennent d'avoir eu pour préfet, qui, après avoir suivi dans l'administration une rou honorable, se délasse dans le sein des Muses, au quelles, au milieu de ses travaux, il n'a pas cessé des le sein des muses.

<sup>(1)</sup> Se vend chez Pierre Didot, rue du Pont-de-Lodi; Blai Libraire, quai des Augustins; Neveu, libraire, passage des la noramas; et tous les principaux libraires et marchands de se venutés Prix: 6 fr. pour Paris, et 7 fr. 50 c. pour les départ-

vouer en secret un culte fidèle. Je ne dirai pas qu'il a fermé la carrière à ceux qui voudraient s'y lancer après lui; mais la traduction sur laquelle il appelle l'attention du public instruit, semble devoir être préférée à toutes celles qu'on nous a offertes jusqu'à ce jour, et donne une idée très-favorable du talent de son auteur.

De tous les poètes de l'antiquité romaine, Juvénal est peut-être celui qui présente le plus de difficulté aux traducteurs. Nul ne renferme davantage de ces allusions obscures, de ces manières de parler proverbiales, et sur-tout de ces images basses ou obscènes que la clarté, la délicatesse et la pudeur de notre poésie ne peuvent admettre sans les affaiblir ou les dénaturer. Ses qualités le rendent, non moins que ses défauts, difficile à traduire. Comment atteindre à sa verve, à sa chaleur entraînante? Comment se bien pénétrer de son indignation? Comment rendre cette foule d'expressions. hardies, pittoresques, sublimes ou si énergiquement familières? Ces mouvemens brusques et heurtés qui se succèdent souvent sans transitions? Est-il possible, enfin, de s'animer, au même point que Juvénal, de la colère qui inspire, si loin des temps et des mœurs qui la faisaient naître. Le traducteur se décourage et laisse tomber sa plume devant un tel poète. Quelle véhémence et quelle autorité! Comme il éleve l'âme! comme il enfonce profondément en nous la haine du vice! De quelle hauteur il foudroie tous les genres de bassesses, de préjugés et de crimes; l'hypocrisie, le fanatisme, la délation, la tyrannie! De quel tribunal élevé il juge les mauvais princes et leurs flatteurs! Armé de la satire comme d'un glaive, il les frappe, il dévoue leur mémoire à l'animadversion des siècles. C'est le Tacite des poètes. Plus sévère encore, sans cesser d'être juste, il

poursuit à outrance ce qui est vicieux ou criminel; et s'il s'apaise par moment, si son visage paraît se dérider, sa galté elle-même effraye encore, et son rire est terrible à l'égal de sa colère. C'est une grande et noble fonction que celle d'un satirique de cette espèce. Il est beau de pouvoir atteindre ainsi les crimes qui sont audessus ou en dehors des lois. La satire devient une sorte de magistrature dans l'Etat, d'autant plus respectable que sa puissance est fondée sur l'alliance de deux choses les plus belles qui soient parmi les hommes, la vertu et le génie.

· La satire, dans Horace, est loin d'avoir un but si élevé. Elle joue avec les ridicules, elle badins avec les vices, elle semble craindre d'en voir la difformité et de s'attrister elle-même en nous attristant. Mais elle est si gaie, si vive, si piquante; elle a sur-tout un si beau langage, que le choix qu'on voudrait faire entre élle et celle de Juvénal demeure indéterminé. Les deux princes de la poésie satirique se sont partagé l'empire également. Horace écrit la satire privée, Juvénal la satire publique; Horace l'emporte par la finesse de l'esprit, par sa philosophie aimable et souriante, par la pureté du goût, par la supériorité d'un style élégant et pur, abondant avec choix, naturel avec noblesse, plein de charme, de grâce et d'urbanité. Javenal compense tous des avantages par la force, la véhémènce, l'energie, l'élévation des sentimens et des pensées, enfin le courage. Qu'on me permette de compter cette qualité as rang de celles qui constituent le poète. Je ne prétends pos dire, toutesois, qu'Horace ait manqué de ce que je loue dans Juvénal; je ne suis pas de ceux qui en exaltant son génie, rabaissent son caractère, et ne voyent en lui qu'un philosophe d'une morale relachée, qu'un citoven sans dignité; qu'un courtisan de Mécène

et d'Auguste. Il a loué Auguste, mais Auguste vaingueur et pacificateur de Rome et du monde; il n'a fait que répéter, sur sa lyre, les acclamations de la terre; il a loué Auguste, mais il a loué aussi Brutus et Caton, st c'était alors du courage; il jette souvent des regards d'envie vers les beaux temps de la république; il aime la liberté, il déteste les fureurs civiles; il se garde d'insulter aux vaincus; il a une lyra pour les triomphes des Romains sur les étrangers, mais non pour les triomphes des Romains contre eux-mêmes; et bien qu'ami de César, il pe parle qu'avec pudeur de la défaite d'Antoine. En cela, comme en tant d'autres choses, il peut servir encore de modèle, et je n'ai point prétendu sacrifier le caractère d'Horace à celui de son rival. Seulement son naturel le portait vers une vertu beaucoup moins rigide; on doit dire aussi qu'il écrivait dans un meilleur siècle, il n'avait pas les mêmes sujets d'indignation, il n'était pas témoin des mêmes infamies; il n'avait pas, comme Juyénal, vécu sous douze emperaurs, parmi lesquels il faut compter Néron et Domitien.

Je reviens à M. Méchin. Je dois d'abord le louer de n'avoir point été effrayé des difficultés de tout genre que lui présentait son modèle. S'il ne les a pas sontes surmontées, il est juste de lui savoir gré d'un grand nombre d'efforts heureux. Sa version, généralement fidèle, tient le milieu entre une trop grande licence et une trop scrupuleuse exactitude. Il sait conserver, parmi les entraves du traducteur, une allure libre et facile; il voile habilement ce que l'original a d'obscène sans en trop affaiblir l'énergie; il a de la chaleur et du mouvement; il saisit parfaitement la physionomie de son auteur. Ce qui lui manque tient moins au talent qu'au métier. Ceci s'applique surtout

aux premières satires qui décèlent un peu l'homme du monde; les dernières annoucent davantage un écrivain exercé. M. Méchin prend des forces à mesure qu'il 'avance dans sa route, et fait voir aînsi qu'il lui sera facile, avec quelque travail, de répondre victorieusement aux critiques que je vais faire. On voudrait trouver dans son style plus de fini et de concision. Ses rimes ne sont pas toujours assez riches; les vers enjambent quelquesois les uns sur les autres d'une manière vicieuse. Un censeur sévère pourrait reprendre encore des mots et des locutions qui n'appartiennent qu'à la prose; enfin il aurait à signaler quelques fautes qui seraient graves, si elles ne devaient être attribuées à l'inadvertance. Ces fautes, très-faciles à corriger, dis-'paraissent au surplus au milieu de bon nombre de morceaux remarquables. Je vais citer; c'est le moyen de mettre le lecteur à portée de juger par lui-même de cette traduction nouvelle. M. Méchin et le public ne peuvent qu'y gagner. .

Le morceau le plus connu de Juvénal est celui où il peint les excès de Messaline; c'est celui que tout leo-teur curieux ira d'abord chercher, et les vers de Thomas qu'il a présens à sa mémoire, ont droit sans doute de le rendre exigeant. Il est donc intéressant de voir comment M. Méchin a reproduit ce tabléau célèbre où le satirique nous montre la femme de Chaude, quittant le lit de son époux qui s'endort, et allant se livrer aux muletiers de Rome dans un lien de prostitution. Je

transcris seulement la fin de ce morceau.

Elle accueille, elle excite, exige son salaire.

Et fournit, indomptéa, que longue parrière,
Ses compagnes enfin quittent ces lieux d'horreur.

Lentement, à regret, la dernière, et le cœur

Tout plein encor des foux qui consument sa sie,

Elle sort fatiguée et non pas assouvie; Et jusqu'en son palais brillant d'azur et d'or, Sur la pourpre où César sommeille seul encor, Hideuse, l'œil éteint, le front pâle et livide, De ces dômes obscurs, de leur lampe fétide, Et des affreux plaisirs qu'épuisa son ardeur, Elle porte avec elle et la trace et l'odeur.

Ces vers ont des taches que je pourrais faire ressortir par quelques-uns de ces soulignemens à la mode, avec lesquels il est si facile de détruire tout l'effet d'un morceau; j'aime mieux faire remarquer qu'ils traduisent Juvénal avec plus de fidélité que ceux de Thomas, et que si le texte n'y est pas rendu dans toute sa concision, chaque image est du moins reproduite avec sa couleur et son énergie originales.

Je pourrais prendre des citations d'un mérite égal ou supérieur dans cette satire si vivante où le poète fait passer devant nos yeux la cour de Domitien, et peint tous ces sénateurs qui se rendent au conseil, pâles et épouvantés de la faveur même du tyran, grave assemblée qui doit décider de la manière dont il faut faire cuire un turbot. La dixième satire, la plus belle de toutes, m'offre des morceaux parfaitement rendus: la chute de Séjan, les inconvéniens de la vieillesse, et surtout les disgrâces d'Annibal; je copie ce passage, où le lecteur reconnaîtra toute la dignité de style que commandait ce noble sujet.

Au tombeau d'Annibal, allons, je veux descendre, Et, la halance en main, interroger sa sendre. Que pèse-t-elle? O dieux! voila ce conquérant, Que ne put contenir l'espace qui s'étend Des rivages du Nil jusqu'à l'Océan maure:

A l'Afrique soumise il faut qu'il joigne encore Et d'autres éléphans et d'autres régions;
Des monts Pyrénéens, avec ses légions, Il fond sur l'Ibérie, et l'ajoute à Carthage.

Vainement la nature oppose à son courage
Les Alpes, leurs glaciers, leurs éternels hivers:
Il ordonne, et soudain les rocs sont entr'ouverts!
Maitre de l'Italie, il veut d'autres conquêtes.
Non, rien n'est fait, dit-il; d'autres palmes sont prétes;
Marchons à Rome: il faut au sein de ses remparts,
Soldats carthaginois, planter nos étendards.
Le seul œil qui lui reste étincelle d'audace;
Sur son fier éléphant il s'avance, il menace...
Tout-à-coup, quel revers! ò gloire! il est vaincu...
Il veut cacher sa honte; il fuit...; et, confondu,
Va, trop fameux client, dans le fond de l'Asie
Attendre le réveil d'un roi de Bythinie.

Malgré l'austérité qui domine dans ses écrits, on peut remarquer que Juvénal connaissait l'art de varier les tons, et qu'il mettait même de l'enjouement dans la critique d'un simple ridicule; les vers suivans, fidèlement traduits de la satire des Femmes, en offriront une preuve.

Une autre, en maint travers par la mode entrainée,
De ses frivelités fatigne son époux.
Toscane, de la Grèce elle affecte les goûts;
Elle abjure Sulmone, Athène est sa patrie:
Comment, sens être Grecque, oser être jolie?
On ne parle que gree; un superbe dédain
Relègue dans les champs l'idiome romain.
Alégresse, frayeur, soucis, transports, colère,
Secrets épanchemens, tendres propos, mystère,
Tout s'exprime, se dit, se peint, s'exhale en gres;
C'est en grec qu'on se pâme. Un gosier rauque et sec,
A quatre-vingt-six ans, d'une voix qui chevrote,
Veut-il tirer des sons; c'est en grec qu'il radote.

La satire sur la noblesse a heureusement inspiré le traducteur. On aime d'ailleurs à y trouver des vers tels que ceux-ci:

Qu'on tremble si jamais, par une injure grave, On pousse au désespoir un peuple pauvre et brave. On lui ravit son er, mais men ses boueliers, Ses catques, ses carquois, ses glaives meurtriers; Et b'il a tout perdu, le fer au moins lai reste.

Voici un autre morceau de quelque étendue, qui contribuera à faire juger du mérite de cette traduction de Juvénal. Je prends mon exemple dans la treizième satire, intitulée le Dépôt. C'est ce passage admirable où le poète peint les tourmens dont la conscience déchire le cœur du coupable. La pythonisse interrogée répond d'abord aux questions d'un Spartiate:

« Oui , par un faux screment , souvrir sa perfidie , « Hésiter un instant à remettre un dépôt, « C'est un crime odieux , la peine suit bientôt. » A pertain Spartiate, à l'âme intéressée, Qui , sondant d'Apollon la secrète pensée , Essayait de suprendre un favorable aveu, La pythonisse ainsi fit répondre le Dieu. Il restitua donc, restant, à sa promesse, Fidèle par terreur, non par délicatesse. Tout-à-coup son trépas, celui de ses enfans, De mes tristes amis, de ses nombreux parens, Prouve, en justifiant la prêtresse sacrée, La présence du Dieu qui l'avait inspiréc. D'un coupable dessein, châtiment solennel! Qui médite le crime est déjà criminel. Ou'il le consomme! alors le remords redoutable Le poursuit en tous lieux, dans son lit, à sa table; Son gosier desséché se ferme aux alimens Qui , lentement broyés , s'entassent sons ses dents ; Le malheureux veut boire et en bouche rejéte Les vins les plus exquis que dans Albe il achète. Donnez-lui du nectar, on dirait, à ses traits, Qu'un Falerne acre et dur déchire son palais. Le sommeil calme enfin sa fièvre dévorante: La nuit un seul instant sur sa couche brulante. Ses membres harassés retombent engourdis : Un songe affreux soudain retrace à ses esprits Et l'autel et les dienx qu'ont outragés ses crimes. Et, pour comble d'effroi, lui mentre ses viethmen : Comme un géant, le spectre approche, et la terrour Arrache enan l'aven qu'il cachait en son cour.

Le vent trouble-t-il l'air ? il s'émeut , il s'étonne; L'éclair brille ? il palit ; tonne-t-il ? il frissonne, etc.

Ces vers rendent fidèlement et poétiquement les vers de Juvénal. Quelques-uns pourraient peut-être reproduire le texte avec plus de force.

Et sa bouche rejète Les vins les plus exquis que dans Albe il achète

On ne trouve pas là tout-à-fait

Albani veteris pretiosa senectus.

La nuis un seul instant sur sa couche brûlente, Ses membres herassés retombent engourdis.

Ces deux vers sont loin d'égaler le vers latin auquel ils correspondent:

Et toto versata toro jam membra quiescunt.

J'aurais voulu voir, reproduite par le traducteur, cette agitation d'un homme tourmenté d'insomnie, qui ne trouve point dans tout son lit une place bonne pour le repos, et que sa seule lassitude finit par apaiser et endormir. Quoi qu'il en soit, ce morceau me semble suffire pour donner une idée très-favorable de tout le travail de M. le baron Méchin.

La traduction de Juvénal nous manquait. Nous avons Virgile tout entier, grâce à Delille et à M. Tissot. Ovide a été très-bien traduit par Saint-Ange; et Tibulle, par M. Mollevault. Horace enfin a été naturalisé chez nous par M. le comte Daru. Juvénal sans doute exige encore un travail de son nouvel interprète pour jouir en France du droit de naturalisation; mais le talent dont M. Méchin a fait preuve permet de croire qu'une révision sévère pourra donner à son ouvrage le degré de perfection qui lui manque, et lui assurer la place jusqu'à présent inoccupée dans notre littérature classique.

A.

#### L'ERMITE EN PROVINCE.

### LA DINÉE.

Hæc est conditio vivendi.

Hor. Sat.

(Telles sont les conditions de la vie.)

On ne sait pas tout ce qu'on peut dire et entendre, en deux heures, de choses amusantes, absurdes, ingénieuses, ridicules, sages et bouffonnes, quand on n'a pas dîné à une table d'hôte de vingt personnes. parmi lesquelles se trouvaient dix-huit Gascons : c'est ce qui m'est arrivé à Grizolles. Mes compagnons de voiturin, dont j'ai parlé dans mon précédent discours, n'étaient pas, à beaucoup près, d'une originalité aussi piquante que plusieurs des personnages avec lesquels le hasard me mit pour quelques momens en rapport dans une petite ville du Languedoc, qui n'a d'autre renommée que celle des excellens ciseaux qui s'y fabriquent. Dans le nombre des originaux, fortuitement rassemblés à la même table, un monsieur que j'appellerai Dartiguette, s'empara d'abord de mon attention en annoncant publiquement le motif et le but de son voyage.

« Je suis las, disait-il, d'être dupe de certaines gens en les prenant de confiance pour ce qu'ils se donnent: j'ai voulu avoir le cœur net de quelques réputations à la mode, et pour cela je remonte à leur source. Me suis-je bien convaincu que tel homme, par son esprit, par ses talens, ou seulement par sa position, doive influer en bica

ou en mal, directement ou indirectement sur les destinées de la Françe? Je vais prendre mes informations sur son compte, non pas aux lieux qu'il habite, mais aux lieux qu'il a habités ; non pas auprès de ses collègues actuels. mais auprès de ses confrères ou même de ses compagnons d'autresois : c'est dans les petites communes qu'on apprend à connaître les grands personnages, et je pourrais indiquer tel registre de mairie qui jeterait un grand jour sur les délibérations du conseil d'état. Vous ne sauriez croire combien de renseignemens précieux j'ai déjà trouvés à Cadillac, à Villefranche, à Bazas, etc., etc.» Comme je ue veux point enlever à ce défuiseur de réputations, le mérite et le profit de ses découvertes, je n'extrairai rien du singulier recueil de pièces officielles qu'il nous a communiqué, et qui ne m'a d'ailleurs rien appris : ie savais depuis long-temps que la peur n'a pas de mesure, et que l'ambition n'a pas de mémoire.

Un voyageur, moins dangereux et plus amusant, était un M. de Pérouzet, qui, depuis quinae ans, court après sa femme qu'on lui a enlevée dans un bal à Paris, où il l'aveit amenée trois mois après son mariage. Il a obtenu un jugement solennel contre le ravisseur; mais il est d'autant plus embarrassé de le faise mettre à exécution, que chaque fois qu'il atteint son infidèle, la présence d'un nouveau complice l'oblige à un nouveau procès. « Je n'en aurai pas le démenti, contiona-t-il; car, dans la dermère sentence que j'ai obtenue, on a laissé en blanc le nom du séducteur; celui que j'at-neindani paiera pour tous. — Vous en serez pour les frais, lui répondit M. Dartiguetto avec une gravité tuès-comique; votre femme est désormais sous la garantie des biens nationaux. »

Il entmit plus que de la curionité dans le désir que j'avais de anvoir à quoi m'en tenir aur le compte d'an

jeune homme et d'une jeune personne placés à l'une des extrémités de la table comme un de ces beaux vases de fleurs qui embellissent et parfument aux jours de fête la salle du festin.

Mon voisin me mit au fait : « Vous voyez, me dit-il, un troubadour et sa mie, un vivent épisode de roman de chevalerie, mis en action au dix-neuvième siècle. Ce jeune homme que la nature a créé poète au sein de ses montagnes, en est descendu une lyre à la main ; cette lyre était celle de Tyrthée; elle respirait les combats, il céda à son inspiration, et courut, presque au sortir de l'enfance, chercher de glorieux périls au milieu desquels la fortune, cette fois, trahit nos armes et trompa la victoire. Blessé sous les murs de Dresde, le guerrier troubadour trouva un asile et de tendres soins dans la maison d'une jeune orpheline; à force de pitié d'une part, et de reconnaissance de l'autre, ils arrivèrent à s'aimer comme on s'aime à vingt ans, avec un cœur brûlant et une tête poétique. Comme il est plus facile en tout pays, et principalement en Allemagne, de fuir avec son amant que de l'épouser, la jeune fille ne jugea pas à propos de consulter son tuteur sur le dessein qu'elle méditait, et qu'elle exécuta par des moyens qui sersient honneur à l'imagination d'Auguste Lafontaine. Réunis en France, après une séparation de quelque mois, ces deux jeunes gens, qui se sont feit une existence à part dans la société, n'ont pas encore songé à donner à leurs sermens d'autre garantie que celle d'un amour qu'alimente et ennoblit la passion des arts. Ce couple charmant, retiré, pendant l'hiver, dans une maisonnette de la vallée d'H...., en sort su printemps pour parcourir les lieux les plus favorables aux grandes inspirations de la peinture et de la poésie qu'ils cultivent avec un égal succès. Dans ce moment, le poète et sa jolie compagne

achèvent un voyage vraiment sentimental qui avait pour but de visiter le berceau des héros français morts pour leur pays, et à la mémoire desquels ils élèvent un monument également honorable pour ceux qui l'ont mérité et pour ceux qui l'exécutent.»

Je profitai de ces renseignemens pour faire tember la conversation sur l'état de la poésie en France, sur le grand caractère que pouvait lui imprimer la cause patriotique, dont quelques jeunes gens paraissent déjà ressentir l'influence. Cet éloge indirect reçut aussitôt une application personnelle; et quelques personnes de la connaissance du barde occitanien le prièrent de nous réciter quelques strophes de son ode à la mémoire des braves. Il céda à nos instances et choisit les vers qu'il venait de composer sur les bords du Lot, au lieu même où naquit le célèbre maréchal Bessières. On me saura gré sans doute de les consigner ici. Rien de ce qui honore la France et les Français n'est étranger à mon voyage.

C'est peu : rival d'Homère aux sources d'Hypocrène,
Comme lui des héros consacrant les destins,
Je peindrai dans mes vers, sur la sanglante arène,
Ou Bessière, ou Turenne,
D'un pareil foudre atteints.
Ou courez-vous? Quel deuil vous environne?
Pourquoi ces longs regards de pleurs appesantis?
N'ètes-vous point la nymphe de l'Ottis,
Oui s'unissant au deuil de la Garonne,

Va raconter sa perte au palais de Thétis?

<sup>— «</sup> O ma mère, il n'est plus le vaillant capitaine, « La palme de mes bords, et la fleur des guerriers, « Lui dont le bras terrible, orgueil de l'Aquitaine,

<sup>«</sup> Du Nil au Borysthène « Cueillit tant de lauriers.

<sup>«</sup> Le cruel Mars, trop jaloux de sa gloire,

## DÉCEMBRE 1817.

« Trop blesse de l'éclar dont brillait sa valeur

« D'un trait soudain l'arrache a ma douleur

« Et maintenant pleuré de la victoire,

« Il dort , et le clairon n'éveille plus son cœur.

- « Il n'est plus, mais sa gloire à jamais est vivante Mans son dom, du trépas n's point subi les lois,

« Mais son ombre , aux combats porte encor l'épouvante,

« Et la harpe savante

« Redira ses exploits.

« Bil vait, parés de triompher funchres.,

« Les siècles envieux voudraient au noir Léthé

« Plonger un nom par la lyre adopté.

d Du temps vaincu repoussant les ténèbres,

« Il vit, riche d'encens et d'immortalité. »

Elle div: tout-a-coup, quittant le rivé heuréuse, Ou Béthune a rejoint les manes de Henri, Attentive à mes chants, de mon luth amoureuse, Une ombre valeureuse

Une ombre valeureuse Bans les airs m'a souri.

Ce n'était plus cette image sanglante, Ce front décoloré, ce corps pale et mourant, Triste jouet du foudre dévorant; Cétait l'éclat, l'imagé étincelante De l'ardent météore au sein des nuits errant.

Telle, au ciel nébulèux de la Calédonie, Non loin des vastes flots du brityant Océan, Des manes de Morven la troupe réunie,

Avide d'harmonie, Ecoutait Óssian.

Quoiqu'affranchis des liens de la terre, Du récit des combats nourrissant leur loisir, Ils s'enflammaient d'un belliqueux désir, Et dans leurs mains le large cimetère, A la voix d'Ossian frémissant de plaisir.

Ces vers furent accueillis avec des témoignages de satisfaction plus où moins vifs de la part des auditeurs, à l'exception pourtant d'un homme à cheveux blancs, dont les continuels hochemens de tête trahissaient le mécontentement : je l'amenai à rompre le silence qu'il s'imposait visiblement par politesse. —
« Que voulez-vous, dit-il, je n'aime pas les héros, et
l'aversion que j'ai pour ces illustres dévastateurs, me
rend insensible aux éloges poétiques qu'on leur prodigue; en un mot je n'entends rien à cette vertu féroce
que l'on appelle la gloire. »

Je me contentai de lui répondre par ces vers de la Tactique:

Eh quoi! vous vous plaignez qu'on cherche à vous défendre! Seriez-vous bien content qu'un Goth vint mettre en cendre Vos arbres, vos moissons, vos granges, vos châteaux? Il vous faut de bons chiens pour garder vos troupeaux.

- « Je sais, interrompit le vieillard, la distinction qu'il est juste de faire entre le guerrier qui défend son pays et celui qui ravage le pays des autres; mais jusqu'ici je n'ai trouvé de ces héros la que dans l'histoire , fabulense des Troglodites, et s'il faut dire toute ma pensée, j'admire, j'honore, je révère cent fois plus un Voltaire, un Elie de Baumont, un Dupaty, réhabilitant la mémoire de Calas, renversant l'échafaud de Sirven, arrachant au supplice de la roue les condamnés de Chaumont, que nos Turenne qui embrasent le Palatinat, que nos Condé qui font la guerre dans les rangs espagnols, que nos Bessières qui font des 18 brumaire au prosit d'un seul homme. Telle n'est pas, je le sais, la disposition générale de l'esprit humain ; c'est du bruit, de l'éclat qu'il faut, et des long-temps j'ai remarqué que l'héroïsme de la vertu était le seul qui ne produisit jamais d'enthousiasme.

« Je me suis souvent arrêté à considérer quels étaient les événements sur lesquels se fixait exclusivement la turiosité publique, et j'ai toujours vu, à la honte de mes compatriotes, qu'entre deux objets, dont l'un présentait la nature humaine dans ce qu'elle a de plus noble et de plus touchant, et l'autre dans ce qu'elle a de plus odieux, tous les regards se dirigeaient à la fois sur ce dernier.

« En voulez-vous un exemple récent? Deux procès épouvantables se plaident en ce moment aux deux extrémités de la France : dans l'un, il ne s'agit plus que de savoir si quelque coupable n'a pas échappé à la justice; si le crime le plus lâche, le plus atroce n'a pas eu plus de complices que la loi n'en a encore atteints; dans l'autre, si le glaive de la loi n'est pas suspendu sur la tête d'un innocent déja condamné. Sans rien préjuger sur de pareilles questions, il est permis de dire que l'obscurité qui voile encore la première ne peut cacher que de nouvelles horreurs, et que le jour près de se répandre sur la seconde peut éclairer le triomphe de l'innocence. Comment se fait-il donc que le crime irréparable qui a coûté la vie au malheureux Fualdès, mette en mouvement la France entière, et que la condamnation qui menace les jours de l'infortuné Wilfrid Regnault, ne puisse distraire un moment l'attention publique qui se porte toute entière sur la cour d'Alby? Comment se fait,-il que les colonnes de vingt journaux soient remplies, depuis six mois, des horribles détails de l'assassinat de Rodez, des réclamations des accusés, des lettres, des dépositions d'un témoin mystérieux; et que l'excellent, le courageux mémoire de M. Odilon-Barrot, avocat au conseil du roi, pour Wilfrid Regnault et sa malheureuse famille, n'ait encore obtenu, dans aucune feuille publique, la faveur d'une simple mention? C'est que vous êtes tous des ensans cruels, sur qui la terreur agit

plus fortement que la pitié; c'est que des aventures romanesques, des situations théâtrales vous intéressent plus que le désespoir d'un père et d'une mère octogégénaires, dont les derniers regards voient s'élever l'échafaud où va périr un fils qu'ils croient innecent; c'est que celui qui consacre ses talens et ses veilles à la défense d'un citoyen obscur que l'erreur poursuit, que l'intrigue environne, que la calomnie accable, ne parle qu'à ce très-petit nombre d'hommes justes, éclairés et véritablement sensibles, qui pensent avec un philesophe grec (1), que la société doit une statue au véritable héros de l'humanité, au vertueux avocat qui parvient à confondre le faux témoin et à sanver l'innocent.

Le discours de ce vieillard fit d'autant plus d'impression sur son auditoire qu'il parlait avec toute l'autorité que donnent un grand âge, une figure respectable, une raison supérieure et une émetion profonde. Je ne me permettrai cependant pas de le suivre dans le touchant commentaire qu'il nous fit du mémoire de M. Odilon-Barrot; je craindrais de communiquer à d'autres, avec le sentiment d'une indignation stérile, la douloureuse anxiété qu'a laissée au fond de mon cœur l'examen d'une affaire qu'il compare énergiquement à « l'enfer du Dante, où le spectacle devient d'autant « plus révoltant, la scène d'autant plus hideuse, qu'on « s'y enfonce davantage. »

De regrettai que les deux voiturins, qui s'étaient rencontrés à Grizolles, ne fissent pas route ensemble. Nous nous séparâmes sans que j'aic pu savoir quel était ce vieillard vénérable que j'avais écouté avec tant de phaisir. . . .

Je suis arrive à l'oulouse par une belle route bordée

<sup>(1)</sup> Callisthènes.

d'arbres. L'étendue de cette ville, le nombre de ses basiliques et de ses clochers, la couleur de ses maisons, presque toutes en brique, et principalement sa belle situation sur la Garonne, offrent un ensemble curieux et imposant.

J'ai d'abord remarqué ma pont, ouvrage de Mansard, et des quais magnifiques dont cetté ville est redevable à la munificence de son ancien archevêque, ce cardinal de Loménie dont la fortune fut si rapide et la fin si déplorable.

L'Hôtel-de-Ville a de l'élégance, même de la grandeur, sans toutefois justifier le titre fastueux de capitole que lui conservent les Touloussins, et d'où ses magistrats ont pris celui de capicouls, aux dépens duquel Piron s'est permis de rire dans sa Métromanie.

Je commencerai demain mon cours d'observations dans cette ville célèbre à toutes les époques par de grandes vertus, de grandes erreurs et de grands érimes.

L'ERMITE DE LA GUYANE.

# VARIÉTÉS.

Sur un point de la jurisprudence de la cour d'assises de Paris.

Si j'examine le caractère des juges depuis la révolution, je treuve qu'avec la même gravité de meeurs qu'autrefois et avec des lumières au moins égales, ils ont beaucoup perdu de cette défeuse de leurs prérogatives' dont l'excès a pu quelquefois être un inconvénient, mais qui', renfermée dans de justes bornes, offre an gage précieux de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance du magistrat, surtout de la protection des citovens, et dans laquelle il faut chercher le principe de la haute considération qui entourait la vieille robe.

Je vais en citer un seul exemple puisé dans une cour dont les erreurs seraient d'autant plus graves que le monarque, en l'instituant, a désiré de l'offrir en mo-

dèle à toutes les cours de son royaume.

Dans le dernier procès politique dont les assises de Paris se sont occupées, deux personnes qui avaient échappé à leur peine, l'une par l'amnistie, l'autre par la grâce, ont été entendues en témoignage sur la foi du serment. L'audition de l'une de ces personnes a même été le résultat d'un jugement interlocutoire, rendu après d'assez viss débats, suscités par l'opposition des défenseurs; ainsi, le point dont il s'agit a été pleinement controversé. Lorsque j'ai témoigné quelque surprise de ce jugement, il m'a été répondu par un homme de loi que telle était la jurisprudence de la cour, fondée sur l'article 57 de la charte, qui dit que toute justice émane du roi; ici commence la véritable importance de la chose, et il devient d'un haut intérêt d'examiner sur quels principes s'appuie cette jurisprudence.

Toute justice émane du roi. D'abord cet axiome a besoin d'explication. Avant la réunion des grands fiefs à la couronne, les rois de France ne rendaient la justice que dans leur domaine particulier, et comme seigneurs de ce domaine. C'est depuis l'accession des grands fiefs seulement que toutes les seigneuries ont transporté leur droit de justice dans celle du duché de France que possédait Hugues Capet; mais soit alors, soit précédemment, les rois n'ont jamais jugé aucune cause sans le concours de douze barons représentant nos jurés; carle régime du jury était celui de nos pères, comme je me propose de le saire voir d'après d'excellentes autorités, en traitant spécialement de cet objet. Si l'histoire nous represente saint Louis rendant seul la justice sons le chène de Vincennes, il ne faut pas que nous nous laissions abuser par une erreur de mots : le bon monarque, ainsi qu'on peut s'en convaincre par le récit de Joinville ; réglait alors seulement les petits intérêts de sa domesticité. Cette magistrature était celle que tout père de famille est appelé à exercer dans sa maison.

Mais de quelque manière qu'on veuille entendre l'article de la charte portant que toute justice émane du roi, cet article incontestablement ne lui en confère pas l'exercice, puisqu'il est dit qu'elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. En effet, les complications présentes de la société ne permettraient pas au roi de rendre lui-même la justice à son peuple : tels sont les changemens que le temps amène, et l'oracle même de la sagesse, Salomon, ordonnant le partage de l'enfant réclamé par deux mères, ne répondrait ni aux idées, ni aux sentimens des hommes d'aujourd'hui.

Il suit de la que la grâce, l'amnistie maintiennent véritable le fait de la condamnation. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que le prince s'engageât dans une révision personnelle du procès, et alors il n'y aurait plus remise de la peine, il y aurait déclaration de l'innocence; l'acte du souverain ne serait plus grace,

mais justice.

Or, si la grace maintient véritable le fait de la condamnation, elle laisse évidemment subsister contre le condamné toutes les incapacités civiles, au nombre desquelles se trouve celle d'être entendu en témoignage avec la garantie du serment; incapacités qui, d'après l'article 633 du Code d'instruction criminelle, ne peuvent cesser que par la réhabilitation, réservée aux seuls tribunaux.

Il est donc clair que la cour d'assises de Paris, en confondant deux fois, dans une même affaire, la grace avec la réhabilitation, et la source de la justice avec son canal, a consacre, par sa jurisprudence, l'empietement du pouvoir royal sur le pouvoir judiciaire, et ce n'est pas, assurément, ce qu'auraient fait les magis-

trats d'autrefois.

Cependant autrefois la confusion du pouvoir avait moins d'inconveniens qu'aujourd'hui. La règle, la ba-lance sont l'embléme, du régime constitutionnel. Tout ce qui tend à les déranger compromet l'ordre et le salut public. Poser l'équilibre et le détruire, ce serait imiter Pénélope, désaisant la nuit le travail du jour, jusqu'au moment où, surprise par des regards vigilans, elle acheva enfin son ouvrage, bien a contre-cœur, dit le poète, et en cédant à la nécessité.

E. AIGNAN.

# MERCURIALE.

« Ce jour où le filleul aime tant sa maraine n'approche, et l'on est loin de se donter que tant d'intérêts égoistes, tant d'opinions adversaires vont s'étouffer dans une immense embrassade; le jour de l'an est un armistice pour les guerres domestiques et les haines politiques : c'est le jour de prédilection des eufans et des grands seigneurs; les uns attendent des joujoux, les autres des hommages; ces derniers ne doivent pas oublier que le mois de janvier reconnaît, pour son patrou Junus, à qui la fable a donne deux visages. Dans les rues, quelle vaste population remuée par l'étiquette ! que d'empressement à s'éviter! Tous les portiers sont assiégés; on ne s'informe même pas si le maître de la maison est chez lui, on le croît assez honnete pour ne pas vous recevoir; quelquefois on est assez malheureux pour rencontrer en route les gens dont on allait visiter le concierge; plus loin,

Force Hoffmann at de Bredt, 4 se tendre la main.

L'ordre des choses est interverti: l'avarice fouille à sa poche; le poète pardonne un succès à son ami; une femme qui sait vivre se réconcille avec son mari; sans se broudler avec son amadé dont les droits ne se formalisent pas d'un caprice conjugal; et tous se prêtent avec d'autant plus de grâce à ces petites concessions, qu'elles ne doivent durer qu'un jour.

Noubitons pas, dans cette solenmite annuelle, parmi les plus doux conciliateurs de la société, M. Lembine, successeur perfectionne de Berthellemot, et dont la france cellebrité voie de bouche en bouche d'in bout de la France à l'autre ; il ne sait pas lui-même toute l'influence de ses boubons; qu'els nifles auxiliaires ils sont à la paresse des entretiens. On n'a plus besoin pendant quelques jours de la pluie et du beau temps

voyez les hiésoglophés d'un rébus occuper le grave savoir des chefs de famille, tandis que non loin d'eux le langage passionné de la devise secourt le noviciat d'un ament timide, qui lesse, sur les genoux de la fille de la maison, l'amour avec un diablesin;

« Mais la dragée est douce et sa suite est cruelle. »

On n'aura nul inconvénient à craindre en faisant shoix, pour ses offrances, soit du Chansonnier des Graces (1), soit de l'Hommage sur Dames (2), su des Papillons de M. Charles Moio (3), teus recueils ousei impocent de mauvaix caprit que distingués par le hon goût qui a présidé à leur composition et au luxe de leurs orgemens. Si l'on pous consulte sur le choix à faire antre ces trois ouvrages, nous répondrens qu'on peut prendre indistinctement les grâces, les damés en les papillons. Nous signalerous aussi les trois volumes de Leures à Saphie sur la Chimie, la Physique, etc., que M. Aimé Martin glisse, tous les aus, dans la littéreture à la faveur des étrepass. La penversité du goût avait fait le triomphe des Leures à Émilie de M. Demoustier; alest ce qui a same doute encouragé l'entroprisa de M. Aimé Martin : s'est un bizarre abus de l'esprit que de vouloir faire un cours de galanterie dans un cours de physique, et l'on parvient endinairement, après de longs offoits, à n'azoir été ni semable ni savant; cependant cette chimie en madrigel a obteun un esmueo: veribiameo: tual la up escore sel atros. enu égardiacourdé au taleus estimé, de l'autour qui ne tronvoca peutaôtre pas inconvenant qu'on lui phédise l'ambit dont l'affront menaca défà. Les Phois Rignes de Delillet lk seratt à souhaites que M. Aimé Martin, ainsi que la plipait de nos jennes poètes , s'efforçassant de s'élever à l'amitation de l'admirable talent de ce grand maître, emos écortant de l'example dangereux de ses composoloorqqa: kusamottome anam day noor un 400's : ancites and the first first of the second

(3) Un vol. in-18, orné de gravures. Chez le même libraire.

<sup>(1)</sup> Un vol. in-18, orné de gravures, Ches Louis, libraire, et chez tous les maschands de nouveautés.
(2) Un vol. in-18. Chez Janet, libraire, rue Saint-Jacques, no. 60.

du nouvel an, et qui, sans doute, restera stérile comme tant d'autres. Puisse cependant celui que l'art dramatique forme depuis si long-temps se réaliser en 1818! Nous voulons encore parler de l'urgente nécessité de rétablir un second théâtre français, dont le gouvernement serait confié à l'habile activité de M. Picard. C'est une ressemblance de plus que cet auteur aurait avec Molière qui faisait représenter la tragédie sur son théâtre en rivalité avec ceux de la rue Guénégaud et de l'hôtel de Bourgogne. Nous aurions ainsi deux grandes scènes françaises comme deux chambres législatives. L'Odéon, par proximité, serait la chambre des pairs de l'art théâtral, à l'exception qu'on n'y jouerait plus en comité secret ; il faut espérer aussi que l'équité de la commission portera au pied du trône cet autre vœu des héritiers de tous les auteurs, parmi lesquels se mélent les descendans de Corneille; ce vœu qui sollicite l'abolition de la prescription décennaire dont sont frappés les honoraires du génie. Ce nouvel ordre de choses serait en même temps favorable à la fortune des auteurs vivans, puisque les comédiens n'auraient pas alors plus d'intérêt à jouer Racine que M. Delrieu. Voilà quelles sont les étrennes que nous votons pour les auteurs, et nous finissons par souhaiter que MM. Raynouard et Duval se chargent long-temps de celles au public; quant aux lecteurs de MM. Azais et Fiévée, nous leur souhaitons le bon soir.

— Si l'on veut passer une de ces soirées enchantées que naguers encore il fallait aller chercher dans la mélodieuse Italie, il faut obtenir la faveur d'une présentation aux concerts de Mad. Gail; ils sont devenus le rendez-vous de la plus brillante société de Paris. On fait d'excellente musique chez l'auteur de celle des Deux Jaloux et de mudemoiselle Delaunay, car on y entend seuvent des morceaux inédits de sa composition: il est à remarquer que la poésie, la peinture et la philosophie ont compté plus d'une femme célèbre, et que madame Gail est la seule à qui la musique puisse mériter ce nom.

— Le Sténographe parisien arrive de l'Aveyron avec son cinquème numéro qui a l'air d'un bulletin de victoire (1); il ne s'agit rien moins que d'y voir clair dans la conduite romantique de madame Manson qui a fourni au Sténographe la preuve de confiance la moins équivoque en le chargeant de la publication très-prochaine de ses Mémoires, écrits par elle-même, et dont le dépôt sera fait chez l'un des notaires de Paris par acte authentique; ainsi le Sténographe a trouvé moyen de ne pas laisser d'interruption à la curiosité publique pendant l'entr'acte des assises de Rodez à celles d'Alby.

Le cinquième numéro se recommande, en outre, par des détails qui plairont également à l'imagination

et à l'esprit observateur.

— Tandis que la justice est à la poursuite de nouveaux coupables dans l'assassinat de Fualdès, M. Wilfrid Regnault est à la poursuite de la justice, pour obtenir la réhabilitation de son innocence : ainsi, nous avons des procès pour tous les goûts.

SS.

#### CINQUIÈME LISTE DES SOUSCRIPTIONS

Reçues pour les naufrages du radoau de la Méduse, jusqu'à la date du 25 décembre inclusivement.

Les grenadiers du 3° bataillon de la 2° légion de la garde nationale, composant le poste d'houneur de la chambre des députés, du 18 au 19 décembre, commandés par le capitaine Leclerc, ont eu l'heureuse idée de faire entre eux une collecte pour venir au secours des naufragés; le produit en a été de 100 f. qui ont été versés chez MM. Perregaux, Lafitte et comp.

Dons remis aux bureaux du Journal du Commerce et du Mercure :

Madame Manson, de Rodez, 10 fr. — MM. de Latouche, 10 f. Cinq habitans d'Aubusson, 25 f. — Bourgeois père, de Rouen, 10 f. — Curmer, de Rouen, 20 f. — Fontenay, 20 f. — Will. Dibon, 20 f. — Lambert, avocat à Saint-Pol, 10 f. — Le

<sup>(1)</sup> Une feuille in-80. Prix : 40 c. Chez Pillet , libraire , rue Christine.

#### MERCURE DE FRANCE.

baron B. des Marchais, so f.— G. de Senac, accouch.—coul., 6 f.—Sauvinet, ex-recev.—gén. du Finistère, 40 f.—Thierry, 10 f.—Lachautièse, 30 f.—La famille B....y, 12 f.—Pyronny, 10 f.—Pigneux et Bégé, 10 f.—P. D. T., 5 f.—Une famille anglaise, so f.—La réunion du cercle de la rue Vivienne, a. 8, 537 f. 20 c.—E. B., 5 f.—Decour, employé au trésor, 5 f.—Plancher, lib., 5 f.—Un anonyme d'Alencon, 40 f.—Un anc. élève du coll. Sainte-Barbe, des Côtes du Nord, 10 f.—Mad, veuve Cheval, 10 f.—Un anonyme, 5 f.

#### Dons envoyés d'Elbeuf.

MM. Honri Quesné, manufact., 20 f.—C. L. R., manufac., 20 f.—L. F., 20 f.

#### Dons envoyés de Nanci.

MM. Josehim-Louis Blaise, notaire, 12 f. — Ferdinand et Achille Blaise, 5 f. — Ch. Voisin, 3 f. — Ferdinand Favier, 3of. — Gervais Voinier, 100 f. — Mademoiselle R. Favier, 5of.

Montant des quatre listes précéd. . . . 11,994 Å 75 c. Montant de la présente liste , . . . . . . 1,265 f. 20

# POLITIQUE.

### S L

### SESSION DES CHAMBRES.

Je poursuis l'analyse des opinions sur le loi de la

presse.

604

M. de Corbières se plaint que le projet de loi ne soit qu'un réglement de procédure. La raison veut que l'on définisse le délit, et qu'on détermine la peine avant de s'occuper de poursuite et de répression; tout au contraire du projet qui s'occupe de poursuite et de répression avant de rien définir. Ce projet nous renvoie à la loi du 9 no-

vembre, et au Code pénal; mais le Code pénal est évidemment incomplet. Et quant à la lei du 9 novembre, une loi de circonstance peut-elle être la base d'une loi de principes? Sortons enfin de ces routes tracées par un Gouvernement « qui tenait d'avance un pilon préparé pour « l'écrit, si l'ou me pouvait saisir que lui, et un cachet

« préparé pour l'auteur, s'il était découvert. »

Du milieu de ces discussions, s'est élevée la question du jury. Si la commission a rejeté l'application du jury aux délits de la presse, elle ne l'a point fait par des motifs pris dans l'institution même, ni par des motifs pris dans le rapport de l'institution à ce genre de délits; elle a aculement pensé qu'une disposition qui changerait toute la législation criminelle ne saurait être l'objet d'un amendement, et qu'une introduction, en quelque sorte furtive, convensit peu à une institution solemelle. lei l'orateur s'attache à rectifier la théorie des amendemens, Un amendement n'est jamais l'ouvrage de la minorité. C'est la majorité qui le propose, la majorité qui n'a, pour exprimer son opposition, que l'amendement ou le. rejet. On nous dit que, pour être légitime, il faut qu'un amendement soit proposé ou consenti par le Rei. Donc. il peut être proposé par d'autres que le Roi.

L'orateur n'a point manqué l'occasion d'exhaler ses regrets sur les anciens corps de magistrature. Il les représente comme des tuteurs intègres du peuple, de courageux défonseurs des Rois. C'est le beau côté de la mé-

daille.

M. le ministre de l'intérieur monte à la tribune, pour se faire une arme des paroles mêmes du magistrat qui préside l'assemblée: proposer la loi, c'est régner. Il combat, chemin faisant, l'opinion de M. Royer-Coland, qui avais défini le juny, le pays intervenant dans les actes pudiciaires, comme la chambre est le pays intervenant dans les actes législatifs. D'apuès le ministre, à ce vieil adage, toute justice vient du Roi, il faudrait substituer celui-ci, soute justice vient du Roi, il faudrait substituer celui-ci, soute justice vient du Roi, il faudrait substituer celui-ci, soute justice vient du Roi, il faudrait substituer celui-ci, soute justice vient du Roi, il faudrait substituer celui-ci, soute justice vient du pouple, si la définition de M. Royer-Colard était bonne: conséquence, à mon avis, un peu forcée; can intervenir dans un acte, n'est pas présider à set acte, et il y a quelque différence entre partager une chose, et la posséder sans pantage. Pour mieux prouxer que l'en deit méditer longtemps certaines questions avant

de les débattre, le ministre cite la réforme parlementaire, et l'émancipation des catholiques. Il ne dit point que ces deux questions, la première surtout, sont depuis long-temps résolues; que ce n'est point le défaut de maturité qui retarde la discussion, mais peut-être le défaut de liberté, et qu'il ne faut pas confondre une dissidence d'intérêts avec une dissidence d'opinions.

Tout ce que l'on remarque dans le discours de M. Sartelon, c'est qu'il vote, faute de mieux, pour que la loi soit temporaire, et dans le discours de M. Favard de Langlade, c'est qu'il rejette l'établissement du jury.

M. de Bonald succède à ccs deux orateurs; beaucoup d'esprit, profondeur apparente, regrets éternels du passe, apothéose de la chambre de 1815, voilà son discours. Il se réduit à ressusciter ce qui était autrefois. D'abord la censure libérale d'autrefois, les j'ai lu par ordre, passeports nécessaires, puis les arrêts solennels rendus en robes rouges. Et si l'on pouvait nous régaler quelquefois de ces autodafés imposans, « lorsque les cours souveraines, sans « distinguer les délits ou les crimes, condamnaient tout « ouvrage dangereux à être brûlé sur le seuil du temple « de la justice, par l'exécuteur de ses plus sévères juge- « mens, » rien ne manquerait aux ameliorations.

Pour s'accommoder à notre faiblesse, l'orateur veut bien toutesois nous concéder un jury. Mais encore quel jury? Un jury spécial, nous dit-il. Tout n'est-il pas spécial en France, même le jury ordinaire, graces aux récusations exercées par le prévenu et la partie publique? Puisqu'il en est ainsi, qu'importe que le jury soit spécial de nom, il le sera toujours de fait. Non, répond l'orateur, je veux qu'un écrivain soit jugé par ses pairs. Et ses pairs, ce sont ceux qui écrivent, sans doute? Point du tout, ce sont ceux qui lisent. Par analogie, les pairs des marchands et des ouvriers sont ceux qui consomment les marchandises. Ce raisonnement n'est pas tout-à-fait dans les règles du syllogisme, et Port-Royal y trouverait quelque chose à reprendre; mais il fallait amener le jury ou l'équivalent du jury de M. de Villèle, c'est-à-dire, soumettre la presse à un petit nombre de familles puissantes. Du reste, l'orateur a grand soin de nous avertir que le jury n'est pour lui qu'un pis-aller; il le tolère plus qu'il ne l'adopte. D'autres orateurs transportaient le

jugement des délits de la presse aux cours royales, parce qu'ils étaient sûrs d'y trouver le jury. Lui ne réclame le jury, que parce qu'il est inséparable des cours royales. Quant à cette vive affection pour les cours royales, en veut-on savoir la véritable cause? Elles jugent en robes rouges.

Comme rien n'est indifférent de ce qui part d'un orateur, tel que M. de Bonald, je n'ai pas cru devoir poursuivre mon exposé, sans relever quelques traits dont il a semé par intervalles son homélie, et qui me paraissent à moi des erreurs et même de graves erreurs.

1°. Le droit de publier ses opinions, n'est pas, selon M. de Bonald, un droit naturel; c'est un droit politique. Mais qu'est-ce qu'un droit politique, si ce n'est un droit naturel garanti par la Société? Il n'y a pas de droits politiques sous le despotisme, parce que tous les droits naturels sont méconnus. Les droits naturels, dans les sociétés régulières, se changent en droits politiques. parce qu'ils sont tous reconnus. La société ne peut créer des droits; elle ne peut que les garantir.

2°. L'article 8 de la charte est ainsi conçu: « Les « Français ont le droit de publier et de faire imprimer « leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent « RÉPRIMER les abus de cette liberté. » Voici le raisonnement de M. de Bonald: « L'article 8 ne dit pas un mot des lois qui doivent prévenir les abus de la presse. Or, tout ce qui n'est point désendu par la loi, est permis par elle; tout ce qui n'est pas anti-constitutionnel est constitutionnel. Donc rien ne s'oppose à ce que l'on établisse des lois préventives sur les abus de la presse en même temps que des lois répressives. »

Ce raisonnement est parfait, si prévenir et réprimer n'impliquent point, si une jurisprudence préventive n'est pas l'opposé d'une jurisprudence répressive, si la première n'exclut point la publication préalable que l'autre

doit nécessairement admettre.

3°. M. de Bonald prétend que le censeur et le juge auront autant d'esprit pour découvrir le délit que l'écrivain en a eu pour l'envelopper. Mais comment s'assurer que l'écrivain a en la pensée d'envelopper un délit? Il faudrait qu'il l'eût aperçu; et M. de Bonald nous apprend lui-même que « l'écrivain le mieux inten-

« tionné qui traitera ces sortes de matières ( politiques ) « ne pourra jamais savoir s'il est digne de blame ou de « louange. » Or, où est le délit sans l'intention? Mais, a puisque la société est à la discrétion des écrivains, il a faut laisser les écrivains à la discrétion de ceux que la « société a institués pour les défendre »; c'est-à-dire qu'il fant laisser aux une l'usage de la parole et l'anterdire aux autres! Mais alors la sodiété sera toute entière à la discretion de coux qui auront le privilége de purler, elle, ses intérêts, ses opinions, ses mesure et ses lois. Tant qu'elle est à la discrétion de tous, elle n'est à la discrétion de personne. Un écrivain n'a pas plus tôl élevé une doctrine, qu'un autre écrivain se présente pour la renverser. Les écrivains font leur propre police; mais qui fera la police des juges?

4°. « Un livre qui paraît, dit M. de Bonald, est un a homme qui parle en public, qui professe devant le pa-« blie; et comme on ne peut professer, même avjourd D'HUS, sans un examen préalable de capacité, ou « transportait tout naturellement aux ouvrages cette né-« cessité d'examen préalable; et il me somble que si « Vidée n'était pas très-libérale, elle était du moins assoz : « raisemuble. » Je ne erois pas à la parité. Un professeno représente la société; ce sont les doctrines de la société qu'il enseigne. La société à donc le droit de s'assurer qu'il n'en substituera pas d'autres. Un livite ; atr contraine, ne représente que sen auteur. Ce sont les? doutines de l'auteur qu'il public et nou d'autres. Le professeur enseigne sans contradicteurs, et l'écrivain reut avoir autant de contradioteurs qu'il y a d'éctivains. de journalistes, de lecteurs.

' 5". La propriété des écrivaine n'est que leur papier, et point du tout louv peusée ; c'est comme si l'on disnibque la prepriété du statuaire n'est; que son bloc de marbre. Il pourtouit : less vénités dont la propriété du public. Sans doute, parce qu'elles leur ont été transrivises. Or ; selon un vivil maiome : Nente dat altodrion habet, « Et l'erreur même n'est pas une propriété, n' Pour continuer la métaphore, il fallait dire que Vorcear' est une dette ; sur quei j'observerais que blem de graves

auteurs sont menacce de mourir insolvables.

· 6". « One les gouvernement ne se laiseait par effrayer:

# DÉCEMBRE 1817.

a par ce fantame d'opinion publique dont on veut leur vaire peur. Elle ressemble à ces bizarres assemblages de nuages diversement coloriés, et dans les mels va chacun, suivant la portée de ses yeux et la netteté va de ses vues, aperçoit des objets différens. Je l'ai dit dans une autre occasion : nier l'opinion publique, c'est ôter à la nation sa personnalité, c'est nier la mation.

La tribune a plusieurs fois retenti de cette hérésie. Elle étonne peu dans la bouche des agens du pouvoir; Quel est le justiciable qui ne cherche à recuser ses juges? Mais que ceux qui représentent l'opinion, qui siégent de par l'opinion et pour elle, la traitent de vain fantôme, de ridieule chimère! il me semble voir un

pontife renier son Dieu.

. 7°. L'orateur attribue les délits de la presse à une sorte d'alienation mentale. C'est à l'alienation mentale qu'il compare « cet état de faculté intelligente qui a constitue l'esprit faux. » Et comme c'est pour prévemir les aberrations de l'esprit faux, qu'il rétablit la censure, il faut bien que, d'après lui, tous les délits de la presse, on du moins la plus grande partie de ces délits soient dus à l'esprit faux. Mais je vous prie, quel délit pout-il résulter d'un état d'alienation? Quelle man tière à jugement trouve-t-on dans une erreur? Ce n'est pas , mp direz-vous , la seule source des écrits dangereux. Il en est une autre plus fécende dans les vices du cœur; mais poisque les émanations ne différent point, comment distingueres vous les sources ? Et si votre definition de l'esprit faux est exacte, où trouverez-vous des ruges? L'espoit faux, selon M. de Bonald, « est celui a qui est étendu en certains points, et horné sur d'aua tres » Maintenant que l'an : se fasse, connaître un esprit qui ne soit pas boraé en centains points, si toutes fois on excepte la Sorbonne, « ce tribunal spécial dont a l'opinion de tous les hommes éclairés a sematianné les a arrets, a même celui qui proscrivait l'inogulation, H mat avouer que si M. de Boueld a la main pleine de vérités, il n'a pas négligé le conseil de Fentenelle,

Cet orateur n'est pas plus tôt descendu de la tribuste , qu'on réclame de toutes parts la clôture de la discussision, comme s'il y avait sépandu, des lumières, non-

velles. M. de Chauvelin parvient avec peine à se faire entendre contre la clôture. On a opposé, dit-il, une fin de non-recevoir à l'amendement du jury, tandis que la faculté des amendemens est spécialement consacrée par la charte. Le ministre de l'intérieur se récrie sur cette dédaigneuse expression de fin de non-recevoir; il désavoue, ou bien il interprète les paroles qu'on lui attribue. Il veut avoir dit que l'amendement était contraire à la prérogative royale, et non point que le Roi ne recevrait aucun amendement. — M. Morisset, inscrit d'abord pour le projet, ensuite contre, cède la tribune à M. Mestadier qui annonce du nouveau. Conticuére omnes, et M. Mestadier lit, d'une voix ferme, un discours, non pas interrompu, mais constamment. accompagné par des murmures. Cependant la nouveauté, même trois nouveautés arrivent. La première, e'est « que les écrivains sont comme les guerriers qui aiment le mouvement, le bruit et la gloire. » Comparaison qui ne peut qu'honorer les écrivains, mais quitourne au détriment de l'orateur, je veux dire de son: epinion. Car cet amour du mouvement et du bruit, dans les guerriers, n'exclut pas l'amour de l'ordre, puisque la discipline est l'âme d'une armée. La seconde nouveauté, c'est que les cours royales doivent. prononcer sur les délits de la presse, et sans appel. Voilà des cours prévôtales pour la pensée. Il n'a pas été possible de juger la dernière nouveauté. C'est un long. projet de loi sur les journaux, que l'orateur dépose sur le bureau, et qui coard, perussètre, le risque d'y rester long-temps, where the distance

Le lecteur no doit guére s'hitendre à trouver, ici le tableau de ces agitations un peu bisaures; de ces omges d'un moment, qui visument quelque sois intercompre le cours des plus graves délibérations. N'a-t-il passes journant questitions? Et que lui apprendrait-on, d'ailleurs, qu'il me éache d'avancé? Les grandes assemblées aussi noins à la gloire, quand c'est la passion du bien public qui excite ce bruit et ce mouvement.

"M. Becquey, rapporteur de la commission, mente à la ribune, pour justifier le projet amendé. Son rappert a trois objets, l'économie de la presidure, n'économie jury, les journaux. Il justifie la modification de l'article 7, sur ce qu'il serait un peu trop subtil de rechercher la tentative d'une tentative; car un projet de provocation n'est pas autre chose. Il justifie le principe des articles 8 et 10, sur ce que la saisie emporte bien la suspension, mais non la privation d'un droit; il justifie les modifications de ces articles, sur ce que la volonté de publier n'est pas la publication. La question du jury paraît au rapporteur intempestive; et, quant aux journaux, il persiste à ne demander que pour un an le régime extraordinaire qu'on avait demandé pour

quatré.

M. le garde-des-sceaux, au nom du Roi, consent à ect amendement; mais il demande que, vu l'urgence, Particle 27 soit détaché du reste de la loi et soumis à la délibération. Là-dessus, grand débat. — Est ce une loi, est-ce un amendement qu'on nous propose, dit l'un? dans tous les cas, c'est aux bureaux de s'en occuper. — Co n'est pas un projet nouveau, répond un autre, puisque l'article est contenu dans le projet de loi; ce n'est pas un amendement présenté par le Roi ; c'est un amendement présenté par vous et agréé par lui. — Les formes, crient les uns ; l'urgence, crient les autres. Au milieu du tumulte, on entend retentir souvent ce mot : le premier janvier. C'est le tocsin d'alarme; ce fameux cri': les Gaulois sont aux portes! n'était pas plus puissant sur les Romains. Il faut convenir que l'argument de M. de Villèle ne souffrait guère de réplique. Vous voulez détacher l'une de l'autre, dit-il, deux parties inséparables; ne voyez-vous point que la liberté des journaux et la liberté des écrits se servent de complément l'une à l'autre, et que les garanties données par la première partie de la loi ne sont qu'une sorte d'échange de celles que vous abandonneriez pour la seconde? La proposition des ministres prévaut, et l'article 27 passe comme loi, dans ces termes :

« Les journaux, et autres ouvrages périodiques qui « traitent de matières et nouvelles politiques, ne pour-« ront, jusqu'à la fin de la session de 1818, paraître

« qu'avec l'autorisation du Roi. »

Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du projet de loi, amendes par la commission, sont adoptés.

MM. Bengnot et Sartelon avaient proposé des amendemens à l'article 6. Ceux de M. Beugnot portaient sur l'imprimeur, ceux de M. Sartelon sur le distributeur. L'un avait pour base l'intérêt des particuliers, et l'autre, l'intérêt du public. Si M. Sartelon excepte le libraire et le distributeur, c'est par un motif de justice. Si M. Beugnot excepte l'imprimeur, c'est par un motif de politique. Il craint les industries de la police, et les censures déguisées. Il cherche une précaution contre les visites domiciliaires et les abus du pouvoir. Sur une observation de M. le garde-des-sceaux, cet amendement est renvoyé après l'article 7. Cet article 7 devait être une pomme de discorde. On adopte le premier paragraphe amendé; mais le tumulte est au comble dans la discussion du second. M. Bellart demande si l'on doit refuser à l'autorité le droit de prévenir un crime? M. Boin demande si l'on doit accorder à l'autorité le droit de violer de nuit et de jour le domicile d'un citoyen? M. Ravez et M. Voisin de Gartempe se disputent la tribune; mais ce dernier invoque le primo occupanti, et tient bon. Il veut que la question soit ainsi posée : à qui la priorité, au projet des ministres, ou au projet de la commission? Les provocations directes au crime, s'écrie M. Corbières, sont rares; mais on a des soupçons, tant qu'on en veut avoir. La suppression du paragraphe est mise auxvoix. Deux épreuves sont douteuses, appel et réappel; le paragraphe est rejeté.

Les opposans à la loi impromptu des journaux, ne se tiennent pas pour battus, même après la délibération; ils reviennent à lenr but par une voie détournée. C'est M. Piet qui, dans la séance du lendemain, brusque l'attaque. Le procès-verhal nommait l'amendement de la commission un projet de loi. Ce n'en est pas un; vous ne pouvez faire des lois de votre chef, à moins de vous intituler législateurs par la grâce de Dieu. Vous avez mis sux voix l'amendement, vous l'avez adopté; c'est tout. Et la preuve que, vous n'avez pu l'envisager comme une loi, c'est que l'article 26 de la loi que vous allez rendre abroge toutea les lois précédentes. Vous détruiriez donc demain ce que vous auriez construit aujourd'hui! MM. de Villèle et Benoit, et M. de

Chauvelin soutiennent M. Piet. M. Bellart lai oppose une fin de non-recevoir; et la fin de non-recevoir

l'emporte.

Mais, de toutes les discussions qu'a provoquées cette loi , nulle n'est plus orageuse que celle qui a pour objet. les articles 8, 9 et 10. On peut les séparer dans le projet des ministres; ils ne forment qu'un tout dans le projet de la commission, puisqu'ils se modifient l'un par l'autre. Le projet des ministres est plus rigoureux contre l'auteur ; le projet de la commission est plus rigourcux contre l'ouvrage. L'opinion de M. Beugnot jette dans la discussion un trait de lumière. « Les tribunaux , dit-il , ne s'occupant « que de l'ouvrage, et non de l'auteur, exerceraient « une censure, et la pire des censures, parce qu'elle « serait accompagnée de scandale. » Il demande la question préalable sur les articles 8 et 9 de la commission, et que l'on mette aux voix l'article 8 du projet. M. de Villèle propose cet amendement, qui rentre dans celui de M. Beugnot: « nul ne sera poursuivi, « que pour un écrit publié. Sera considérée comme pu-« blication la distribution de tout ou partie de l'ouvrage. » On demande la question préalable sur cet amendement; elle est rejetée. M. Rivière veut combattre l'amendement; des cris aux voix étouffent ses paroles. On met l'amendement aux voix, et l'épreuve est douteuse. Un secrétaire demande l'appel nominal; d'autres secrétaires s'opposent à l'appel nominal. Au milieu des vociférations, quelques membres évacuent doucement la salle ; d'autres voudraient les retenir, et ordonnent aux huissiers de fermer les portes ; d'autres leur reprochent vivement cette désertion. Les partisans de l'amendement, restés maîtres du champ de bataille, n'en sont pas plus heureux. Il fallait cent vingt-huit membres pour légitimer la délibération; ils ne sont que cent onze. Dans la séance du lendemain, l'amendement est

· Pour en finir, la chambre adopte le projet à une ma-

jorité de cent vingt-deux voix contre cent onse.

Puisque la loi n'est pas portée encore, qu'il me soit permis de reproduire succinctement quelques objections. que j'avais hasardées dans l'avant-dernier numéro-Si la loi était portée, au défaut de conviction, je lui ferais hommage de mon silence. Jusque là, même après l'adhésion d'une des deux chambres, je ne puis la considérer que comme une proposition, une opinion, un projet. La présomption est grande en sa faveur, je l'avoue. Mais puisqu'il lui manque quelque chose pour être loi, il lui manque tout.

. La discussion est à peu près terminée, sans que la

question à mon avis soit entamée.

Il s'agissait surtout des délits de la presse. Car, pour les crimes, n'avons-nous pas le code pénal? Or, qu'est-ce que les délits de la presse? Je nie qu'il en existe. Si j'ai

tort, qu'on me le prouve en les définissant.

, Un savant orateur a dit que la provocation directe est un filet à larges mailles. Et, parce qu'il est difficile de prouver la provocation directe, il a conclu qu'il n'y avait en effet que des provocations indirectes, ou, pour mieux dire, des tendances. Mais encore, qu'est-ce qu'une tendance? Car, si j'explique des paroles obscures par des paroles obscures, je ne vois guère comment je rencontrerai la vérité. Direz-vous qu'une tendance est une disposition, une habitude, un système d'habitudes? Je serais de mauvaise foi, si je ne convenais qu'il peut se trouver dans l'habitude d'un livre, quelque chose qui me fait soupçonner les intentions de l'auteur, comme il se trouve dans l'habitude d'un homme quelque chose qui me fait soupçonner sa probité. Mais irais-je traduire cet homme en jugement sur sa mauvaise mine? Elle peut tromper aussi bien que la bonne.

Tous les orateurs, quelles que puissent être d'ailleurs leurs opinions, s'accordent sur ce point, qu'il n'est pas possible de dire exactement ce qu'est un délit de la presse. M. de Bonald, qui reconnaît les délits, pose néanmoins en principe que l'auteur ne sait jamais, ou sait rarement, s'il est digne de louange ou de blâme. Il ne s'aperçoit pas qu'en ôtant l'intention, il ôte le délit.

Je frappe un homme par mépris, ou pour lui faire injure, voila un délit; je le frappe dans le dessein de le blesser ou de lui ôter la vie; voila un crime. Il est évident que le premier de ces deux actes est un degré dans le crime, une moitié de crime, s'il m'était permis de

parler ainsi.

Mais y a-t-il parité? J'écris pour exposer mes doutes sur une doctrine établie; j'écris pour établir une doctrine criminelle. Le doute, est-ce un degré de l'affirmation? J'écris sur des abstractions, ou contre des personnes. L'abstraction est-elle un degré dans la réalité?

Il semble que nous manquions de livres manifestement criminels. Mariana, Guignard, ont-ils douc caché leurs doctrines? Tous les vices, tous les crimes n'ont-ils pas eu des prôneurs? On devine le sentiment qui m'interdit

les citations.

Vous n'êtes pas moins embarrassés pour graduer la peine, que pour expliquer le délit; vous n'êtes pas moins embarrassés pour déterminer le mode de jugement, que pour graduer la peine. Si ce genre de délits que vous poursuivez, existait en effet, ne craignez point que la peine et le mode de jugement restassent longtemps incertains. Peine et délit se supposent l'un l'autre;

vous arrivez naturellement à l'un par l'autre.

Or, s'agit-il d'infliger la peine? Législateurs, vous ne sauriez. Dans cette sorte de délits, dites-vous, toute classification est impossible. Il faudrait une classe pour chaque sait. Deux conséquence s'offraient à vous, l'une, c'était la non-existence des délits, et l'autre, l'arbitraire des peines; et c'est l'arbitraire que vous choisissez! Qu'est-ce qu'une loi qui institue l'arbitraire, si ce n'est une loi qui proclame son impuissance, une loi qui déclare qu'il n'y a pas de loi? Car ne vous y trompez pas. Toute cette économie tant débattue, ces regles de saisie et de poursuite, et ces séries de responsabilités ne sont que des garanties pour l'arbitraire: Vous tracez le cercle où il s'exercera, vous dites même comment il doit s'exercer. C'est son autorité que vous édifiez; vous combinez à merveille ses movens. Etait-ce là votre objet?

Laissant de côté toute la théorie des amendemens, et envisageant la chose en elle-même, il est clair que si les délits de la presse étaient matière à procès, s'il existait des délits de la presse, au jury seul appartiendrait le droit de prononcer sur ces délits, par la raison toute simple qu'ils ne sont que dans l'intention, et que la

question intentionnelle est spécialement dévolue- au fury; soit que vous considériez les jurés comme des exeperts, ou comme des représentans de la cite; experts, il leur appartient de constater, une chose douteuse; représentans de la cité, il leur appartient de réclamer, au nom de l'opinion, la réparation d'un tort fait à l'opinion. Mais, quand yous seres d'accord sur le principe, vous sures encore peu gagni. Car, à l'application, tout s'éeroule. Est-ce un jury ordinaire? Assurez-vous d'abord que les jurés connaîtront le sens de l'écrit. Est-ce un fury spécial avant l'appel? Vous crées un privilége: Après l'appel? Vous établissez des juges de juges. Et comment le composerez-vous ce jury spicial? Des pairs de l'accusé, sans doute qui ne sont pas ceux qui lisent, mais ceux qui écrivent. O ressentimens de l'amour-propre, dépit de la médiocrité, jalousies littéraires, quel vaste champ on vient vous ouvrir! Matheur à l'accuse qui, d'un vers satirique, aura efficuré jamais la couronne de son juge! Je me représente Boileau sur la sellette, et Colletet, Cotin, Pradon, Sofal, parmi les jurés. Préférerez-vous le jury special de MM. de Bonald et de Villèle? Vous créez l'inquisition de la pensée. Voules-vous des juges sans jurés? Vous établissez le plus grand arbitraire possible dans la chose la plus obscure. possible. Cet inconvénient n'arrêterait pas la magistrat qui a supposé un avocat perlant ainsi aux jurés : 2 et 2 font 4; mais, ai vous le vouliez, 2 et 2 feraient 5. Cet adversaire du jury sera bien étonné quand on lui prouvera qu'un jugement sans jury est un effet sans sause; et qu'il n'y a pas en effet de jugement sans jury. Mais le jury est quelquefois caché, quelquefois ostensible, quelquesois il ne fait qu'un avec les juges; quelquesois on l'en sépare. Il est évident qu'avant de se faire à luimême cette question, quelle peins mérits cet homme? il faint que le juge se soit fait celle-ci : Cet homme est-il coupable? Il est donc juré avant d'être juge. La question n'est pas de savoir s'il faut un jury, ou s'il n'enfaut pas. Ce serait demander si l'on doit punir un homme sans l'avoir reconnu coupable. La question est de savoir s'il importe à la société que celui qui l'a reconnu coupable, soit le meme qui le punisse. On a cherché hien loin les raisons de l'amovibilité des jurés

et de l'inamovibilité des juges. Il me semble qu'elles ne sont pas difficiles à trouver; les uns étant appelés à lire la loi écrite, il faut qu'ils aient appris à la lire. Les au→ tres sont appelés à consulter la raison commune, ils n'ont

pas besoin d'apprentissage pour cela.

Recommençons l'examen de cette question par un sutre bout; je veux dire, éprouvons les deux solutions par leurs effets possibles. Cet examen est préférable peut-etre. Car, en général, ou juge mieux des choses par les conséquences qui sont à la portée de tout le monde, que par les principes qui, trop souvent, restent

caches au plus grand nombre.

J'adjure les hommes de bonne soi, de déclarer quel est le parti qu'ils auraient fait dans le hon siècle, à un philosophe qui aurait enseigné l'existence des antipodes. et l'immobilité du soleil. Comme il y a des jugemena rendus sur ces délits, je parle avec connaissance de cause. J'ai déjà rappelé le décret de la Serbonne contre l'inoculation. C'étaient la des délits, des proyocations indirectes. Encore faut-il admirer la modération des juges ; à leur place , d'autres auraient usé plus largement de leurs droits. Que si par hasard il s'en sht tronve un bien pénétré de la doctrine de cette école, qui n'admet point d'erreurs innocentes, et maintient que tout vice est issu d'anerie; je demande si l'on n'aurait pas tremblé de penser. Je me trompe sur les mœurs des Cochiachinois; le contrecoup se fera ressentir dans nos mœurs. J'ai osé dire que tel peuple adorait le diable; j'ai perverti des adorateurs du vrai Dien.

Je veux bien toutefois admettre l'existence de ces prétendus délits, délits à vos yeux et non pas aux miens. délits aujourd'hui et qui demain ne le seront plus, délits d'écrivains, et qui peuvent ne pas être écrits. Daignes comparer avec moi l'impunité à l'arbitraire des peines. L'impunité pourra vous donner quelques manvais livres, mais que la raison publique étouffera dès leur naissance, comme on étoufle des monstres. Adenettes l'arbitraire, vous n'aurez point d'historien. Qui voudra écrire l'histoire de Néron sous le règne de Commode? Vous n'aures point d'astronome; sougez à Galilée. Vous n'aurez point de médecin; souvenez-yous des querelles sur la circulation du sang. Vous n'aurez

pas de voyageurs; ces gens-là nous parlent souvent de lois et de coutumes qui ne sont pas les nôtres. Vous n'aurez pas de traducteurs; si l'on traduit Anacréon ou Sapho, l'on blesse les mœurs; si l'on traduit Lucrèce, on prête des armes à l'athéisme; si l'on traduit Lucain, on introduit dans la monarchie la passion des républi-

ques. Ce sera bien pis pour les imitateurs.

Que manque-t-il donc, pour concilier l'ordre et la liberté? une bonne loi sur la calomnie. Elevez (s'il m'est permis de parler ainsi), élevez la calomnie au rang des crimes; et, du reste, laissez-vous conduire par les lois existantes. Je dis la calomnie, et non la satire. J'entends les blessures faites à l'honneur, et non les pigûres qui font tressaillir la vanité. Car nous tomberions alors d'abus en abus; Mévius et Bavius intenteraient un procès à Virgile; et Molière se hâterait d'enfouir son Tartuffe et ses Femmes savantes. Du reste, il n'est pas besoin d'une définition nouvelle. Elle existe cette définition. Elle a depuis long-temps acquis son droit de naturalité. Ce qui manque, c'est une punition qui ne soit pas dérisoire. Attaquez-vous les doctrines. sociales? attaquez-vous l'honneur des citoyens? La peine du factieux ou du calomniateur vous attend. Et je consens que cette peine soit terrible; mais, dans l'un et l'autre cas, c'est un jury légal, c'est le jury ordinaire, ce sont bien véritablement vos pairs qui prononcent. Car il n'est pas besoin d'études spéciales pour distinguer la torche dans les mains de l'incendiaire, et le poignard dans les mains de l'assassin. Partisans du jury, dans cet ordre de choses, seul, vous trouverez le jury. Défenseurs de l'autorité, dans cet ordre de choses, seul, vous trouverez pour elle des garanties immuables. J'avoue qu'ainsi le domaine de la presse est un peu plus vaste; mais, dans l'intérêt même d'un système de répression, trouvez-vous quelque chose de pire que des limites, et qu'on ne sait où placer?

— Dans la scance du 25, le ministre des finances est venu présenter un projet de loi tendant à autoriser la perception des six premiers douzièmes de la contribution de 1818 sur les rôles de 1817. MM. Casimir Perrier et Chauvelin votent à regret une mesure provisoire. Il ne faut rien moins, pour les v contraindre, qu'une évidente nécessité; mais ils pensent qu'il suffirait de quatre douzièmes. M. Beugnot justifie le recouvrement des six douzièmes. La loi sur le budget de 1818, une fois rendue, les conseils-généraux de département et d'arrondissement s'assemblent; cette opération conduit jusqu'au mois de mars, et alors il faut faire les rôles. Dans les années précédentes, les rôles étaient tout faits; mais un nouveau système commence. Même avec ce crédit provisoire, la différence des besoins au crédit sera de vingt millions par mois. Plusieurs incidens viennent se jeter au travers de la discussion. M. Pontel de la Gironde cite Bordeaux injustement grévé, et se cite lui-même pour une contribution de 3392 fr. sur 4000 f. de revenu. M. de Marcellus demande que l'impôt des huiles soit excepté. « On peut dire, de cet impôt « comme de la taxe sur les piquettes, qu'il cause petit « profit et grand dommage. » M. de Villèle demande des éclaircissemens. L'article premier ordonne le reconvrement; l'article deux autorise la perception, et l'article trois ouvre au ministre un crédit de près de 200,000,000. M. Beugnot explique la connexion de ces articles. D'après cette explication, ces mots sont ajoutés à l'article trois : en conséquence des articles précédens. Voici le texte de la loi :

Art. 1er. Provisoirement et attendu le refard qu'éprouvera la confection des rôles de 1918, les six premiers douzièmes de la contribution foncière, de la contribution personnelle et mobilière, de la contribution des portes et fenètres et de celle des patentes, seront recouvrés sur les rôles de 1817.

2. Jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi sur les finances, toutes les impositions indirectes seront perçues en 1818, d'après les lois rendues pour l'exercice 1817.

5. En conséquence des dispositions précédentes, il est ouvert au ministre des finances un crédit provisoire de 200 millions sur les six douzièmes des quatre contributions directes et indirectes de 1817, sauf à régulariser ce crédit en le comprenant dans celui définif qui sera ouvert par la loi de finances de 1818.

- Dans la séance du 23, la chambre entend un rap-

port très-circonstancié de M. Roy, au nom de la commission de surveillance des caisses d'amortissement, et des dépôts et consignations. Ce rapport embrasse premièrement l'origine des fonds; secondement, leur emploi; troisièmement, les variations survenues dans le personnel de l'administration. Le travail de M. Roy se recommande par des vues neuves et profondes, et des considérations à la fois politiques et merales.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Dans la séance du 22, M. le garde-des-seeaux vient soumettre à la chambre, le projet de loi sur les journaux, adopté par la chambre des députés. Un membre (M. le comte de Saint-Roman), s'étonne de voir transformer en projet de loi, et soumettre comme tel à la chambre des pairs, un article détaché d'une loi que l'on discute encore. Un autre membre (M. de Lally-Tollendal), s'étonne de cette réclamation. « Quelle conu naissance légale avons-nous, dit-il, de ce qui se passe « à l'autre chambre; et nous appartient-il de censurer « ses procédés? » Un troisième opinant (M. de Marbois), ne pense point qu'il faille réparer une dérogation aux formes par une autre dérogation. C'est ce qui arriverait, si la chambre précipitait son examen, En vain l'on prétexte l'urgence. « Il suffirait aux journaux, « pour ne point abuser de leur liberté, de prévoir « qu'elle sera peu durable ; et peut-ctre serait-on plus « étonné de leur prudence, qu'effrayé de leurs suc-« cès. »— Le projet sera examiné dans les bureaux.

### S. II.

#### REVUE DES NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Du 19 au 25 décembre.

SUEDE. — La diète suédoise a ouvert ses séances le

27 de novembre. L'objet de la convocation, c'est l'événement de Malmoë. Il s'agit de rétablir ou plutôt de fonder le crédit ; il faut prévenir ces variations du signe monétaire, si désavantageuses dans les transactions. Depuis deux ans les efforts du roi retardaient la chute de la banque; il a bien fallu céder au torrent. Le discours de S. M. respire l'amour du pays, et l'amour du bien. Il soumet son administration au jugement de ses peuples. Il raconte, comme ferait un narrateur impartial, tout ce qu'il a tenté pour le commerce, pour l'agriculture, pour les arts, pour la marine. Mais, ce qu'il convenait surtout de rappeler, c'est le rachat de la plus grande partie des emplois civils et militaires. Ainsi la vénalité disparaîtra, et, avec elle, le découragement du talent et l'humiliation de la bravoure. Mais, sans un crédit réel, toutes ces améliorations auront peu de consistance, et, sans une hypothèque, point de crédit réel. Voici des paroles qui seront recueillies par l'histoire : « Quoique « mes attributions constitutionnelles ne m'imposent pas « l'obligation de vous soumettre ce travail, ma sollici-« tude pour tout ce qui se rattache à votre prospérité a « ranimé mes forces et rappelé mon expérience. Je me « trouverai heureux, si elle peut vous être utile; si au « contraire les résolutions que vous adopterez valent « mieux que mes vues, je remercierai la providence de « vous avoir donné des lumières supérieures aux mien-« nes. J'ai constamment cherché à suivre l'opinion pu-« blique et l'esprit du siècle, et je n'ai jamais pensé à « subjuguer ni l'une ni l'autre. » Ce discours a été lu par le prince Oscar. Le prince-royal en a prononcé un autre dans le même esprit; il s'adresse alternativement aux quatre ordres. Mais il semble redoubler d'affection, quand il s'adresse à l'ordre des paysans. Ce sentiment de préférence est une tradition qu'il avait emportée de son pays natal dans son pays adoptif.

ALLEMAGNE. — Les symptômes s'aggravent; la fievre empire. Qu'arrivera-t-il de l'Allemagne? On sait qu'un des jeunes orateurs de Wartbourg a osé prédire une révolution. A son avis, les hommes faits sont usés; il n'y a que la jeunesse qui puisse et qui veuille. En attendant, les presses de Weymar ne se ralentissent pas-J'ai déjà dit que la diète s'était réunie en comité secret.

L'article 13 du pacte fédératif sert de base à des péntions menagantes. La raison a pris le langage de la

fureur, qui lui sied mal.

COLONIES. — Il paraît que Morillo évacue les Carraques pour se diriger sur la Guira qu'il ne pourra garder long-temps. La défection d'un de ses lieutenans achève sa ruine. L'échec de Mina, si pompeusement annoncé par la Gazette officielle de Madrid, n'est qu'un épisode assez mince dans une action immense.

— On parle d'un congrès prochain à Paris où se trouveraient des députés de Buénos-Ayres et de Vénézuela. Les bases du traité seraient la suprématie de l'Espagne, une représentation nationale pour les Colonies, et la liberté du commerce. On me doit cette justice que tel a toujours été mon système. Pendant que de prétendus publicistes sonnaient le tocsin, prèchaient la croisade, et, sans pudeur comme sans raison, égorgeaient ou enchaînaient en idée des populations entières, je parlais d'un accord possible, probable même et avantageux aux deux partis. Oh! si la puissance voulait s'aider de l'expérience!

— Quel parti prendra l'Am rique? C'est encore un problème. Les journaux officiels ne cessent de recommander une stricte neutralité. Mais qui ne sait ce qu'est un journal officiel? L'un d'eux fait une distinction curieuse. Nous serons neutres; je le veux, dit-il, mais nous n'en reconnaîtrons pas moins la souveraineté de quelques Etats indépendans. C'est comme s'il disait : je ne déciderai point entre cet esclave et son maître, mais je le reconnais, à bon compte, pour libre. — On parle de l'envoi de trois députés américains auprès du congrès; en renouvelle aussi le bruit de la cession des Florides; on ajoute que les Etats-Unis vont prendre possession de

l'île Amélia.

— Un ouragan affreux a jeté la désolation dans les Antilles. On écrit de la Barbade que quatorze bâtimens ent été jetés à la côte; on craint qu'ils n'aient péri corps et biens. A la Martinique, il ne reste plus que le sol, les nègres et le bétail. Environ trente batimens français et trois américains ont été entraînés au large, et l'on ne sait ce qu'ils sont devenus.

Bénaben.

## ANNONCES ET NOTICES.

Voyage dans la partie septentrionale du Brésil, depuis 1809 jusqu'en 1815, comprenant les provinces de Fernambouc, Séara, Paraiba, Maragaan, etc.; par M. Koster, traduit de l'anglais par A. Jay. Deux vol. in-8°., imprimés sur beau papier, et ornés de huit planches coloriées et de deux cartes. Prix: 15 fr., et 18 fr. 50 c. franc de port. Les mêmes, papier velin, 30 fr., et 33 fr. 50 c. franc de port. Paris, chez Delaunay, libraire, an Palais-Royal, galerie de bois; Gide fils, rue Saint-Marc-Feydeau, n. 20;

Et chez P. Mongie ainé, boulevard Poissonnière, n. 18. Peut-être pouvons-nous, sans blesser les convenances, nous permettre de parler avec éloge, après d'autres journaux, de l'ouvrage remarquable que nous annonçons, bien qu'il ait été publié par un des rédacteurs du Mercure. Déjà c'est une prévention favorable au Voyage de M. Koster, de voir que l'un de nos plus judicieux critiques, l'ait cru digne de passer dans notre langue, et qu'il se soit imposé la tache de le traduire. Son opinion sera probablement confirmée par le public, et M. Koster devra à son traducteur un second succès non moins brillant que

Dans un moment où les sanglans débats des colonies espagnoles occupent le monde entier, on ne lira point avec indifférence ces relations exactes sur le Brésil, parce que ce pays a pris parti dans la guerre de l'insurrection, et qu'il en a ressenti les contrecomps. Indépendamment de cet intérêt de circonstance qui, par malheur, peut s'accroître et se prolonger, les lecteurs trouveront, dans ce Vorage, un tableau animé des provinces brésiliennes, digne, tour-à-tour, de l'attention du navigateur, du
commerçant, du savant, du moraliste et même de l'homme
d'état. Dans un discours préliminaire, le traducteur a exposé
avec impartialité les causes des commotions politiques qu'on ai
récemment éprouvées au Brésil, et il démontre que, pour en prévenir le retour, le gouvernement doit préparer aux habitans les
biensaits de la liberté constitutionnelle.

#### Annales des faits et des sciences militaires.

M. Panckoucke publie le prospectus de ces Annales, qui paraîtront chaque mois, à dater de janvier 1818, et qui feront suite aux Victoires et Conquêtes des Français. La première partie est consacrée à l'histoire militaire; la seconde, à la science; et la troisième formera un article variétés. Ces Annales comptent vingt-un rédacteurs, parmi lesquels on distingue des généraux

et des membres de l'Institut. La partie historique et didactique sera traitée per M.M. Bardin, Beauvais, Berton, Calmét-Beauvoisin, Carrion-Nisas, Esménard, Goujon, Guingret, Saint-Aubin, Thiébault et Viennet; M. Jullien est chargé de la partie de l'éducation militaire; M. Parisot, de la marine et des journaux anglais; M. Bernhard, de la traduction des extraits des journaux militaires allemands; M. Earbié du Bocage, de la topographie militaire, etc.; M. Langlés, de l'histoire militaire de l'Inde, etc.; M. Millin, des antiquités militaires; MM. les docteurs Percy, Feuraier, Laurent et Vaidy, de l'hygiène militaire; M. Cadet de Gassicourt, de la pharmacie militaire.

Chaque cahier sera de quatre-vingt-seize pages. Prix de l'ahonnement: 8 fr. pour trois mois; 16 fr. pour six mois; 30 fr. pour l'annee. Chez M. G. L. F. Panckeucke, éditeur du Recueix complet des Auteurs latins, avec les commontaires latins, pupliés en Allemagne, en Angleterre et en France, rue et hôtel

Serpente, nº 16.

Le libraire Pillet ne tardera pas à publier un Dictionnaire universel portatif de Commerce, qui est maintenant sous pecese, et qui semble, à en juger par le Prospectus, devoir être d'une égale utilité pour toutes les classes de commerçans et de gens d'affaires. Indépendamment de tout ce qui a rapport à l'industrie, aux productions, au commerce des quatre parties du monde, le négociant trouvers encore, dans ce livre, des notions qu'il est souvent obligé de chercher dans une foule de volumes divers. On y a classe, dans un bon ordre, les lois, les ordonnances et réglemens sur l'exercice du commerce, sur la navigation, les assarances, les douanes, les avaries, les commissions, les lettres de change, les faillites, les banqueroutes, tous les actes sous seing-privé ou autres qui sont journellement en unage dans le commerce, etc. Les noms de tous les souscripteurs seront placés à le fin de l'ouvrage, qui offrira amai le tablean des principales manufactures, maisons de commerce, de banque, etc.

Le Dictionnaire de Commerce paraîtra, à la fin de février, en un gros volume in-8°, de mille pages, grand papier; orné d'une certe géographique et du tableau figuré de toutes les monnaies de l'Europe. Les personnes qui souscriront avant le 5° décembre dourant, paierout l'ouvrage 10 fr.; après cette époque, le prix sera de 12 fr. On ne paie rien d'avance.

On sonscrit à Paris ches Pillet, imp.-lib., rue Christine, n. 5.

Pent Atlas pour l'an 1818, par Maire; composé de trente cartes coloriées en plein. Prix : 6 fr. A Paris, chez l'auteur, rue de Touenon, n. 7; et chez Treuxel et Wurtz, rue de Bourbon, n. 17.

Le but d'utilité de cepetit Atlas est defaire connaître chaque année, les changemens qui serout survenus dans la division politique de sons les États du monde. Les cartes paraissent tracées avec exactitude, et sont coloriées avec une élégance recharabée.

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

